

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



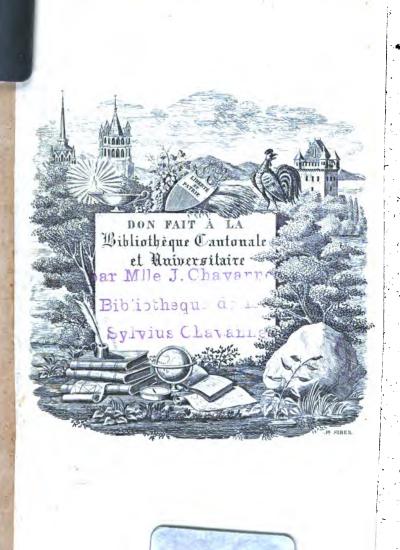





# VOYAGE ENITALIE.

TOME SECOND.

. . . . Mi giovera narrar altrui

Le novità vedute, e dir, io fui.

Gier. Liber. XV, 38.

# VOYAGE ENITALIE,

# CONTENANT

L'histoire et les anecdotes les plus singulières de l'Italie et sa description; les usages, le gouvernement, le commerce, la littérature, les arts, l'histoire naturelle et les antiquités; avec des jugemens sur les ouvrages de peinture, sculpture et architecture.

## PAR M. DE LA LANDE.

Troisième édition, revue, corrigée et augmentée.

TOME SECOND.



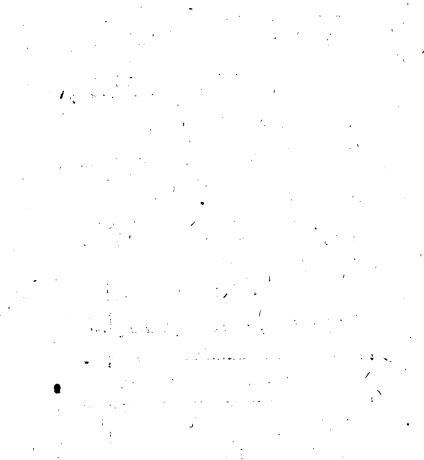

# V O Y A G E

# EN ITALIE,

FAIT DANS LES ANNÉES 1765 & 1766.

# CHAPITRE PREMIER.

Route de Parme à Modène, par Reggio.

I L y a des voyageurs qui vont de Parme à Gênes, mais ce n'est guère qu'au retour du voyage d'Italie; alors on suit les sept postes de Fornovo, Terenzio, Bercetto, Pontremoli, Villafranca, Ola, Sarzana; cette route n'étant point la plus ordinaire, revenons à celle de Modène & de Bologne.

De Parme à S. Ilario, une poste. De S. Ilario à Reggio, une poste. De Reggio à Rubiera sur la Secchia, une poste. De Rubiera à Modène, une poste. De Modène à Samoggia, une poste & demie. De Samoggia à Bologne, une poste & demie. Ces

sept postes font vingt lieues de France.

S. Ilario est de l'Etat de Modène; mais Samoggia est de l'Etat du Pape, dans lequel on ne paie que

8 paules (4 liv. 5 fols) par poste.

En allant de Parme à Reggio, on laisse Guastalla à 4 lieues sur la gauche; c'étoit le chef-lieu d'un petit duché de la maison de Gonzague; cet endroit est connu par la bataille que les François y gagnèrent le 19 Septembre 1734.

. On laisse aussi sur la droite Canossa, petit châ-

teau sur un roc escarpé, près de la Lenza, 7 lieues au midi de Parme; ce sont les restes d'un endroit célèbre, par l'absolution que l'empereur Henri IV sur obligé d'y venir recevoir de Grégoire VII, l'an 1077, pour ôter aux Allemands un prétexte de rebellion: nous en parlerons à l'occasion du tombeau de la comtesse Mathilde, qui est à S. Pierre de Rome, parce que c'étoit à elle qu'appartenoit le château de Canossa.

Entre Reggio & Modène, on passe à une lieue de Correggio, petite ville à trois lieues de Reggio; c'étoit la capitale d'une petite principauté; cette ville a donné la naissance & le nom au Corrège, dont nous avons célébré les ouvrages dans la description de Parme.

REGGIO, en latin Regium Lepidi, est une ville d'environ 15 mille habitans, située dans l'Etat de Modène, à 6 lieues de Parme & à 6 lieues de

Modène.

Cette ville étoit autrefois colonie romaine. Elle fut ruinée par Alaric, roi des Goths, vers l'an 409, & ensuite par d'autres barbares, à dissérentes reprises. Charlemagne en sut le restaurateur, elle recouvra ensuite la liberté, & sut gouvernée par ses propres magistrats, après quoi elle tomba, comme Modène, sous la domination de la maison d'Est, qui la possède encore.

Reggio est la capitale du duché du même nom, & la seconde ville de l'Etat de Modène; les habitans de Reggio disent que c'est la première. Il y a des espèces de sortifications, & elle est mieux bâtie que Modène à certains égards; l'évêque de Reggio

me relève que du S. Siége.

LA CATHÉDRALE de Reggio, il Duomo, a une façade remarquable; un grand tableau d'Annibal Carrache, est placé au fond du chœur; mais il est si noir qu'on n'y peut plus rien démêler.

Il y a des statues de Prospero Clementi, qui étoit

de Reggio, & qu'on appelle dans le pays le Correge des sculpteurs, à cause de la grâce & de la force de ses ouvrages : Adam & Eve, sur la grande porte au-dehors, & dans le presbytère, S.

Crysante & Ste. Darie.

S. PROSPER, le portail mérite quelqu'attention. La plus grande partie de cette église est peinte à fresque; il n'y a dans ces peintures aucun parti de pris sur l'intelligence de la lumière & des ombres, mais on y trouve de bons caractères de têtes. Le chœur est de Procaccini & de Campo; quelques parties sont de Tiarini & de Lionello Spada; il y

a de celui-ci une extase de S. François.

LA MADONNA DELLA, GIARRA, cette église est en forme de croix, il y à un dôme dans le milieu, & quatre autres sur les extrêmités. La voûte & les dômes de cette église sont peints à fresque par dissérens auteurs; les parties peintes par Tiarini sont les plus estimées, le goût en est gracieux. Dans la première chapelle à droite, on voit un beau tableau à l'huile de ce peintre; il représente la Vierge dans les nues; & un ange qui vient de remettre l'enfant Jésus entre les mains d'un religieux; les caractères de têtes en sont gracieux, mais les ombres en sont peut-être un peu outrées.

La chapelle gauche de la croisée renserme un tableau du Guerchin; le sujet est un Christ en croix, ayant à ses pieds la Vierge accablée de douleur, soutenue par deux semmes. Il y a dans ce tableau beaucoup d'expression, une grande sermeté de pinceau, un bon caractère de dessin: le Christ particulièrement est bien dessiné, quoique sa tête n'ait

pas l'air affez noble.

On voit encore dans cette église & dans l'oratoire voisin, plusieurs tableaux dont le sacristain montre la liste.

CAPELLA DELLA MORTE, on y conserve plufieurs grands tableaux sous des stores; ils ne paroissent pour la plupart que des copies, & ne sont pas

d'une grande beauté.

Le Guerchin a peint sur l'arc qui sépare le sanctuaire de la nef, une Annonciation; quoique ce morceau soit noirci, on y reconnoît toujours la force du pinceau de ce grand maître.

L'église des Augustins est décorée d'un ordre ionique; l'architecture en est un peu lourde, mais

cependant digne d'attention.

A la confrérie de S. Etienne, il y a un Christ du Guide, qu'on regarde à Reggio comme le plus beau tableau de la ville.

On montre aussi au coin d'une rue, un basrelief antique, représentant un soldat légionaire, qu'on a pris pour la figure de Brennus, chef des Gaulois Sénonois, qui passèrent en Italie 391 ans avant Jésus-Christ.

On remarque aussi les nouvelles archives, la maison-de-ville, la porte neuve, & plusieurs maisons particulières. La falle de spectacle est grande, les loges sont un peu bombées, & pour ainsi dire, comme des baignoires qu'on auroit arrangées les unes à côté des autres; mais cé qui choque un peu la vue, c'est que ces loges avancent les unes sur les autres de quelques pouces, à mesure qu'elles s'éloignent du théâtre. L'architecte a voulu procurer plus de facilité pour bien voir le spectacle; mais on souhaiteroit qu'il l'eût fait sans tomber dans cet inconvénient de décoration. L'avant-scène a trente pieds d'ouverture, & fait une faillie considérable sur le parterre, ce qui fait que l'on entend plus facilement les acteurs.

On fabrique à Reggio des étoffes de soile & des toiles. Il s'y tient une soire célèbre au mois de Mai. Autresois on y saisoit un commerce considérable d'éperons & de petits ouvrages en os & en ivoire; actuellement ce commerce est tombé. Les étuis, tabatières & autres bagatelles de cette espèce,

que l'on fait à Dieppe & à S. Claude en Franche-

Comté, ont cours même en Italie.

Reggio est surtout célèbre par le nom de l'Arioste, L'udovico Ariosto, qui y naquit en 1474. Son père étoit gouverneur de la ville; nous aurons occasion d'en parler à l'article de Ferrare, où il mourut en 1534, & où l'en voit son tombeau; nous parlerons de ses ouvrages à l'article de Florence.

Reggio est encore la patrie de Gui Pancirole, jurisconsulte célèbre & grand écrivain, qui naquit

en 1523, & mourut à Padoue en 1599.

On cite actuellement M. Paradisi, connu par des

poësies italiennes très-estimées.

RUBIERA ou Solderabiera, est un village éloigné de trois lieues de Reggio; il y a un petit château en forme de donjon, flanqué de tours, avec des fossés d'eau vive. Au sortir du village on passe, sur un bac, la rivière appelée Secchia.

La campagne est très-agréable entre Reggio & Modène, les vignes mariées avec les arbres y

font un spectacle singulier pour les François.

# CHAPITRE II.

# Histoire de Modene.

MODÈNE, en italien Modena, en latin Mutina, est une ville de 20 mille ames, (d'autres disent 30 mille) située dans la Lombardie, à 28 degrés 52' de longitude, & 44 degrés 38' de latitude; à 5 lieues de Reggio, à 12 lieues de Parme, à 8 lieues de Bologne, & à 10 lieues de la mer. Elle est dans une plaine agréable, entre la Secchia & le Panaro, qui lui est joint par un canal: la Secchia est du côté de Reggio, & le Panaro du côté de Bologne.

Cette ville est la capitale de l'Etat du duc de Modène, qui a environ 20 lieues de long sur 10 de large, & qu'on appelle il Modenese ou Ducato di Modena, parce qu'il sut érigé en duché en 1452 par l'empereur Fréderic III. Modène est une ville très-ancienne; elle sut faite colonie romaine, 184 ans avant Jésus-Christ.

Le siège de Modène par Antoine, 45 ans avant Jésus-Christ a été si célèbre, que Lucain le cite pour exemple des sléaux les plus terribles: His Cesar perusina sames, Mutinæque labores; la ville étoit désendue par Brutus. Ce sut à Castel-Franco, village sur le Panaro, à deux lieues de Modène, que Marc-Antoine gagna une bataille l'année suivante, contre les consuls Hirtius & Pansa; le jeune Octave y étoit, âgé pour lors de 20 ans, & déja occupé du projet de venger César, en succé-

dant à son autorité.

Modène sut ruinée du temps de Constantin; mais ce prince la rétablit. Elle fut encore ruinée par les Goths: ce fut à l'occasion de cette seconde destruction, que les habitans se retirèrent à 4 milles de l'ancien emplacement, du côté de la Secchia, & formèrent une ville qui fut appelée Città nuova & Città geminiana; elle est sur le chemin qui va de Modène à Reggio. Modène fut prise l'an 570 par Alboin, premier roi des Lombards en Italie, qui fortoit de la Pannonie. Elle fut emportée d'assaut par l'Exarque Romain, l'an 590, & reprise encore par les Lombards, qui la conservèrent jusqu'à l'arrivée de Charlemagne. Ce fut lui qui, passant en Italie, mit fin au royaume des Lombards, l'an 774; & l'on dit communément, qu'il donna au pape les villes de Parme & de Modène. Cependant Modène reprit bientôt sa liberté, comme les autres villes d'Italie.

Sous Pepin, roi d'Italie, & fils de Charlemagne, Modène sut rebâtie & repeuplée, & redevint une ville considérable. Le P. Beretta, dans une dissertation, de Italia Medii ævi, que Muratori a publiée, pense que la nouvelle ville de Modène est dans le même endroit que l'ancienne, du moins en partie; l'opinion commune est qu'elle en est à quelque distance; mais on n'est pas d'accord sur la situation de l'ancienne, parce qu'il ne reste à Modène aucun vestige d'antiquité, aucun aqueduc, ni autre chose semblable, si ce n'est quelques inscriptions, qui sont insérées dans le recueil de Muratori.

Cette ville fut ensuite successivement soumise aux empereurs, aux papes, à la république de Venise, aux ducs de Milan, à ceux de Mantoue, à ceux de Ferrare, & à quelques petits princes particuliers. Elle sut déchirée par les sactions, & sur le point de devenir déserte dans le dixième siècle.

Les princes de la maison d'Est acquirent dans le treizième siècle la souveraineté de Modène, qu'ils possèdent encore actuellement. C'est cette illustre maison qui règnant à Ferrare, protégea d'une manière si distinguée les grands hommes de l'Italie, & surtout l'Arioste & le Tasse. Aussi les deux poëmes fameux de Roland le surieux & de la Jérusalem délivrée sont-ils pleins des éloges de ces princes, & la généalogie de cette maison y est toujours tirée des plus grands héros du poëme, ou même d'Hector le Troyen; ainsi un hermite annonce à Roger, que Bradamante aura un sils à qui Charlemagne donnera le nom d'Est, en lui disant, Este hic Domini ou Este Signori qui. Canto 411. Ott. 63.

Ce sur le 15 Décembre 1288, suivant Muratori, que les ambassadeurs de Modène, présentèrent au marquis d'Est, Obizon II (1), les cless de la ville,

<sup>(1)</sup> On dit en italien, Obizzo, comme l'on dit Azzo, Ugo, qui se traduisent en françois par Azon & Hugon. C'est une méthode bien embarrassante que celle de traduire les noms propres, & de les désigner dans un langage étranger.

& l'acte par lequel elle le choisissoit pour souverain. Le 12 Février 1293, la ville renouvella cet hommage au marquis Azon VIII, le déclarant lui & ses successeurs, à perpétuité, souverains de Modène & de ses dépendances. En 1305 les habitans se révoltèrent contre lui; mais en 1336, ils furent assiégés & forcés de se soumettre à Obizon III, qui vers l'an 1344, rentra dans les duchés de Parme, de Modène & de Ferrare. L'empereur Charles IV, en 1354, établit le marquis d'Est, Aldobrandin III, Vicaire de l'empire à Modène. En 1510, François Marie, duc d'Urbin, commandant les troupes du pape Jules II, s'empara de Modène, & en dépouilla le duc Alphonse I; l'année d'après, & le 31 de Janvier 1511, le pape remit la ville de Modène entre les mains de l'empereur, & par un contrat passé à Rome, le 17 Juin 1514, l'empereur Maximilien la vendit au pape Léon X, pour 40 mille ducats d'or; mais le duc Alphonse la reprit à main armée le 5 Juin 1527; enfin le 21 Décembre 1530, l'empereur, déclara que Modène étoit un fief de l'empire, dont le duc Alphonse avoit été investi. On peut voir tous ces événemens traités fort au long dans Muratori, Antichi à Estensi.

La plupart des princes de cette maison ont contribué à l'embellissement de Modène. Hercule II, en 1546, fit refaire les fortifications & démolir les fauxbourgs; il fit reconstruire une nouvelle enceinte du côté du septentrion, dans laquelle il renserma le palais ducal, & cette partie de la ville s'appelle encore Terra nuova, & Addizione Erculea; il fit élargir & aligner les rues, bâtir des églises & des

couvens.

Le duc François I fit bâtir en 1635, la citadelle qui est à la partie occidentale de la ville; il fit commencer quelque temps après le palais ducal, sur les dessins de l'Avanzini, & un beau théâtre

dans le Palazzo del publico: ce théâtre servit de modèle à celui des Tuileries à Paris; la réputation qu'avoit le théâtre de Modène détermina le roi à en faire faire un pareil, & par le même architecte; mais dans l'enceinte de celui de Paris, on a fait le théâtre de l'opéra, après l'incendie arrivée en 1763, de la falle du palais royal, qui subsisteit depuis le temps du cardinal de Richelieu. A Modène on a défait le théâtre depuis quelques années pour y bâtir la douane.

Alphonse IV, successeur de François I, sit faire la grande & belle rue qui va de la citadelle aux bâtimens des écuries ducales; il augmenta beaucoup les peintures de la belle galerie du palais, & il auroit plus fait encore, si la mort ne l'eût

prévenu.

Le duc François II qui prit en main le gouvernement de son Etat le 6 Mars 1674, fut l'auteur d'un des principaux établissemens de Modène; celui de la bibliothéque, & d'une belle collection de médailles, d'antiques, de statues, de dessins originaux, & autres choses précieuses; il fonda aussi, ou du moins il rétablit l'université, dans la maison de la congrégation de S. Charles, où il plaça de très - bons professeurs de théologie, philosophie, mathématiques, médecine, jurisprudence, afin que ses sujets sussent dispensés d'aller étudier à Bologne & à Ferrare; il forma l'académie des Dissonanti, avec laquelle on a vu dans la suite l'Academia Peloritana de Messine former une union solemnelle & étroite; il engagea la ville à faire construire & décorer en marbres le port qui est sur le canal de Venise, dans la ville même, pour les bâtimens qui navigent fur ce canal.

François III, duc de Modène, mort en 1780, a fuivi les exemples de ses ancêtres, pour l'embellissement & l'avantage de cette ville; & il a employé son revenu, qui étoit d'environ 200 mille

sequins, à l'avantage de son pays. Il a fait d'abord refondre toute son artillerie; a tiré de France 18 à 20 mille fusils : on lui doit la continuation de la façade du palais ducal, de la chapelle, & de la bibliothéque, qu'il a rendue publique, après l'avoir placée dans un endroit commode, & enrichie de beaucoup de livres & de machines de physique; ce prince a établi des prix pour la peinture; donné un quart de ses jardins pour l'utilité de la botanique, & aidé M. Bondigli, secrétaire d'Etat, pour l'établissement de deux nouvelles chaires dans l'université, une pour le droit naturel & public, l'autre pour le droit criminel; il a fait faire deux hôpitaux, l'un pour les habitans, l'autre pour les soldats; une maison pour les pauvres, Albergo grande; un grand corps de logis d'une belle architecture pour le tribunal des Alloggi (1); il a fait fermer le port par de grandes grilles de fer, qui lui fervent d'ornement & de désense tout à la fois; enfin ce prince a fait tant de choses pour l'embellissement général de la ville, que les magistrats lui en ont marqué leur reconnoissance, par une statue équestre en marbre, élevée sur une place à l'entrée de la ville, du côté de Reggio; mais le peuple est moins touché de cette magnificence, que sensible à l'augmentation des impôts.

Cette illustre maison d'Est, qui avoit manqué à s'éteindre en 1694, paroît être actuellement dans le même cas; le prince Hercule Renaud de Modène a épousé, en 1740, Marie-Thérèse Cibo Malaspina, déritière de Massa & Carrara; ce mariage étoit intéressant pour la maison de Modène, surtout en

<sup>(1)</sup> Ce tribunal appelé Magistrato de gli Alloggi, est spécialement destiné à la perception d'un impôt territorial, qui se lève pour l'acquittement des dettes contractées à l'occasion des guerres passées. Les biens même des ecclésiastiques y sont sujets, ils paient la moitté de ce que paient les laïcs.

ce qu'il lui donnoit une petite place sur la Méditerranée; mais ce prince n'a point eu d'autre ensant que la princesse Marie-Béatrix, née en 1750, qui a épousé le troissème archiduc. Elle a été élevée à Milan depuis 1762, sous les yeux du duc François-Marie III d'Est son grand-père. Les Etats considérables dont elle paroît devoir être un jour l'unique héritière, ont fait que l'Italie a eu les yeux ouverts sur cette princesse dès son ensance. Elle avoit été promise au second archiduc, devenu grand-duc de Toscane; elle sut ensuite destinée au troissème archiduc, qu'elle a en esset épousé, après bien des difficultés.

Lorsque j'étois en Italie, en 1766, on venoit de commencer une route entre le Modenois & la Toscane, dont le P. Frisi avoit été arrêter les plans, & qui indiquoit une alliance entre les deux Etats; M. Giardini pour Modène, & le P. Ximènes pour la Toscane, ont été chargés de l'inspection de ces travaux.

J'ai cité pour l'histoire de Modène le grand ouvrage de Muratori, qui a pour titre Antichità Esteusi; mais il y a divers ouvrages sur l'histoire de Modène, que l'on peut aussi consulter, surtout sept volumes de Vedriani, qui comprennent toute l'histoire eccléssastique, civile & littéraire de Modène; mais cet auteur n'est pas toujours exact.

On n'a pas imprimé de description de Modène; cependant je ne connois guères de ville d'Italie où l'on manque d'un pareil ouvrage pour l'instruction des voyageurs; mais voici ce que j'ai pu ras-

sembler au sujet de Modène.

A l'égard des peintures, M. le docteur Pagani en a donné en 1770 une notice détaillée, en un volume in-8° de 218 pages; il décrit non-seulement celles de 50 églises et du palais, mais encore celles des maisons particulières,

# CHAPITRE III.

# Description de Modene.

La ville de Modène est agréable, bien bâtie, bien fortissée; des portiques règnent le long des rues, & l'on peut y aller à l'abri du soleil & de la pluie, ce qui est très-commode pour les gens de pied; nous en serons observer de pareils à Bosogne & à Ferrare. La grande rue, Strada maestra, mérite surtout d'être citée pour la beauté de ses bâtimens: on y remarque entr'autres les trois hôpitaux que nous avons cités, avec la douane & le palais de la ville, & de beaux hôtels, (Palazzi) qui forment une superbe rue, où est placée une

statue équestre du dernier duc.

LE PALAIS DUCAL est le plus bel édifice de Modène; il est isolé, situé sur une grande place, dans la partie la plus ornée de la ville, d'une architecture majestueuse & élégante tout à la fois; elle est d'Avanzzini : la cour est vaste, environnée de colonnades, qui font le plus bel effet; le grand escalier est des plus majestueux. Le bel appartement a un fallon principal, qui est dans le milieu de la façade, six grandes pièces richement meublées, & un cabinet de glaces doré en entier, qui a été fait fur les dessins de M. Salvatori. Le grand salon n'a point d'anti-chambre, mais il a un aspect imposant; il règne au pourtour une tribune d'un goût mâle, mais l'on ne trouve pas assez de repos dans le reste de la décoration. Le plasond a été peint à l'huile par Marc-Antoine Franceschini; le ton en est gracieux; la couleur en pourroit être plus vigoureuse: quant à la composition, les groupes en sont trop coupés. Dans

Dans la chambre du dais, on remarque un S. Pierre martyr, religieux de l'ordre des Dominicains, peint par Antonio Cosetti, de Modène; une Judith, du Guerchin, d'un dessin & d'une couleur mâle, mais que l'on prendroit plutôt pour un homme que pour une semme: une adoration des Bergers, qu'on dit être du Corrège; cela est dissicile à croire, le pinceau en est trop mou; cependant elle est bien composée, & peinte d'une manière gracieuse, particulièrement la tête de la Vierge, qui est très - lumineuse & d'une beauté charmante.

On voit au plasond de cetté chambre quatre médaillons du *Tintoret*, vigoureux de couleur, mais très-incorrects de dessin.

Dans la chambre du lit, un Samaritain, de Jacob Bassan, beau tableau; mais la figure du Samaritain est trop académique: on y trouve aussi le désaut ordinaire de ce maître, qui est de traiter ses figures avec trop peu de noblesse, & de vêtir

ses personnages en paysans.

Le mariage de Ste. Catherine avec Notre Seigneur, de la dernière manière du Guerchin, dans le temps qu'il cherchoit celle du Guide; ce tableau est un peu gris & peint froidement. Ste. Véronique, de Familitori. Une Vierge tenant la main de Jésus-Christ mort : la tête de cette Vierge est d'une beauté peu commune; le corps du Christ lui est bien inférieur; on la dit du Guide, mais on n'y reconnoît aucune trace de son pinceau. Une Charité Romaine, d'André Sacchi; la tête de la fille est fraîche de ton; celle du vieillard est touchée avec trop de mollesse. Dans une autre chambre, Notre Seigneur au jardin des Oliviers, par Jacob Baffan ; il y en a un pareil à Gênes, dans le palais Brignoli; celui de Modène, qui est traité d'une manière plus claire, pourroit bien être une répétition de celui de Gênes, faite par Léandre Bassan, fils ;

Tome II.

ce qui est d'autant plus vraisemblable, que l'on sait que les fils de Bassan l'ont beaucoup copié. & ne l'ont jamais parfaitement égalé dans la force du coloris. L'enfant prodigue, de Lionello Spada, a un caractère de dessin plein d'ame; la touché en est fière & spirituelle; on lit sur sa physionomie le repentir de fes égaremens : la couleur en est d'ailleurs vigoureuse, mais la tête du vieillard n'est pas de la même beauté. On y remarque ensuite trois tableaux de Jules - Romain; le passage d'un pont, une bataille, & un triomphe; le goût de dessin en est excellent; mais ils ont une composition confuse, & la couleur en est désagréable. La femme de Putiphar, qui retient Joseph par son manteau, tableau du Tiarini, beau, quant à l'expression & au caractère de la semme, qui est des plus gracieux; d'ailleurs il est un peu gris.

La femme adultère, du Titien; elle est peinte à demi-nud; elle est de toute beauté: ce sujet est composé de vingt-deux figures à mi-corps, dont les caractères ne sont pas moins intéressans; la plupart de ces figures sont dignes d'admiration, au jugement de M. Cochin, pour la beauté du caractère, l'expression & la couleur. Son ordonnance tient du goût des bas-reliess antiques, mais on n'y

remarque pas l'intelligence du clair-obscur.

Une Vierge du Titien, avec l'enfant Jésus, & S. Paul, tableau d'une grande beauté; l'enfant Jésus a beaucoup de noblesse; la tête de la Vierge a un caractère sage & gracieux, & la couleur en est vraie; mais son corps est d'une si petite proportion, que cela fait paroître sa tête trop sorte : le S. Paul ne vaut rien.

Un S. Roch en prison & un ange qui lui apporte une couronne; grand tableau du Guide, très-gris, mais parfaitement dessiné. Le martyre de S. Pierre, du Guerchin, d'une couleur vigoureuse, peint largement, & où l'on voit une belle touche: tout ce qui est dans la gloire est très-beau; il est sâcheux que le tout soit si noir. Quatre tableaux ovales représentant les quatre élémens, par les Carraches. Un S. Sébastien, de Michel-Ange de Carravage. On fait grand cas aussi de l'Abraham & de la Psyché du Guerchin, & d'une copie de la cène, de Paul Véronèse, faite par un boulanger.

Il y a dans cet appartement trois belles tables, dont une de porphyre, & les deux autres de

marbre verd de mer.

On a augmenté cette collection de tableaux, en 1767, en y joignant ceux qui étoient à Sassuolo. maison de plaisance du duc de Modène; mais on y regrette beaucoup le tableau fameux de la nuit de Noël, par le Corrège (1), un des chefs-d'œuvres de la peinture, qui a fait long-temps l'ornement de ce palais. Pardon, divin Raphaël, s'écrioit M. le président des Brosses, (dans une de ses lettres sur l'Italie, en 1740,) si aucun de vos ouvrages ne m'a causé l'émotion que j'ai eue à la vue de celui-ci; vous avez votre grâce à vous. plus noble, plus décente; mais celle ci est plus séduisante. Le duc de Modène lui dit qu'il conservoit par écrit le marché qui fut fait avec le Corrège, pour cet ouvrage, (il revient environ à 600 livres de notre monnoie) & que c'étoit une fable ridicule que ce qu'ont raconté quelques hiftoriens; en lui donna dit-on, 200 livres en basse monnoie, pour le prix de son ouvrage; le peintre qui n'avoit jamais reçu de si grosse somme, revint courant chez lui, avec cette lourde charge, ce qui lui fit prendre une pleurésie, dont il mourut. C'est à-peu-près là l'histoise que M. Grosley raconte,

<sup>(1)</sup> Il a été vendu au roi de Pologne, avec beaucoup d'autres tableaux précieux du palais de Modène; mais il y en a de très-bonnes copies, que bien des amateurs prendroient pour les originaux : celle de la nuit de Noël est de Nugari, peintre Vénitien.

au sujet de l'Assomption que le Corrège peignît dans la coupole de Parme, histoire qu'il met sur le compte des Chanoines de cette Cathédrale.

Dans la chapelle du palais sont deux tableaux du Guerchin, & plusieurs autres dont M. Pagani

fait l'éloge.

La galerie du palais de Modène est remplie-de choses curienses dans tous les genres : une collection de cinq à six mille dessins des meilleurs maîtres, du Corrège, du Guide, du Titien, du Sarto, du Parmesan, de Jules Romain, du Tintoret, des Carraches, de Vignola, de Caula, de Stringa, de Franceschini & d'Allori (1). On y conserve onze à douze mille estampes de tous les plus fameux grayeurs d'Italie & d'autres pays; plusieurs curiofités en histoire naturelle, en ouvrages singuliers pour le travail, & beaucoup de statues & d'antiques. On remarque spécialement un Canope, divinité égyptienne, qui a huit pouces de hauteur sur quatre de largeur; une tête d'Adrien, & un buffe de sa femme Sabine, l'un & l'autre en bronze. de grandeur naturelle; une main de femme, d'un albâtre très - blanc, qui est admirée de tous les connoisseurs; elle paroît être de sculpture grecque du premier genre, & elle est si belle, qu'on a cru que le sculpteur avoit voulu qu'elle fût isolée. n'espérant pas que le reste de la figure pût l'égaler.

Deux têtes prises dans un bloc de marbre presque brut, elles ont 8 à 10 pouces de hauteur; quoiqu'elles ne soient pas achevées, elles paroissent marquer le génie des Grecs, & leur goût pour la sculpture, dans un temps où elle n'étoit pas encore à son dernier degré de perfection. Le buste du duc François I, en marbre blanc, par le Bernin; ce prince est représenté avec sa cuirasse & un

<sup>(1)</sup> On en a transporté une partie dans le grand appartement.

manteau qui est d'une si grande délicatesse, qu'il semble flotter en l'air.

Il y a trois belles suites de grandes médailles impériales : la première ne contient que les médailles les plus rares, & celles de la plus belle conservation; entr'autres une de Pescennius, que Spanheim affure ne pouvoir être foupçonnée de faux. La seconde suite contient beaucoup de médailles très-rares, d'autres qui le sont moins, avec les doubles de la première suite, & les petites médailles; celle-ci est très-nombreuse. La troisième fuite est celle des médailles impériales, en argent; elle est nombreuse & renferme des pièces rares; il y a encore des médaillons en bronze, parmi lefquels il y en a un qui est des plus rares; il est frappé des deux côtés; sur l'un on voit les têtes d'Antonin & de Verus; sur le revers, une Victoire avec des aîles, regardant derrière elle, & debout dans un char à quatre chevaux, dont elle tient les rênes de la main droite : il est parlé de cette médaille dans Patin. Cette collection contient aussi beaucoup de médailles confulaires & de médailles grecques, des rois, des peuples & des villes, les unes en argent, les autres en bronze; il n'y a que les médailles des papes dont la suite est peu confidérable.

Ce cabinet contient encore plus de quatre mille camées, parmi lesquels il y en a de très-singuliers: tels sont un camée en agate orientale, avec cinq sigures toutes de dissérentes couleurs, dont l'une tient un enfant à la mamelle: on voit sur le côté le Dieu-Terme avec le visage noir, & devant lui un autel, où brûle le seu sacré; d'où il paroît que c'est un sacrisice au Dieu-Terme, l'un des plus anciens Dieux des Romains, & qui étoit des plus respectés, parce qu'il présidoit aux bornes & à la conservation des héritages; il ne céda pas

même la place au temple de Jupiter, que Tar-

quin le Superbe fit construire sur le Capitole.

Un camée en agate, de trois couleurs, offre une figure d'homme assise sur un banc où il y a un masque ou un bouclier; il tient un sceptre de la main droite, & de la gauche il s'appuie sur les épaules d'une semme qui est debout, tenant de la main gauche une lyre, & de la droite quelque chose qui paroît une baguette; on croit que c'est la muse Therpsicore.

Un camée en Niccoli, c'est-à-dire, blanc sur du noir d'environ quatre pouces; il représente Notre-Seigneur debout couronné d'épines, les mains liées; & sur la partie noire, deux archers debout qu'i le tiennent par le milieu du corps; tous ces camées sont antiques, excepté peut-être le dernier. M. Zerbini en a tiré des soussres ou em-

preintes, en 1769.

La bibliothéque contient 30 à 40 mille volumes. Elle commence par un grand vestibule où sont différentes machines de physique, & où l'on se propose de sormer un cabinet plus considérable. La grande salle qui contient les livres imprimés, est oruée d'une belle menuiserie de bois de noyer, travaillée avec goût; une balustrade en ser doré règne tout autour de la salle; on y a peint six colonnes qui paroissent soutenir les trois grands arcs de la voûte; elles sont de Bossellini, très-bon peintre de Modène, & d'une ressemblance qui trompe même d'assez près; il a peint aussi la voûte en perspective.

Cette bibliothéque contient un recueil précieux d'anciennes éditions; il y en a près de 200 du quinzième siècle, de Janson & autres imprimeurs de ce temps-là; un grand nombre des plus célèbres imprimeurs, tels que les Etienne, Alde, Elzévirs, Junte, Torrentini, beaucoup d'éditions modernes des bonnes imprimeries de Paris, de

Hollande, de Londres, d'Oxford, de Cambridge; des livres russes imprimés à Pétersbourg, que le chancelier de Russie envoya au prince, après son voyage d'Italie, &c.

Les manuscrits sont dans une chambre voisine,

, il y en a environ 1500.

Il y a un Evangile grec du huitième siècle; les Miscellanea de Théodore, manuscrit grec du quinzième siècle, qui n'a jamais été imprimé; un manuscrit du Dante du quatorzième siècle, en sarchemin, avec des miniatures au-dessus de chaque page; elles représentent les faits racontés dans l'ouvrage, & sont dans le goût de Giotto. Une bible en deux volumes, & un bréviaire en parchemin du quinzième siècle, avec des miniatures d'un très-bon goût; un manuscrit du onzième siècle, dans lequel il y a entr'autres choses la chronique de Reginon; le pontifical attribué faufsement à Damase; un catalogue de la bibliothéque Pomposienne; un herbier du quatorzième siècle écrit en françois, avec les plantes représentées en miniatures. Une cosmographie de Ptolomée en latin, avec les cartes en miniature, par Nicolas Hahn, Allemand, dans le quatorzième siècle. On ne trouve nulle part de manuscrits ornés de plus belles peintures.

Les pères Zaccarie, Troili & Gabardi, Jésuites, bibliothécaires du prince, qui avoient succédé à Muratori, & au P. Granelli, travailloient en 1765, à un catalogue raisonné des livres & des manuscrits de cette bibliothéque, & se proposoient de

le faire imprimer.

-: ,

Quoique la ville de Modène n'ait que 20 à 30 mille ames, on y compte 51 églises: outre la cathédrale & l'église de la ville, appelée del Voto, on y comptoit neuf paroisses séculières, quinze églises de réguliers, dont ciuq étoient des paroisses desservies par les Bénédictins, les Théatins, les

B iv

Augustins, les Cordeliers & les Minimes; treize églises de religieuses, parmi lesquelles il y avoit deux paroisses desservies par des prêtres séculiers; dix églises de confréries laïques, une de la congrégation de S. Charles, & une petite église dépendante d'un bénésice assez considérable; mais en 1769, on a diminué le nombre des églises, en sermant celles qui étoient peu importantes, & il n'y a plus que cinq paroisses qui sont toutes séculières.

LA CATHÉDRALE, il Duomo, est une église épiscopale, dont l'évêque est suffragant de Bologne; le bâtiment est d'un gothique assez laid; le maître-autel est à un premier étage, sous lequel est pratiquée une église à moitié souterraine, dédiée à S. Geminien, & où l'on conserve son corps.

On voit dans la première chapelle à droite, une copie d'un tableau du Guide, représentant le Nunc dimittis: l'original a été transporté au palais. La Vierge y est à genoux devant l'ensant Jésus, que Siméon tient entre ses bras. Un ensant qui joue avec les deux colombes offertes au temple, y forme un joli épisode. Il y a dans ce morceau de beaux caractères de têtes. L'ensant qui joue a une expression & un tour naïs; mais il y a dans le total de l'ouvrage un ton un peu gris & une manière sèche. Il y a encore dans cette église un tableau du Calabrois, un du Schidone (c'est le portrait de S. Geminien) & un tableau curieux par son ancienneté; on y lit cette inscription: Serasinus de Serasinis Mutinensis pinxit 1385.

La tour de cette église s'appelle la Guirlandina; elle est toute en marbre, & l'une des plus élevées de l'Italie; elle est isolée; sa forme est quarrée, & elle finit en pointe comme un clocher. Il y a des curieux qui vont dans le bas de cette tour, voir la Secchia rapita, c'est un vieux seau de bois d'une moyenne grandeur, garni de trois cercles da

Fer, suspendu dans un lieu obscur & humide, mais dont l'histoire est assez célèbre pour mériter ici

une place.

Dans le temps que l'Italie étoit déchirée de tous côtés par des factions cruelles, Modène eut plusieurs guerres avec ses voisins, surtout avec Bologne; deux de ces guerres ont donné occasion au poëme héroï-comique du Taffoni, intitulé la Secchia rapita. Il est vrai que le poëte voulant se procurer la liaison & l'unité, a changé les faits, les lieux, les temps & les personnages, au gré de son imagination; mais d'une manière si agréable qu'il plaît à ceux même qui connoissent les vrais détails de ces histoires. Le poëte suppose, par exemple, qu'une de ces guerres fut l'occasion de l'autre, & qu'elles se succédèrent immédiatement, tandis que dans le vrai elles eurent des causes différentes, & qu'elles furent séparées par un intervalle de 76 ans; il a même placé comme la seconde, celle qui fut réellement la première, & qui commença en 1248. L'empereur Fréderic II fut mis en déroute sous les murs de Parme, mais il gagna une bataille contre les Modénois en 1249, à l'endroit de la ville appelé Fossalto, & Enzio, roi de Sardaigne, y fut fait prisonnier, comme on le verra dans la description de Bologne; c'est la première des deux guerres dont il s'agit. La seconde arriva en 1325; dans celle-ci, il y eut une bataille à Zappolino, où les Bolonois furent mis en sqite, & poursuivis avec tant de célérité, que les vainqueurs entrèrent dans la ville; mais étant obligés de se retirer, ils enlevèrent, pour marque de leur victoire, la chaîne de la porte de la ville. (Morani Rer. Italic. Scrip. Ghirardacci. Istor. di Bol.) & le sceau d'un des puits de la ville, comme l'affure Vedriani, d'après d'anciennes chroniques, (Istor, di Mod.) C'est ce dernier combat que le Tassoni raconte à sa manière, dans le

premier chant de son poëme, de même que l'enlèvement du feau, & il a supposé que ce sut l'occasion du grand armement & de la bataille de 1249, afin que le premier événement & la principale action de son poeme fût, comme tout le reste, un mélange de sérieux & de plaisant, qui continue dans tout cet ouvrage (1). Ce poëme fut commencé à Rome en 1611, & finit en 1614; il en courut d'abord plusieurs copies manuscrites, qu'on n'osa pas imprimer en Italie, & il parut pour la première fois à Paris en 1622. La meilleure édition est celle qu'a donnée à Modène, en 1744, Barthelemi Soliani; on en a fait une à Paris avèc la traduction françoise. Enfin M. Conti, qui étoit professeur de langue italienne à l'école militaire, en a donné une très-belle édition, ornée de bonnes gravures en deux volumes in-89. en 1766.

S. BARTOLOMEO, église qu'occupoient les Jésuites; on y voit une architecture feinte, du P. Pozzi; elle est si bien en perspective & d'un si bon ton de couleur, qu'elle fait illusion. On ne peut pas même deviner si elle est peinte sur une voûte, ou fur un fond plat, mais elle ne se lie point avec le reste de l'architecture. Ces sortes de perspectives, dont on ne voit que trop d'exemples, péchent souvent contre le bon sens, puisqu'on les exécute presque toujours dans des places qui ne devroient être remplies que par des sujets aëriens; d'ailleurs, ces édifices en peinture ne font illusion que d'un point donné; car si le spectateur change de place, le prestige cesse, & quelquesois le bâtiment semble prêt à crouler. Il y a dans le plafond des peintures à fresque du Spagieri, peintre de Reggio; mais les figures n'en valent rien.

S. GIORGIO, est une église singulière, décorée

<sup>(1)</sup> Voyez les notes de Jean-André Barotti de Ferrare, sur la Secchia rapita.

d'un ordre corinthien, avec quatre tribunes dans les angles, foutenues par des colonnes du même ordre. Elle est de Vigarani, architecte Modénois. Le plus grand reproche que l'on puisse lui faire, c'est qu'elle a presque l'air d'une salle de bal.

LA CHIESA NOVA ou il Voto, est une jolie église décorée d'un ordre corinthien. Elle est de Chris-

tophe Gallaverna, architecte de Modène.

M. Pagani dit qu'il y a dans cette église un Christ mort, du Guerchin: il y a dans une de ces chapelles un tableau représentant la peste de 1630, par Louis Lana, de Modène, élève du Guide: les têtes en sont belles, mais la composition en est éparse, & l'on n'y trouve aucune intelligence de clair-obscur.

On compte encore d'autres églises remarquables à Modène: S. Charles, où l'on voit la peste de Milan, par Franceschini; St. Augustin des Ecoles Pies; S. Dominique, église de l'ordre des Dominicains, & l'église des Stigmates, où il y a un tableau de S. François par le Guerchin (1). Il y a aussi des tableaux de prix dans l'hôtel de ville, Palazzo Publico, & chez plusieurs personnes de la ville, surtout chez le marquis Philippe Rangoni, chez le marquis Bonisace Rangoni, chez le comte Fontana, chez le comte Stossi ou Stossa, & dans plusieurs autres maisons. M. Pagani en donne la liste dans son ouvrage.

A S. Joseph, une Assomption de Louis Carrache. A S. Vincent martyr, un tableau du Guerchin.

A l'Annunziata, un tableau de Muliari, peintre célèbre, dont les ouvrages sont fort rares. La coupole est du Calabrois.

On voit à la fonderie 73 canons, quelques mortiers, & une très belle coulevrine de vingt-deux

<sup>(1)</sup> Comme il a plusieurs figures, on a cru que c'étoit un tableau de tous les faints.

28

pieds de long, qui peut porter à deux lieues de

distance; le tout en bronze.

Il y a dans l'arsenal une belle salle d'armes, qui renserme les vingt mille sussile dont nous avons parlé, avec quantité de sabres & de cuirasses, & quelques armes anciennes. On y montre, comme curiosités, des pistolets dans un livre, dans une hache, dans le manche d'un souet garni d'un cornet de chasse, dans un parasol : celui-ci tire par le haut du manche; un aigle assez bien imité, fait de lames de sabres.

L'esplanade est une sort belle promenade, sur laquelle on seroit tout le tour de la ville, si elle n'étoit interrompue par les jardins du palais; la partie qui est entre la ville & la citadelle est sort spacieuse; il y a quelques années qu'on y voyoit saire le nouvel exercice à la Prussienne à trois mille hommes; ils manœuvroient avec toute la précision possible; cet exercice étoit muet : en voyant un seul soldat le faire, les trois mille hommes répétoient à la sois tous ses mouvemens. Les troupes de Modène sont composées de sort beaux hommes, bien vêtus, & qui ne marchent jamais qu'au son des instrumens, tambours, fifres, haut-bois, bassons & cors de chasse. Les tambours & les fifres ne jouent que quand les autres instrumens finissent.

On dit que le duc de Modène a huit mille hommes de troupes réglées, également bien entretenues & bien disciplinées, & que dans le besoin,

il pourroit en mettre vingt mille sur pied.

Les familles qui sont les plus illustres à Modène, sont celles des Rangoni & des Montecuculi; il ne reste aucun descendant de ceux qui ont gouverné Modène, avant que les marquis d'Est eussent été choisis pour souverains.

Les habitans de Modène sont fins, très-enjoués, naturellement pantomines, aiment beaucoup le plaisir; ils passent pour être bons maris, & les femmes un peu coquettes, quoiqu'en général peu jolies. Ils se plaignoient beaucoup des impôts; mais le prince régnant a beaucoup d'économie, & il y a lieu de croire qu'il les soulagera. Pour diminuer le nombre des moines, il a ordonné qu'on-ne put être en religion qu'après avoir donné le quart de son bien aux hôpitaux.

Les personnes d'un certain rang s'habillent comme à Paris; les bourgeoises porteut toujours le Zendado, espèce de voile, mais elles le laissent slotter, au lieu de l'attacher par derrière comme on le fait à Bologne; quelques-unes laissent leur Zendado entr'ouvert, de manière qu'on peut voir une partie de leur physionomie. Les paysannes portent sur leurs têtes des mouchoirs de mousseline

qu'elles laissent flotter.

Modène paroît être située sur un immense réservoir d'eau qui coule sous terre; c'est la source de ces puits dont on a beaucoup parlé, qui se trouvent partout, foit dans la ville, foit aux environs, qui ne diminuent pas, même dans les plus grandes sécheresses, & dont on forme les fontaines qui font dans presque toutes les maisons (1). Cette nappe d'eau est une des choses les plus singulières qu'il y ait dans l'histoire naturelle de l'Italie, c'est un grand bassin souterrain, formé d'une eau trèspure & très-saine, qui s'étend au moins à 7 milles du côté de l'orient, car on a creusé des puits semblables même au-delà du Panaro: du côté du nord. on ne trouve pas cette eau plus loin que 4 milles. Quand on creuse ces puits, on trouve à 23 pieds de profondeur des restes d'anciennes constructions: plus bas on a une terre dure & compacte, qu'on prendroit pour une terre vierge, si un peu plus

<sup>(1)</sup> C'est l'objet d'un ouvrage qui a pour titre: De fontium Mutinenssum admiranda scaturigine tractatus physico-Mathematicus à Bernardino Ramazzini, imprimé à Genève avec les autres ouvrage du même auteur en 1717, in-4°.

avant l'on ne trouvoit une terre noire & maré. cageuse pleine de joncs. On rencontre ensuite jusqu'à la profondeur de 45 pieds, des terres blanches & noires, avec des feuilles & des branches d'arbres, mêlées d'une eau trouble & bourbeuse, dont il est difficile de se garantir, & dont on empêche le mélange avec l'eau claire par le moyen d'un mur de briques fait circulairement sur le terrain qui est au-dessous. Ce terrain est une conche crétacée d'environ 18 pieds d'épaisseur, remplie de coquillages marins; sous cette craie; & à la profondeur de 63 pieds, commence une autre couche marécageuse de 3 pieds environ, où il y a beaucoup de joncs, de branches & de feuilles de différentes plantes; à celle-ci succède. jusqu'à 85 pieds, un autre banc de craie semblable au premier, & successivement une couche marécageuse, une couche crétacée moins profonde que les deux autres, & une autre couche marécageuse; sous celle-ci, & à la profondeur totale d'environ 103 pieds, commence un banc de 8 pieds de profondeur, qui est d'une substance mobile, graveleuse, mêlée de beaucoup de cailloux roulés, de coquilles & autres corps marins, quelquefois de gros troncs d'arbres, sous lequel on trouve l'eau qui sert à former les puits de Modène : ce banc étant percé avec une tarrière, l'eau en sort avec une vîtesse & une abondance singulières, soulève avec elle des sables & des cailloux, & remplit bientôt le puits, d'où on la distribue, par des canaux, en forme de fontaines, aux différentes maisons. Mais ces eaux qui coulent sur un terrain plat, où elles ont peu de pente, rendent le milieu des rues assez sale en hiver, ce qui a fait appeler Modène par le Tassoni, Città fetente. Il vient aussi à la surface de la terre des caux qui sont produites par des collines situées à trois lieues de Modène; elles forment différens canaux qui

entrent dans la ville, & qui étoient autrefois à découvert, ce qui fait que les rues de Modène s'appellent encore aujourd'hui Canal grande, Canal chiaro, &c. comme celles de Venise, qui ne sont réellement que des canaux; actuellement les canaux de Modène sont la plupart recouverts. Leur réunion va sormer hors de la ville le Canal Naviglio, sur lequel on peut s'embarquer pour aller dans le Panaro, puis dans le Pô, & de-là jusqu'à Venise, ce qui est très-commode pour le commerce de Modène; la tête du canal est revêtue de pierres de taille. Nous parlerons de cette navigation à notre retour de Venise.

Il y a dans les environs de la ville deux fontaines minérales, qui ont été découvertes vers 1760, par M. Moreali, médecin, qui les employoit avec succès: la première est à S. Faustino, à un mille de Modène; cette eau a un petit goût d'amertume, & donne un très-bon sel purgatif, comme les eaux d'Epsom en Angleterre: la seconde est une eau martiale, qui sort de la maison de campagne du comte Sant - Agata, sur le chemin de Bologne à un demi-mille de Modène.

Nous avons déja parlé des sources de pétrole, qui sont dans l'Etat de Modène, surtout à Bagnoacro; le pétrole y surnage à la sursace de l'eau.

Les belles carrières de marbre de Carrare sont dans l'Etat de Modène, mais à 28 lieues au midi; nous en parlerons à l'occasion de la côte appelée rivière de Gênes, à la suite de Sarzana, qui n'en

est qu'à trois lieues.

SASSUOLO est une petite ville située à 3 lieues de Modène, sur la Secchia; c'est dans ce lieu qu'est la maison de plaisance du duc de Modène. Autrefois c'étoit un château fort, comme on en peut juger par quelques restes de fortissications ruinées, ex par quelques terrasses pratiquées sur des courtines de bassions. La façade du palais est régu-

lière; le portique est décoré d'un ordre dorique; avec une simple corniche, sans frise ni architrave; il est composé de trois grandes arcades; la porte est pratiquée dans celle du milieu: au travers des arcades latérales on découvre un Neptune & une Amphitrite, qui sont de mauvaises figures colossales.

Bibiena a peint autour de la cour un ordre d'architecture; mais il est presque essaé. Le grand jardin est entouré de murailles; il a cinq milles de circnit, mais son plan n'a rien de remarquable. Le petit jardin consiste dans un parterre de forme circulaire, entouré de murs; on remarque en tournant de la rampe du palais une petite grotte en tocaille, dans laquelle est une nymphe; un triton qui semble en avoir la garde, se cache derrière un rocher, d'où il jette de l'eau avec sa trompe aux passans. La nymphe & le triton sont exécutés en nacre de perle; toute cette composition est d'un genre pittoresque; mais elle commence à se dégrader.

Dans l'intérieur du palais, il y a une galerie & un salon, peints par Boulanger, peintre facile & agréable; mais la couleur est fausse & le dessin très-incorrect. On montroit ci-devant dans ce château plusieurs tableaux précieux, entr'autres l'Hérodiade du Guerchin, & quatre beaux paysages de Salvator Rosa; mais en 1767, on a transporté à Modène les meilleurs tableaux de Sassuolo.

Les environs de Modène sont une belle plaine, fertile en blé & en vins, où l'on voyage entre des files de grands arbres enlassés par des guirlandes de vignes, dont j'étois toujours enchanté, quoique j'eusse été accoutumé à ce spectacle depuis le commencement de la plaine de Lombardie.

Quoique Modène soit dans un très-beau climat, il y a quelquesois des pluies extraordinaires. Nous ne connoissons pas à Paris d'année où il soit tombé plus de 25 pouces d'eau, la quantité moyenne

est

est de 19; mais on en a vu jusqu'à 30 pouces à Modène (1); au reste nous avons déjà observé quelque chose de semblable, en parlant de Milau; & Corradi, mathématicien du duc de Modène, observa en 1716 à Forno Volastro, dans la Garfagnana, 102; pouces d'eau. Valisneri Lezione Acad. intorno l'origine delle sontane.

### CHAPITRE IV.

Etat des lettres à Modène.

Modène a produit beaucoup de personnages distingués dans les sciences, les belles-lettres & les arts. Si nous commençons par les mathématiques, nous trouvons le P. Guarino Guarini, Théatin, auteur de divers ouvrages rassemblés dans un volume in-solio; Geminiano Montanari, astronome célèbre, qui étoit professeur à Bologne, il y a un siècle; Dominique Corradi, qui a écrit sur le calcul intégral; Dominique Vandelli, qui étoit mathématicien du duc & de la ville de Modène; Jacques Cantelli, habile géographe, il étoit de Vignola.

Parmi les littérateurs, on connoît les cardinaux Jacques Sadoleto & Georges Cortesi, Bénédictins; Charles Sigonius, Louis Castel-Vetro, Bernard Cesis, Antoine Fiordibello, évêque de Lavello & fecrétaire des bress de Pie IV, Odoardo Corsili, des Ecoles Pies, de Fanano, & Jean-Pierre Tagliaquichi. Fulvio Testi, quoique né à Ferrare,

<sup>(1)</sup> J'ai réduit à notre mesure le Braccio de Modène, qui est de 19 poncès six lignes & quatre dixièmes. A l'égard du poids, j'ajouterai qu'à Modène notre livre de France pèse une livre cinq onces a ferlini & neuf seizlemes; il y a 3a ferlini dans l'once!

fe compte ordinairement parmi les littérateurs de Modène, parce qu'il y vécut long-temps au service du duc François I, & y mourut dans la forteresse où ce prince l'avoit fait rensermer depuis quelques années.

Dans la médecine & la physique, le plus célèbre est Gabriel Fallopio, ou Faloppe; ce grand médecin naquit à Modène, en 1523, il sut professeur à Pise, puis à Padoue, & quoique mort à 39 ans, il avoit prodigieusement écrit; les trompes de la matrice & des ovaires sont même connues aujourd'hui sous le nom de Trompes de Faloppe. On cite encore Jean-Baptiste Davini & Bernardino Ramazzini, médecins célèbres de Modène.

Dans les arts on cite Jacques Barrozi, connu fous le nom de Vignole, parce qu'il étoit de Vignola, village à quatre lieues au sud-est de Modène; c'est un des plus grands architectes & un des meilleurs écrivains sur l'architecture qu'il y ait

eu dans l'Italie.

A l'égard des poëtes, il y a eu à Modène Francois-Marie Molza, grand poëte du seizième siècle, & Tarquinia Molza, sa petite-fille, ou sille de son fils, laquelle sit aussi de très-bons vers. Pierre-Antoine Bernardoni, poëte de l'empereur, qui étoit de Vignola, & Alexandre Tassoni, dont nous avons parlé au sujet du poëme de la Secchia rapita;

il naquit à Modène en 1565.

MURATORI, l'écrivain le plus fécond & le plus favant qu'il y ait eu depuis long-temps en Italie, étoit né à Vignole en 1672; il étoit directeur de la bibliothéque Atestine à Modène, & il y est mort le 23 Janvier 1750, âgé de 77 ans. On ne peut aimer l'Italie, ou même l'histoire en général, sans connoître ce grand homme, & l'on verra avec plaisir son éloge dans le premier volume des Vies des hommes illustres d'Italie, imprimées à Paris, chez Vincent, en 1767. Voici l'indication des principaux ouvrages de Muratori.

Antiquitates Italiæ, six vol. in-folio.

Novus Thefaurus veterum inscriptionum. 1539, 4 vol. in-folio.

Rerum Italicarum Scriptores, ab anno 500, ad

an. 1500, 28 vol. in-fol. Milan, 1751, &c.

Annali d'Italia dal Principo dell' Era volgare sino all' anno 1750, 12 vol. in-4°. Ce dernier ouvrage est aussi imprimé en 30 volumes in 8°. qui coûtent 50 liv. à Rome, reliés all' Olandese, col tasello indorato; c'est-à dire, en parchemin; il n'y a rien de plus étendu, de plus complet, de plus vrai, de plus sincère & de plus raisonné sur l'histoire d'Italie. On en a fait plusieurs éditions.

Le P. Delivoy, Barnabite, avoit traduit ces annales à Paris en 1775, avec un supplément qui venoit de paroître à Livourne; on annonçoit le tout en 12 vol. in-4°. Mais le traducteur est mort à Etampes; l'ouvrage n'a point paru, & le ma-muscrit est resté entre les mains des Barnabites

d'Etampes.

M. de Saint-Marc, qui a donné en françois les six premiers volumes de l'Abrégé chronologique de l'histoire d'Italie, jusqu'à 1314, s'est beaucoup servi des annales de Muratori; il y a ajouté de savantes dissertations, mais l'auteur est mort; d'ailleurs son ouvrage devenoit trop volumineux. Il seroit à souhaiter que nous eussions en françois un Abrégé chronologique de l'histoire d'Italie, semblable à celui de l'histoire de France, que le président Hénault publia en 1746, & qui est devenu le modèle de toutes les autres. Cet Abrégé pourroit servir de suite aux Annales Romaines, qui ont paru en 1756, & l'Abrégé chronologique de l'histoire des empereurs, en 2 vol., publié en 1754.

La place de Muratori est actuellement occupée par M. l'abbé Jérôme Tiraboschi, ex-Jésuite, d'une famille noble de Bergame; il a demeuré longtemps à Milan; mais il est anjourd'hui conseiller du duc de Modène, président de la bibliothéque & du cabinet des médailles. Son principal ouvrage est l'histoire de la littérature Italienne, en 13 vol. dont les premiers avoient paru en 1772. Cet ouvrage plein d'érudition & de recherches, remonte jusqu'à la fondation de Rome. M. Tiraboschi travaille aussi à une histoire des gens-de-lettres de Modène, Biblioteca Modenese, dont il a déjà paru trois volumes, & une histoire de la célèbre abbaye de Nonantola, petite ville à trois lienes de Modène. Il a donné une histoire des Humiliès, religieux supprimés en 1571; il a donné en 1780, une vie fort curieuse du comte Fulvio Testi (1).

Le P. François Antoine Zaccaria, Jésuite, qui avoit succédé immédiatement à Muratori, étoit très-sayant dans la théologie, l'histoire sacrée & profane, le grec & tous les objets d'érudition. Le P. Tiraboschi est secondé dans sa place de bibliothécaire par M. Dominique Troili, qui est aussi un ex-Jésuite de la plus vaste érudition; je dois ajouter, comme l'ayant connu personnellement, qu'il est d'une attention & d'un empressement pour les étrangers, qui mérite toute notre reconnoissance; il donna en 1766, un ouvrage qui a pour titre: Della Caduta di un sasso dall' aria, &c. Il fait voir que le phénomène d'une pierre tombée du ciel n'est pas nouveau; il croit que celle dont il traite spécialement avoit pu être lancée de terre vers les collines de Reggio, qui sont à cinq lieues de Modène, jusqu'à Alberetto, qui est à deux milles de Modène, où on la vit tomber. Le P. Beccaria, célèbre physicien de Turin,

<sup>(1)</sup> Il a été l'occasion d'un ouvrage publié en 1778 à Génes; par M. l'abbé Lampillas, pour venger la littérature Espagnole dont M. Tiraboschi avoit parlé d'une manière peu avantagense, comme M. l'abbé Cavanilles a écrit en 1784, pour justifier les Espagnols contre l'article Espagne, de la nouvelle Encyclopédie, par M, Masson de Morvilliers.

dont nous avons parlé, attribuoit ce phénomène au seu électrique du tonnerre, qui avoit dilaté avec violence l'eau où cette pierre s'étoit trouvée. Le P. Troili a composé plusieurs autres ouvrages: del Orivolo oltremonano 1757. De Religione revelata 1762. Su le Comete, 1767, dissertation qui est dans le troissème tome de l'académie de Sienne. Il y a encore d'autres mémoires de lui dans les volumes suivans; il a travaillé aux journaux dont je vais parler; il a donné en 1772 un cours de philosophie.

Le chevalier Michel Rosa, professeur de médecine-pratique, & le docteur Scarpa, habile professeur d'anatomie, ont publié divers opuscules; ce dernier vient d'être appelé à l'université

de Pavie.

Le P. Joachim Gabardi étoit aussi en 1765 un des bibliothécaires du prince; il est poëte, & s'est occupé de divers genres d'érudition. Ces trois bibliothécaires ont donné pendant quelques années un très-bon ouvrage intitulé, Annali letterarie d'Italia, qui portoit auparavant le nom de Storia letteraria d'Italia, & qui contenoit la notice de tous les livres publiés en Italie: cet ouvrage ayant cessé par divers obstacles, & par la faute du libraire, le P. Zaccaria commença, en 1766, un autre journal qui s'imprimoit à Pesaro, Biblioteca antica e moderna di storia letteraria; on en publioit chaque année un petit cahier, où l'on trouvoit l'indication de tous les ouvrages relatiss à l'histoire littéraire.

Actuellement on publie à Modène un journal, intitulé Giornale de letterati d'Italia; les six premiers volumes avoient été composés à Rome, par les auteurs des Ephémérides littéraires; les suivans jusqu'au vingt-cinquième, qui est du mois de Mai 1783, ont été composés à Modène; M. Tiraboschi & M. Troili le continuent, M. Joseph

iij نـ

Contarelli, de Corregio, qui demeure aussi à Modène, leur fournit quelques articles, mais l'imprimeur va très-lentement: au lieu de quatre volumes qu'on promettoit pour chaque année, il n'en paroît que deux, & quelquesois le second ne paroît que quelques mois après la fin de l'année.

Le P. Jean Granelli de Modène, mort en 1770, étoit un des meilleurs poëtes tragiques de l'Italie;

on a imprimé ses poësies en 1772.

M. François Cantuti, & Castelvetro, étoit un

autre poëte demeurant à Modène.

Le comte Paradisi étoit aussi un poëte estimé, & qui avoit publié un discours fait en 1773, à l'occasion du rétablissement de l'université de Modène, où le duc François III sonda de nouvelles chaires.

Il y avoit encore à Modène d'autres personnes distinguées dans les lettres. Le P. Stanislas Bardetti, théologien du duc, très-versé dans l'histoire

& dans les langues, est mort en 1767.

M. l'abbé Lazaro Spallanzani, célèbre physicien & naturaliste, né à Scandiano, près de Reggio, est de la congrégation de S. Charles; il est maintenant à Pavie, & j'en ai parlé ci-devant. M. l'abbé François Vandelli, mathématicien.

Le docteur Loschi, savant dans les langues orientales, & qui passe pour un homme d'une profonde érudition: Giuliano Cassiani, poëte distingué, de même que le marquis André Cortesi.

Il y a aussi à Modène une semme célèbre, Vitoria Tagliazucchi, qui a fait une tragédie en vers italiens: son mari, qui est lui-même un bon

poëte, étoit Podestà de Reggio en 1767.

Le poëte de la cour, en 1776, étoit M. Vicini. Le docteur Moreali a écrit sur la minéralogie du Modenois; le docteur Rammazzini a publié des observations de médecine.

On peut voir un cabinet d'histoire à Modène,

formé par l'évêque, M. Fogliani; une bibliothéque considérable dans la maison de M. le marquis Fontanella; des manuscrits rares dans les archives du chapitre de la cathédrale, & dans quelques couvens de Modène; il n'y a guere de ville aussi

lettrée, à proportion de sa grandeur.

De Modène on peut aller à Florence par Piftoia, sans passer par Bologne, en prenant une nouvelle route terminée en 1775, qui approche davantage du bord de la mer, & des carrières de Carrare, dont je parlerai dans le dernier volume. Le mariage de la jeune princesse de Modène avec l'archiduc a été l'occasion de l'ouverture de cette nouvelle route, dont je donnerai une idée en parlant de Pistoia; mais ici je ne parlerai que de la route de Bologne, que l'on suit ordinairement.

De Modène à Samoggia, une poste & demie. De Samoggia à Bologne, une poste & demie. On paie cinq paules par cheval, tant d'attelage

que de selle.

En faisant les huit lieues qu'il y a de Modène à Bologne, on passe sur des ponts un grand nombre de rivières, entr'autres le Panaro, qui est à une lieue & demie de Modène; & une demilieue plus loin, on se trouve à la vue du sort Urbano, bâti par Urbain VIII; c'est la première place de l'Etat Ecclésiastique, à cinq lieues de Bologne. Castel-Franco est près de-là vers le Panaro, à l'endroit où Marc-Antoine remporta sur lès consuls Fulvius & Pansa, un avantage considérable quarante-quatre ans avant l'ère vulgaire.

Vers le confluent du Lavino & de la Ghironda, du côté de Bologne, il y a une presqu'isle à l'endroit appelé Forcelli, on la laisse à une heue & demie sur la gauche, lorsqu'on est arrivé à deux lieues de Bologne); c'est dans cette presqu'isle que sut formé, suivant Leandro Alberti, le triumvirat C iv

d'Octave avec Marc-Antoine & Lépide, quarantequatre ans avant l'ère vulgaire, Ce fut alors que ces cruels oppresseurs de la liberté sacrissèrent réciproquement tout ce qui nuisoit à l'un d'eux. Octave abandonna Cicéron à la vengeance de Marc-Antoine; & Lépide abandonna son propre frère; la proscription fut plus nombreuse & plus horrible que celle de Sylla, Les détails qui nous en restent font frémir l'humanité. Cependant le triumvirat fut autorisé par les suffrages du peuple, & le sénat qui trembloit devant les trois tyrans, leup décerna la couronne civique (1). La mort de Cassius & de Brutus abattit totalement, l'année fuivante, le parti républicain; & la bataille d'Actium, trente - un ans avant Jesus - Christ, acheva de mettre tout l'empire entre les mains du seul Octave.

# CHAPITRE V.

## Histoire de Bologne,

Le Bolonois, il Bolognese, on la légation de Bologne, est une partie de l'Italie comprise dans l'Etat du pape, & qui a environ 20 lieues de long sur 12 de large; elle est bornée au nord par le Ferrarois ou la légation de Ferrare; au midi par la Toscane, dont les Apennins la séparent; à l'orient par la Romagne, qui est aussi de l'Etat Ecclésiastique, & au conchant par l'Etat de Modenese, il Modenese.

BOLOGNE, en italien Bologna, en latin Bonenia, est une ville d'environ 74 mille ames, situés

<sup>(1)</sup> On peut voir l'histoire de ces fameux événemens dans FEncyclopédie à l'article Triumvirat.

à 44 degrés 30 minutes de latitude, & à 19 degrés une minute de longitude, ou 36 minutes 5 secondes de temps à l'orient de Paris; c'est la seconde ville de l'Etat Ecclésiastique, & l'une des plus

célèbres de toute l'Italie pour les sciences.

Dans le Caton, donné par Annio da Viterbo. on lit que cette ville fut appelée Felfina, du nom d'un roi Toscan qui en sut le sondateur, & ensuite Bononia, du nom de son successeur Bonus: il le confirme par l'historien Maneton, d'après un supplément de Berose le Chaldéen; celui-ci commence à Piseus, il nomme ensuite Toscus le jeune roi des Toscans; puis Amnon, ensuite Felfinus, & enfin Bonus. Mais Annio passe pour un faussaire en fait d'érudition.

Pline (L. 3.) dit que Bologne étoit la capitale des douze villes que les Toscans avoient bâties. Suivant quelques auteurs, les Gaulois Boïens ayant chassé les Toscans de la Gaule Cifalpine, ils donnèrent à cette ville le nom de Boiona, d'où est venu celui de Bononia: c'est le sentiment de Raphaël Volterre, (Comment. Urbani L. 4.) & de Pierre Marsus, dans son commentaire sur Silius Italicus L. 8.

Tite-live (L. 33.) nous apprend que L. Furius Purpurio, conful de Rome, marcha contre les Gaulois, & saccagea le pays qu'ils occupoient jusqu'à Felsina; & dans son vingt-septième livre, il parle de la colorie romaine de 3000 hommes, qui fut conduite à Bologne en vertu de l'ordre du fénat, par L. Valerius Flaccus, M. Attilius Seranus, & L. Valerius Tappus, qui distribuèrent des terres à ces nouveaux colons, 189 ou 190 ans avant Jésus-Christ. Et il y a des auteurs qui disent que l'abondance qu'ils y trouvèrent la fit nommer Bononia, de Bona omnia.

Il est parlé de Bologne dans le huitième livre de Silius Italicus, dans Strabon (L. 5.) & dans plufieurs endroits de Tite-Live: il raconte (L. 39.) que les Liguriens étant tombés sur le territoire de Pise & de Bologne, le saccagèrent & le brûlèrent de façon qu'on ne put semer cette année-là, & que le consul Flaminius les ayant subjugués, & fait la paix avec les peuples voisins, ne voulant pas laisser les soldats dans l'oissveté, sit refaire le chemin de Bologne à Arezzo, 188 ans avant Jésus-Christ.

Cicéron en écrivant à Cassius (Epist. Fam. L. XII.) nous aprend que Bologne avoit pris le parti de Marc-Antoine, & il dit à l'occasion de Brutus: Qui, si, ut sperabamus, erupisset mutina, nihil belli reliqui fore videbatur. Parvis omnino jam copiis obsidebatur quod magno præsidio Bononiam tenebat Antonius. Dion Cassius parle aussi de Bologne à l'oc-

cafion du même fiége (L. XLVI).

Tacite (Ann. XII.) nous apprend que Bologne ayant été brûlée, fut rétablie par l'empereur Claude; cet historien parle des combats de gladiateurs qui y furent donnés par Fabius Valens (Ann. XVII). Trebellius Pollion, dans ses trente tyrans, dit que Censorin, élu empereur vers l'an 269, avoit son mausolée près de Bologne: Erat ejus sepulchrum grandibus litteris circa Bononiam. Incist sunt ejus honores. Ultimo tamen adscriptum est: Felix ad omnia, inselicissimus Imperator.

Cette ville fut faccagée sous l'empereur Conftantin ou sous Théodose; mais elle sut rétablie sous Théodose le jeune l'an 433, par les soins de S. Pétrone, qui la rendit plus vaste & plus considérable. C'est cet empereur qui passe pour avoir sondé l'université de Bologne, comme nous le dirons en parlant de l'état des sciences dans cette ville, dont la réputation est très-ancienne.

Il n'y avoit anciennement que deux portes à Bologne: l'une à l'orient du côté de Ravenne, qu'on à appelée ensuite Porta Ravegnana; l'au-

tre à l'occident du côté de Modène, qui a été appelée Porta Stiera: du temps de l'empereur Gratien, mort en 383, on en ajouta deux autres, & dans la suite, on y sit douze portés, dans les endroits où sont les petites tours appelées Torresotti.

Odoacre, roi des Hérules, qui mit fin à l'empire romain en 476, ruina encore la ville de Cologne; mais elle se releva de nouveau. Elle sut ensuite soumise aux empereurs d'orient jusqu'au temps de Léon III, l'Isaurien. Les habitans de Ravenne ayant tué l'Exarque Paul dans une sédition, l'an 728, Bologne passa sous la domination des Lombards; ils la possédèrent jusqu'à l'arrivée de Pepin, roi de France, qui sorça le roi Aistuls de donner au pape l'exarcat de Ravenne, & la ville de Bologne en particulier, dont Pepin sit donation au S. Siége.

Didier, roi des Lombards, ayant été fait prifonnier l'an 774, toute l'Italie tomba sous le pouvoir de Charlemagne, & Bologne s'y trouva com-

prise.

L'archevêque de Ravenne s'empara peu après de toute l'autorité dans la ville de Bologne, comme dans Imola & dans les autres villes de l'Emilie: le pape Adrien en porta ses plaintes à Charlemagne; ce prince ne put se dispenser de confirmer la donation: mais comme il craignoit cependant que les papes ne devinssent trop puissans, il n'étoit pas sâché que l'esset de cette donation sût suspendu à certains égards, & il y conserva une espèce de souveraineté.

Lorsque les forces de l'empire commencèrent à s'affoiblir, la plupart des villes d'Italie se choissient des magistrats, & se gouvernèrent en républiques. Bologne s'étoit déclarée libre en 793, avec le secours d'Othon le Grand; plus riche & plus puissante que les autres, elle devint encore plus

hardie: on prétend qu'elle réfista à Louis, sils de l'empereur Lothaire, & l'obligea de prendre la suite; l'empereur irrité, vint assiéger Bólogne, la prit par famine, & la traita fort mal. Cette ville sut alors soumise aux empereurs, du moins pour quelque temps; après quoi les souverains de la Toscane s'en emparèrent. La comtesse Mathilde, appelée la grande comtesse, célèbre par la donation qu'elle se au S. Siège dans les années 1077 & 1102, étoit souveraine à Bologne & dans la Toscane. L'an 1077, Bologne s'étant unie avec Grégoire VII, sut prise par Henri IV, mais la comtesse Mathilde l'en chassa l'an 1095, & la ville envoya 3000 soldats à la conquête de Jérusa-

tantôt un podestà, tantôt des consuls, au nombre de cinq, six ou sept.

Les Bolonois s'emparerent peu-à-peu de la Romagne: ils possédèrent Imola, & Cervia, ils eurent même une espèce de souveraineté sur Ravenne, Faenza, Forli, Forlimpopoli, Cesèna & Modène, & pendant 156 ans, à compter de l'an 1118, jusqu'à l'an 1274, ils sormèrent un des plus puissans Etats de l'Italie (1). Après une guerre de trois ans contre Venise, ils sirent une paix qui

lem. Après la mort de Mathilde, arrivée en 1115, l'état républicain prévalut dans la plupart des villes de sa domination. Ce sur vers ce temps-là, que les habitans de Bologne devenant plus riches de jour en jour, firent bâtir ces hautes tours dont on voit encore de grands restes, & qu'ils s'emparèrent du territoire & des villes voisines. L'empereur Fréderic Barberousse les troubla un peu dans leur prospérité; mais cela n'empêcha point qu'ils ne conservassent leur liberté; ils avoient

<sup>(1)</sup> Voyez fur l'histoire de cette ville Leandro Alberti, Carlo Sigonio, Vizzani, Bologna perlustrata del Masini, l'ouvrage intitulé: Della Historia di Bologna del R. P. M. Cherubino Chirardacci, Botognese, dell' Ordine Ercmitano di S. Agostino,

étoit à leur avantage, & ils augmenterent pour la troisseme fois l'enceinte de leur ville.

En 1112, on chassa la garnison impériale, & l'on démolit la forteresse que l'empereur Henri V avoit fait bâtir.

En 1220, les Bolonois aidérent à prendre Damiette, & depuis ce temps la Bologue eut pour armes une croix rouge en champ d'argent.

En 1249, ils firent prisonnier Enzio, appelé aussi Enzius ou Encetin, sils naturel de l'empereur Fréderic II, & roi de Sardaigne & de Corse; il conduisoit un secours aux habitans de Modène, avec qui Bologne étoit en guerre, lorsqu'il sut surpris. Jamais les Bolonois ne voulurent le rendre à l'empereur, quelques offres & quelques menaces qu'il leur sit. Entius mourut en 1272, après 22 ans de prison, mais il sut toujours, traité en roi. On lit sur son tombéau à S. Dominique, cette épitaphe:

Felsina Sardiniæ regem sibi vincla minantem, Victrix captivam consule ovante trabit; Nec patris imperio cedit, nec capitur auro; Sic cane non magno supe tenetur aper.

« Les Bolonois ayant vaincu ce roi de Sardai-» gne qui les menaçoit de les réduire en servi-» tude, le font traîner comme un captif au char

» de triomphe de leur consul. Ils ne cèdent point » à l'empereur son père, & ne se laissent point

» séduire par son or; c'est ainsi qu'un sanglier est » souvent arrête, même par un chien médiocre".

La ville de Bologne étant parvenue à ce degré d'élévation, il s'y forma des factions puissantes qui la mirent en combustion. Celles des Lamber-

in Bologna, 1596, in-folio; enfin le Diario Bolognese, Almanach où l'on trouve un abrégé de l'histoire & du gouvernement de Bologne; mais cet ouvrage, ainsi que Alberti & Masini, ne sont pas toujours surs.

tazzi & des Geremei furent les premières; les Geremei qui étoient Guelses, & du parti des papes, eurent le dessus, & après bien du sang répandu, les Gibelins, qui tenoient le parti des Lambertazzi, furent chasses de la ville en 1274, au nombre de 15000, y compris les femmes & les enfans: ce fut la première époque de la décadence de cette

république.

Les Lambertazzi s'étant retirés dans les villes de la Romagne, commencèrent à faire des courses qui incommodèrent beaucoup les Geremei; ceux-ci furent obligés de recourir au pape Nicolas III, & ils se soumirent à lui en 1278; alors ils défirent les Lambertazzi, principalement en 1281, à Faenza, où ils s'étoient établis. Antoine Lambertazzi y fut tué; cet événement donna lieu à la fête de la Porchetta, qu'on célèbre le jour de S. Barthelemi 24 Août, fur la grande place.

Bologne rétablie dans son ancien gouvernement, tous l'autorité des papes & des Guelfes, reçut des remercîmens de Clément V en 1308,

pour lui avoir aidé à reprendre Ferrare.

En 1327, les habitans se donnèrent librement & entièrement au pape Jean XXII, qui envoya comme legat le cardinal Bertrand; celui-ci changea le guovernement; il créa douze Anziani, il supprima l'autorité du gonfalonier de justice, il créa un recteur à la place du podestà; il fit bâtir une forteresse auprès de la porte de Galiera, & gouverna despotiquement, punissant de l'exil & même du dernier supplice ceux qui osoient parler, ou entreprendre quelque chose contre son autorité. Les Bolonois se soulevèrent contre lui en 1334: il fut obligé de prendre la fuite, & n'échappa qu'avec peine à la fureur du peuple. La forteresse fut détruite; on créa de nouveaux magistrats.

En 1337, il s'éleva deux fonctions; celle qui l'emporta avoit pour chef Tadeo Pepoli, docteur & noble Bolonois; il fut choisi pour seigneur de la ville, & fut agréé par le pape comme son vicaire : c'étoit un homme plein de sagesse & d'humanité, qui gouverna la ville de Bologne pendant dix ans avec beaucoup de réputation & de bonheur. Il eut pour successeurs ses deux fils; mais ceux-ci n'imitèrent pas sa conduite, & bientôt, désespérant de pouvoir se maintenir, ils vendirent la ville en 1350 à Jean Visconti, archevêque de Milan; ce nouveau souverain fit bâtir une citadelle vers la porte du Pradello, & y plaça un gouverneur nommé Jean Oligio, homme cruel & féroce, qui remplit cette ville d'horreurs, & qui après la mort de l'archevêque de Milan, entreprit de s'en rendre le maître à force de cruautés: mais il ne put s'y maintenir. En 1360, le cardinal Egidio Albornozzi, légat du pape dans toute l'Italie, y rentra; Bernabo Visconti sit des efforts inutiles pour prendre Bologne, il fut défait, spécialement un jour de S. Raphaël, & celui qui commandoit ses troupes fut fait prisonnier.

En 1376, le cardinal de S. Ange étant légat à la place d'Egidio, les Bolonois en furent mécontens; ils le chassèrent, se remirent en liberté, & établirent un gonfalonier avec seize Anziani, qu'on élisoit tous les deux mois, & firent travailler à la reconstruction des murailles. Ils continuèrent à vivre en liberté sous la protection du pape & mirent dans leurs armes le mot Libertas. En 1382, Urbain VI leur assura cette liberté, avec la souveraineté sur Imola. Ces concessions leur furent consirmées par Bonisace IX en 1392,

& Martin V en 1419.

Vers 1382, ils élurent un conseil général de 400 personnes, qu'on porta dans la suite jusqu'à 600. Ils acquirent Corregio, & firent bâtir Castel Bolognèse. Mais les factions des principaux citoyens continuèrent à fermenter, & en 1401,

Jean Bentivoglio, homme courageux, populaire & magnifique, parvint à fe rendre maître de Bologne; il fut tué au bout de quatorze mois: Jean Galeas Visconti, premier duc de Milan, s'empara pour lors de la ville, en 1402, & sit rétablir la citadelle à la porte du Pradello, mais en 1403, la garnison de son fils sut chassée; la ville se remit sous la protèction du pape Boniface IX, & son légat y entra solemnellement.

En 1411, il y eut quelques mouvemens de la part du peuple, qui chassa le légat, & établit de nouveaux magistrats; mais la noblesse rappela le

légat du pape.

En 1416, Antoine Galeas Bentivoglio, fils de Jean, avec Pepoli & Canedoli, reprirent les armes, & ils établirent seize résormateurs pour gouverner la ville. En 1419, les habitans se soumirent de nouveau au pape Martin V, qui envoya pour légat le cardinal Alphonse de Saint-Eustache, & Bentivoglio fut exilé avec 120 autres habitans. 1428, il y eut quelques mouvemens; mais en 1431, la ville se rendit de nouveau au pape Eugène IV. Elle reprit ses droits en 1433, sous la conduite de Bentivoglio, & les rendit en 1435 : le pape Eugène y envoya pour lors un gouverneur qui fit couper la tête à Bentivoglio; mais en 1440 la ville choisit pour chef Nicolas Piccinino, qui gouverna despotiquement. Il eut pour successeur Annibal Bentivoglio, qui fut tué en 1447 par les Canedoli, & la ville rentra sous l'obéissance du pape. Jean Bentivoglio, fils d'Annibal, devint encore, en 1465, maître de Bologne sous le nom de chef des réformateurs. Il fit achever le palais qui avoit été commencé par Santo, neveu d'Antoine Galeas Bentivoglio: il y fit faire une forte tour, & fit conftruire plusieurs autres édifices à Bologue & dans les environs : son règne sut heureux & paisible jusqu'à l'an 1506 : on étoit mécontent de la conduite

duite insultante & déréglée de sa femme & de ses fils. Jules II, ce pape ambitieux & guerrier, sut en profiter; il chassa de Bologne Jean Bentivoglio avec toute sa famille, & fit démolir leur palais en 1507, pour tâcher d'abolir leur mémoire. Il vint lui-même à Bologne; il établie un fénat de 40 conseillers, confirma les priviléges accordés par Nicolas V, & fit commencer le château de Galliera. Les habitans résistèrent avec courage à l'armée de Louis XII, qui foutenoit les Bentivoglio; cependant ceux - ci reprirent encore le dessus en 1511; ils furent même en possession du gouvernement jusqu'à l'année suivante; mais les François étant partis d'Italie, les Bentivoglio furent obligés d'abandonner la ville. Léon X parut cependant disposé à les rétablir en 1513; les habitans s'y opposèrent; ils eurent même recours à la médiation de François I, lorsqu'il fut à Bologne avec le pape Léon X, pour que celui-ci renonçât aux Bentivoglio. Ainsi Bologne rentra décidément sous l'obéissance du S. Siége.

En 1523, les habitans soutinrent, les armes à la main, le gouvernement du pape, & cette ville reçut le titre de Fedelissima, & Primogenita della chiesa; l'auteur de l'Informazione résute à ce sujet

Guichardin.

En 1642, les habitans prirent les armes à l'occafion du prince de Parme Odoardo Farnèse, qui
alloit avec une troupe de cavalerie pour investir
Castro. En 1645, ils eurent part à la désaite de
Ranuce Farnèse, dans la bataille de S. Pietro in
Casale. En 1708, ils firent une convention avec le
général comte de Daun, qui étoit à la tête d'une
armée allemande, & sembloit avoir des vues sur
l'Etat de l'Eglise. Ainsi les habitans de Bologne
ont continué de signaler leur zèle & leur sidélité
pour le S. Siège.

La ville de Bologne en se donnant volontaire-

ment au pape Nicolas en 1278, & au pape Jules II en 1506, exigea la condition de ne pas payer d'impôt au pape, & de n'être jamais soumise à la confiscation de biens; aussi dit-on en Italie, Bolognesi senza sisco e citadella. Par cette cession volontaire, elle a conservé une espèce de forme républicaine, un ambassadeur à la cour de Rome, un auditeur de rote & quelques autres prérogatives honorables. Le pape ne se mêle point des finances; il n'y lève qu'un impôt sur le vin, les autres impôts sont sous la main du sénat, & produisent à la ville un revenu considérable. Les Bolonois sont très-jaloux de leurs immunités, & comme les papes ont souvent essayé d'y porter atteinte, on a craint quelquefois qu'à la fin la ville ne voulût reprendre son ancienne indépendance.

Ce sut à Bologne que se sit, en 1515, le célèbre concordat de François I & de Léon X, par lequel il sut convenu que le roi nommeroit aux grands bénésices de France, & que le pape recevroit les annates ou le revenu de la première année des bénésices vacans, sur le pied du revenu qui sut pour lors évalué: c'étoit le talent de Léon X de manier les esprits; il attira à Bologne François I, quoique vainqueur & mécontent de lui, & il en tira ce qu'il voulut. François I, après avoir terminé toutes les assaires qu'il avoit avec le pape, consia celle des bénésices au chancelier Duprat, qui consentit à l'abolition de la pragmatique-sanction (1), & à tout ce que le pape exigea, pour faire recouvrer au roi l'ancien droit de nommer

<sup>(1)</sup> Fameuse ordonnance que Charles VII avoit faite en 1438, dans l'assemblée des Etats de Bourges, concernant les élections, les collations de bénéfices & les entreprises des ecclésiastiques. Elle étoit formée d'après les Conciles de Constance & de Bale, & c'étoit le Palladium de nos libertés; le parlement & l'université ne cessèrent de la désendre contre la cour de Rome.

aux évêchés de son royaume. Le parlement de Paris n'enrégistra le concordat que par sorce, & avec de grandes modifications; il resusa même absolument de consentir à l'abolition de la pragmatique.

Ce sut à Bologne que l'empereur Charles-Quint fut couronné en 1530; le pape Clément VII s'y trouva, & les deux cours logèrent dans cette ville qui étoit déjà grande & bien bâtie: l'empereur étoit logé dans le palais de la seigneurie, & le couronnement se sit dans l'église de S. Pétrone, avec une pompe extraordinaire.

#### CHAPITRE VI.

Description de la cathédrale & des environs.

BOLOGNE a 1500 toises de longueur depuis la porte de S. Felix jusqu'à celle de Stra Stefano, & 1073 toises depuis Porta di Galiera jusqu'à Porta San Mamolo. Il y en a un grand plan en neuf seuilles, & de trois pieds en quarré, publié en 1702 par Philippe Gnudi: on a observé dans ce plan une espèce de perspective qui le rend désagréable à la vue, mais qui donne quelque idée des bâtimens (1).

La ville est divisée en quatre quartiers qui portent les anciens noms de Porta Piera, Porta Stiera, Porta Procula & Porta Ravegnana, quoique les portes de la ville n'aient pas essectivement aujourd'hui les mêmes noms. Le premier de ces quartiers comprend la partie orientale de la ville, le

<sup>(1)</sup> On treuve encore le plan de cette ville, dans un ouvrage fort bien fait, intitulé Informazione alli foressieri delle cose piu notabili della cità e stato di Bologna, 1773. On peut voir encore deux ouvrages intitulés la Felsina Pittrice, du comte Malvasia, & le Pitture di Bologna, de Jean-Lierre Zanotti.

fecond est au nord, le troisième au couchant, & le quatrième au midi vers la porte S. Etienne.

Bologne est arrosée par un torrent nommé Avesa, & le Reno passe à l'occident de la ville, mais à deux milles de distance; il y a un pont de briques sur le Reno, hors de la porte S. Felix, il sut bâti en 1257: il a 1018 pieds de long & 15

de large.

Cette ville est très-bien bâtie, mais son aspect n'est pas riant : on y a préféré la commodité à la décoration, en construisant dans presque toutes les rues des portiques le long des maisons : les gens de pied peuvent s'y promener en tout temps à l'abri du soleil & de la pluie, & la plupart de ces portiques sont pavés comme un appartement. Dans les siècles où les magistrats & les gouverneurs n'alloient point en carrosse ou en chaiseà-porteurs, & faisoient eux-mêmes leurs affaires, on avoit pourvu à la commodité publique : il y avoit dans la plupart des villes de quoi marcher à l'abri du soleil & de la pluie, tantôt des portiques comme à Bologne, à Modène, à Padoue, à Genève, dans quelques villes mériodinales de France, & même à la place royale à Paris; quelquefois on pratiquoit seulement une faillie ou une avance du premier étage de chaque maison, qui étoit porté sur des poutres en saillie; il s'en voit encore beaucoup à Bourg-en-Bresse, & ailleurs. A Alger, il y a quelques rues où les maisons se touchent presque par le haut, & où la rue fait un corridor presque couvert. Aujourd'hui une vaine décoration prend la place d'une commodité réelle; ceux qui règlent les constructions & les décorations, ne s'exposent point aux intempéries de l'air, & ils n'ont plus pour le peuple, qui les essuie, la même confidération. Il est vrai que ces portiques font dangereux la nuit dans une ville mal policée, mais les magistrats peuvent bien y remédier.

Quoique Bologne soit une ville très-ancienne, on n'y apperçoit, pour ainsi dire, aucun vestige d'antiquité, si ce n'est quelques restes des bains de Marius, près la porte S. Mamolo, & l'église de S. Etienne, qui étoit un temple d'Iss. C'est le plus ancien monument de la ville : c'étoit autresois la cathédrale de Bologne, l'on y apperçoit quelques restes de l'ancienne construction.

De tous les édifices de Bologne, le plus frappant & celui qu'on apperçoit de plus loin, est une tour de briques, appelée la tour de gli Asinelli, qui fut bâtie l'an 1119. Sa hauteur est de 307 pieds de Paris, fans compter la coupole, (ou 263 pieds de Bologne) suivant la mesure de M. Mateucci, & non pas 371, comme beaucoup d'autres l'ont imprimé. Elle est inclinée de trois pieds & demi, mesure de Paris. La tour de' Garisendi, bâtie en 1110, qui est à côté, & qui n'a que 144 pieds de hauteur, a huit pieds deux pouces d'inclinaison, & cela est si frappant, qu'on n'apperçoit pas la pente de l'autre tour. On a souvent dit que cette inclinaison avoit été faite exprès par l'architecte; cependant on m'assure que l'intérieur de la tour & les tablettes des fenêtres ont la même inclinaison. & même les trous qui servoient à l'échafaudage; cela me semble prouver que la pente ne vient que de l'affaissement du terrain, comme je le prouverai pour la tour de Pise. On sut même obligé autrefois d'abattre le sommet de la tour de Bologne qui menaçoit ruine; s'il arrivoit à Bologne quelque tremblement de terre un peu fort, la tour ne résisteroit pas, & sa chûte causeroit un dégat immense dans cette ville.

De dessus la première tour, on voit quatre villes, Ferrare, Modène, Imola, & Cento, qui est à 18 milles de Bologne. On dit quelquesois en badinant que l'on voit Cento e tre città, comme on dit de Notre-Dame de Paris, qu'il y a trois clo-

chers & deux cent cloches, pour dire que des trois il y en a deux qui sont vides. Léaudro Alberti compare la forme de Bologne à celle d'un vais-

seau dont la tour Asinelli seroit le mât.

IL DUOMO, ou S. Pierre, église cathédrale de Bologne, est un bâtiment moderne construit en 1600, sur les dessins du P. Magenta, Barnabite, qui en fut l'architecte. Benoît XIV l'augmenta de deux grandes chapelles qu'on voit en entrant, & fit faire la façade par Torregiani, architecte Bolonois; celui-ci a suivi pour l'intérieur les dessins de Magenta; mais il a composé lui-même le portail, qui a un air grand, quoiqu'il foit d'un mauvais style. L'intérieur de l'église est vaste & beau; il est décoré d'un ordre corinthien. La nef & les chapelles sont d'une belle proportion, & le chœur est d'un bon genre. Il est exhaussé de quelques degrés, ce qui est assez ordinaire en Italie, & forme ce qu'on appelle la Tribune. Cette partie est plus ancienne, & fut bâtie par Dominique Tibaldi.

Au-dessus du fanctuaire, on voit le dernier onvrage de Louis Carrache. C'est une Annonciation peinte à fresque sur le mur. Les sigures en sont plus grandes que nature. Il règne dans tout ce morceau une manière grande qui distingue ordinairement les ouvrages de ce maître: on en a fait cependant une critique; on a trouvé que l'ange a un mouvement faux, & que la Vierge est dans une attitude équivoque, comme si l'ange avec ses deux mains alloit lui découvrir la gorge; mais la distance qu'il y a entre les deux figures, ne permet

pas qu'on s'y méprenne.

Le cul-de-four qui est derrière le sanctuaire a été peint par César Aretusi, d'après les dessins de Jean-Baptiste Fiorini: le sujet est Jésus-Christ qui établit S. Pierre pour ches de son église, & qui lui donne les cless en présence des apôtres & des anges. La composition n'en est point liée, les sigures

en sont touchées avec dureté, & drapées d'une manière pauvre : on y trouve cependant quelques beautés de détail. C'est dans cette èglise que se sont tous les baptêmes de la ville. On peut voir aussi l'église souterraine qui est au-dessous du chœur, la voûte en est plate & très-hardie.

S. Petronio, est une église de 400 pieds de long, moins belle, mais plus célèbre & plus vaste que la cathédrale : elle est dédiée à S. Pétrone, patron de la ville, qui vers l'an 430 vint de Constantinople à Bologne. Ce prélat contribua beaucoup, aussi-bien que l'empereur Théodose, au bien & à l'agrandissement de la ville. Il y est célèbre non - seulement comme saint, mais comme bienfaiteur de la ville : l'église, qui lui est consacrée, est la plus grande qu'il y ait à Bologne; elle fut bâtie de son temps & par ses ordres; la reconstruction sut commencée en 1390, mais elle n'a été finie que dans le dernier siècle. C'est dans cette église que l'empereur Charles-Quint fut couronné par le pape Clément VII, & l'on dit que le concile de Trente y tint les sessions IX & X, après qu'il eut été transséré à Bologne en 1548, à cause de la peste qui étoit à Trente. D'autres disent que c'est au palais Campeggi.

On trouve dans cette église la fameuse méridienne de Dominique Cassini, dont le gnomon a 83 pieds de hauteur: comme c'est une des choses les plus remarquables de l'Italie, relativement aux sciences, je crois devoir en donner ici une

notice.

Les mathématiciens de Bologne avoient été consultés par les papes avant la résormation du calendrier, pour savoir quel jour devoit arriver l'équinoxe (sur lequel se règlent les sêtes mobiles) & quelle dissérence il devoit y avoir d'une année à l'autre: cela donna lieu au P. Ignace Dante, D iv

Dominicain, professeur de mathématiques à Bologne, de tracer en 1575, dans l'église de S. Pétrone, une ligne qui marquoit les solstices, mais qui n'étoit pas exactement une méridienne: il en sit même une à Florence dans l'église cathédrale, & il plaça une armille équinoxiale à S. Maria Novella, comme nous le dirons dans la suite. Cassini reconnut en 1653, qu'on pouvoit tirer une méridienne qui passeroit exactement entre deux colonnes; mais la prolongation de l'église, vers le midi, dérangea pour lors son travail, & il suit obligé de le resaire en entier en 1655.

Dans la suite la plaque fixée dans la voûte s'étant abaissée, & le pavé de l'église ayant varié inégalement, Cassini rétablit cette méridienne en 1695. Il y marqua les degrés de la distance au zénit & leurs tangentes, les signes du zodiaque, les heures que dure la nuit, les secondes & les tierces de la circonsérence de la terre, & la largeur de l'image du soleil en été; il y a une inscription vers l'extrémité de la ligne. Les marbres de cette méridienne étoient sort degradés, on les a resaits en 1776, sous la direction de

M. Zanotti.

La lumière du soleil y entre par une ouverture qui a un pouce de diamètre, & qui est élevée de 71 pieds 5 pouces, mesure de Bologne, ou 83 pieds 5 pouces, mesure de Paris: la longueur de la ligne est de 206 pieds, ce qui fait deux secondes de degré & dix tierces, ou la six cent millième partie de la circonférence de la terre, comme on le voit marqué sur un pilastre de l'église.

La hauteur du gnomon de la méridienne que M. le Monnier a faite à S. Sulpice de Paris, est de 80 pieds, c'est un peu moins qu'à Bologne: mais le verre objectif de 80 pieds de soyer, dont on se sert à S. Sulpice, rend cette méridienne

préférable à celle de Bologne pour les observations du solstice d'été. Celle de Florence a aussi l'avantage de la hauteur qui est de 277 pieds; mais elle ne peut servir qu'au solstice d'été. D'ailleurs la méridienne de Bologne sera toujours la plus célèbre par les recherches curieuses & importantes qu'y fit D. Cassini, surtout dans la théorie du soleil qui est le fondement de toute l'astronomie. On peut dire que cette méridienne a fait époque dans l'histoire du renouvellement des sciences: à ce titre elle méritoit bien d'être consacrée par la médaille qui est gravée dans la description de cette méridienne, imprimée en 1695, & en 1779. On voit d'un côté le portrait de M. Cassini, avec cette inscription: Io. Dom. Cassi-NUS. ARCHIGYM. BONON. PRIMAR. ASTRON. ET R. ACAD. De l'autre, on voit la coupe de l'église de S. Pétrone, & le rayon folaire qui tombe sur la méridienne: au-dessus est écrit, FACTA COPIA CŒLI, & au-dessous, Bonon. M. DC. VC.

Les écoles de l'université sont dans un beau bâtiment qui donne sur la place derrière S. Pétrone; c'est la plus ancienne & la plus célèbre de toutes les universités d'Italie: on prétend qu'elle tut fondée par Théodose le jeune, l'an 425, & le diplôme en est gravé sur un marbre à S. Pétrone; mais Muratori rejette une date si ancienne, & la plupart des savans ne la font remonter qu'au temps de la comtesse Mathilde; il faut voir l'histoire de cette université par le P. Sarti. On y enseigne les humanités, la médecine, le droit, la théologie, la philosophie & les mathématiques; mais les leçons publiques sont très - peu inivies, excepté peut-être pour l'anatomie; chacun prend des leçons particulières; au reste le nombre des étudians est bien diminué; on en comptoit autrefois 8000 étrangers, actuellement ce nombre est réduit à 300. Il y a cependant

72 professeurs; aussi leurs appointemens ne sont, que de deux à trois cent livres, ce qui n'encou-

rage pas à embrasser cette profession.

Le théâtre de l'anatomie est un des plus beaux qu'il y ait; on y voit des statues & des bustes en bois des anatomistes qui sont morts. Le baldaquin de la chaire est soutenu par deux sigures d'écorchés, exécutées par Ercole Lelli.

Dans les murs du portique intérieur de ce bâtiment, on voit des monumens élevés à la mémoire des professeurs les plus célèbres, usage particulier à cette université. On remarque le médaillon de Sbaraglia, & une grisaille qu'on voit en montant l'escalier à gauche; elle représente un basrelief, de manière à faire illusion.

Les fresques de la chapelle sont du Cest; quoique foibles, elles ont cependant des beautés de détail. On y admire dans une encoignure de la voûte une figure qu'on croit représenter la religion; c'est une semme toute nue sous un voile d'une transparence sans égale: la modestie y est exprimée d'une manière charmante. Le jardin de bota-

nique de l'université est au palais public.

PIAZZA MAGGIORE, grande place où est le palais public, ou le palais de la seigneurie. Sa décoration consiste principalement dans une sontaine, qui est une des plus belles de l'Italie; l'architecture a été exécutée sur les dessins de Thomas Laureti, Sicilien. Toutes les sigures sont en bronze & du célèbre Jean de Bologne, qui finit cet ouvrage en 1563. On y voit Neptune debout, un pied sur un dauphin, tenant d'une main son trident, & étendant l'autre main dans l'attitude où Virgile exprime si bien sa sierté, Quos ego. Quatre ensans sont assis aux encoignures du plinthe sur lequel pose Neptune, ils tiennent des dauphins jetant de l'eau. Au bas des angles du piédestal on voit quatre sirènes assisées sur des dau-

phins, elles pressent leurs mamelles, d'où elles font sortir des jets d'eau. Les quatre faces du même piédestal ont des coquilles dont l'eau se verse dans un grand bassin exhaussé sur trois grandes marches.

Le Neptune est dans l'attitude la plus majestueuse, d'un caractère grand & ressenti, & présente de beaux aspects de quelque côté qu'on le regarde. On ne pouvoit faire choix d'une plus belle nature; elle est un peu âgée, mais vigoureuse (1): les muscles y sont bien accusés & leur insertion bien rendue sans dureté: M. Cochin lui reproche seulement d'être un peu maniéré & d'avoir peu de finesse. Au reste, cette statue est très-célèbre en Italie, & j'en ai vu en plusieurs endroits des copies, comme d'un chef-d'œuvre de la sculpture moderne. Les sirènes forment une favante opposition, tant par leurs airs de tête gracieux , leurs attitudes voluptueuses & vraies, que par le grand caractère de dessin, & la délicatesse avec laquelle les chairs en sont rendues.

Ce que l'on pouroit dire pour critiquer cette fontaine, c'est que le piédestal a l'air d'un mausolée; outre cela il est trop petit. Il y a tant de sculpture en si peu d'espace qu'elle en paroît un peu consuse. Les enfans occasionnent aussi un peu de consusion dans la composition qui par ellemême est simple. D'ailleurs ces enfans sont d'une nature trop sormée, & n'ont pas des attitudes sussissamment variées. On voudroit aussi y voir une plus grande abondance d'eau; tous les petits silets d'eau dont la figure principale est baignée sont maigres, & ne produisent pas un grand esset.

PALAZZO PUBLICO, ou palais de la seigneurie,

<sup>(1)</sup> Il est nud, & les parties que la pudeur oblige de cacher y sont si marquées, que les mères en passant dans la place avertissent quelquesois leurs filles de détourner les yeux.

ancien bâtiment de briques, où logent le cardinal légat & le gonfalonier, & où se tiennent les assemblées du sénat : son extérieur n'a rien de remarquable quant à l'architecture; on voit dans une grande niche, qui forme une espèce de tribune sur la porte, la statue en bronze du pape Grégoire XIII: il est représenté assis donnant sa bénédiction. Cette figure est courte & un peu lourde, M. Cochin la juge mauvaise: cependant il y a des gens de l'art qui la trouvent belle. Quoiqu'il en soit, elle est d'Alexandre Minganti, qu'Augustin Carrache appeloit le Michel - Ange inconnu: louange qui est outrée pour un homme d'un mérite ordinaire. On monte par deux grands escaliers du Bramante, & l'on pourroit y aller même à cheval. On trouve dans les appartemens du palais public plusieurs beaux tableaux: savoir, deux de Donato Creti, dont l'un représente Mercure apportant la tête d'Argus à Junon; & l'autre, Mercure qui recoit la pomme de Paris pour la porter à Vénus. Ces tableaux sont composés, les caractères en sont gracieux. Le nud y est correctement dessiné & les draperies bien jetées; mais la couleur des chairs tire un peu sur le jaune.

Samson ayant un pied sur un Philistin, & se désaltérant de l'eau qui sort d'une dent de la mâchoire d'âne, tableau du Guide d'une très grande beauté: les sigures sont de grandeur naturelle: celle de Samson a un tour admirable; elle est traitée dans le style le plus élégant, & il y a des sinesses de dessin surprenantes: ce tableau est d'une manière sorte d'ombre, un peu dans le ton des travaux d'Hercule, du même maître, qui appartiennent au roi: il y a des artistes qui trouvent cependant que le ton en est un peu aride.

Un autre grand tableau, du Guide, représentant la Vierge & l'enfant Jésus sur l'arc-en-ciel, avec une gloire d'anges: en bas sont plusieurs sints protecteurs de la ville de Bologne, qui prient. Ce tableau, quoique digne d'admiration, est plus foible que le précédent, (M. Cochin,

pag. 136).

S. Jean dans le désert, par Raphaël; on croit que c'est une copie: il n'y a rien de plus expressif; mais il n'est pas aussi vrai de couleur qu'il l'est par le caractère de dessin. Ce tableau est semblable à celui qui est à Florence, & qui est probablement l'original; il y en a aussi un à Paris au palais Royal. Deux de ces trois tableaux sont des copies, auxquelles ce peintre en les retouchant a donné le caractère d'ouvrages originaux. Il faudroit les avoir tous trois ensemble sous les yeux, pour pouvoir décider auquel on doit donner la présérence.

S. Jérôme de Simon Pesaro, bien dessiné, mais

d'une couleur noire.

On voit contre l'un des murs du palais une assez jolie sontaine, saite aux frais du pape Pie IV, en 1565. Elle est de Thomas Laureti.

On trouve dans ce palais un arsenal où il y

a de quoi armer 6000 hommes.

Le jardin de botanique en dépend, & on le compare en Italie avec ceux de Pise & de Padoue; il étoit sous la direction de M. Ferdinand Bassi, qui l'avoit mis en très-bon ordre. M. Brunelli lui a succédé: on y voit beaucoup de plantes exotiques très-rares. Il y a un nouveau bâtiment pour les serres chaudes, où l'on met les plantes qui ne peuvent résister aux hivers de Bologne, car ils sont quelquesois aussi rudes que ceux de Paris.

Palazzo del Podestà, sur la même place vis-àvis du palais public; on l'appelle aussi P. Vecchio, del commune ou del Re Enzio. On y voit en esset la tour qui sut bâtie pour servir de prison à Entius, roi de Sardaigne, qui y sut rensermé l'an 1249, & y mourut prisonnier comme nous l'avons raconte.
Une grosse tour, Torazzo, est portée sur quatre énormes piliers, & sous la tour se croisent deux grandes rues. C'est dans la grande salle de ce palais, que se tint en 1410, le conclave de Jean XXIII.

On y conserve les archives de la ville, remarquables par beaucoup de chartes importantes, entr'autres la bulle Dello Spirito Santo, donnée par Eugène IV, concernant l'union des églises grecque & latine faite à Florence en 1439. Cette bulle est souscrite par l'empereur Jean Paleologue, qui la consia lui-même à la ville de Bologne.

Il y a un théâtre public dans ce palais.

Santa Maria della Vita, sur la même place, est une église rebâtie par le P. Bergonzoni, & décorée par Bibiena. L'on y voit un portrait de Louis XIV, envoyé par ce prince au comte Malvasia, qui lui avoit présenté sa Felsina Pittrice, & légué par celui-ci à l'église dont nous parlons.



### CHAPITRE VII.

Description de l'Institut, avec des réslexions sur l'école de Bologne.

Instituto, établissement célèbre, qui est la chose la plus remarquable de Bologne & même de l'Italie, relativement aux sciences (1). Le bâtiment de l'Institut est un vaste palais qui appartenoit autresois à la maison Celles: il est de l'architecture de Pelegrino Tibaldi: la décoration, tant intérieure qu'extérieure, en est bonne, & l'on y

<sup>(1)</sup> Sa description est imprimée fort en détail dans un ouvrage particulier.

voit des parties bien ajoutées. Le sénat de Bologne acheta ce palais, en 1714, pour y placer toutes les choses rares que le général Marsight avoit données à sa patrie: mais par les augmentations qu'on y a faites successivement, il est devenu l'un des assemblages les plus curieux qu'il

y ait pour les sciences & pour les arts.

On y trouve une falle pour les assemblées de l'académie des sciences, une bibliothèque, un observatoire très-bien monté, un grand cabinet d'histoire naturelle & un de physique; des salles pour la marine, pour l'art militaire, pour les antiquités, pour la chimie, l'anatomie, les accouchemens, pour la peinture & pour la sculpture; des professeurs habiles dans chacune de ces parties, y donnent des leçons aux jours marqués, & même avec des appointemens très-médiocres; ils se sont une gloire de leur exactitude à remplir ces devoirs: les revenus entiers de l'Institut ne vont qu'à 2000 scudi, ou 10667 livres; mais le zèle des professeurs tient lieu de richesses. Ce bel établissement est sous la direction d'un bureau. Assurteria, composé de dix sénateurs.

Il y a un président, qui étoit en 1766 François-Marie Zanotti; il avoit succédé à Beccari, célèbre chimiste dont il y a plusieurs dissertations dans les Mémoires de l'académie de Bologne, &

elles sont écrites d'un très-bon style (1).

Le professeur de chirurgie de l'Institut démontre les opérations chirurgicales sur des cadavres & dans les hôpitaux de la ville; c'étoit ci-devant Molinelli, un des savans les plus distingués de l'Italie, mort en 1764: le pape Bénoît XIV, qui le considéroit beaucoup, avoit établi à sa sollicitation, & en sa saveur, cette chaire qui manquoit à l'Institut de Bologne.

<sup>(1)</sup> Il est mort le 18 Janvier 1766.

L'ACADÉMIE des sciences fait partie de l'Institut. & elle n'est connue en Europe que sous le nom d'Institut de Bologne: elle prit naissance vers l'an 1600: Eustache Manfredi, âgé seulement de seize ans, fut le premier auteur de cet établissement, en formant chez lui des conferences où se rendoient tous ceux qui aimoient les sciences: Jacques Sandri, Jean Baptiste Morgagni & Victor Stancari furent les promoteurs de cette nouvelle académie : le comte Marsigli la logea en 1705 dans palais, où il avoit aussi formé une espèce d'académie de peinture; & ayant fait quelques années après le grand établissement de l'Institut avec le concours du sénat de Bologne, il obtint que l'académie y fût logée, & elle y commença ses assemblées le 13 Mars 1714: elle n'a cessé depuis ce temps-là de se distinguer dans les sciences. Nous avons o volumes de ses mémoires, écrits en latin, & on la regarde en Europe comme une des plus célèbres académies des sciences, avec celles de Paris, de Londres, de Berlin, de Pétersbourg, de Stockholm, &c.

L'OBSERVATOIRE, la Specola, est une grande tour très-élevée & très-commode, garnie de bons instrumens dans le genre moderne: on y voit un quart de cercle mural, une lunette méridienne ou instrument des passages, & plusieurs autres instrumens confidérables. Les astronomes de Bologne étoient en 1766, MM. Eustache Zanotti, Mateucci,

Canterzani, Saccheti, Brunelli & Palcani.

LA BIBLIOI HÉQUE de l'Institut est d'environ cent mille volumes: elle est placée dans un vaisseau qui fut commencé en 1741, l'ancien vaisseau se trouvant trop petit pour contenir les différentes collections de livres qui avoient été données à l'Institut. Cette bibliothéque est ouverte tous les jours pendant plusieurs heures de la matinée, à l'exception du mercredi: elle ne peut manquer d'être très-fréquentée dans une ville d'études, où l'on se rend de toutes parts pour acquérir des connoissances.

L'escalier & l'anti-chambre de la bibliothéque font remplis de dissérentes inscriptions, & il y a trois salles pleines de livres; on y conserve avec vénération 400 volumes de manuscrits du célèbre Aldrovande, (dont 14 volumes in-solio de figures de plantes & d'animaux) les manuscrits du pape Benoît XIV, du comte Marsigli, & de Mansredi. On y voit les portraits des hommes illustres & des biensaiteurs de la bibliothéque, tels que Marsigli, le cardinal Monti, & surtout Benoît XIV, qui a donné plus de 20 mille volumes. Il y a environ 200 scudi ou 1067 liv. de revenu, qui sont assectés à l'entretien de la bibliothèque.

La falle des accouchemens est une des choses les plus singulières qu'il y ait en Europe pour l'étude de l'anatomie: le docteur Jean - Antoine Galli, professeur de chirurgie, avoit fait pour l'usage de ses cours un grand nombre de pièces & de modèles de toutes les parties de l'uterus ou de la matrice dans tous ses états, & des sœtus dans toutes leurs positions, pour rendre l'art des accouchemens aussi sûr que facile à ses élèves, ou aux sages-semmes qu'il instruisoit. Benoît XIV en fit l'acquisition, & fit M. Galli lui-même démonstrateur & professeur: Madame Manzolini avoit fait aussi une partie de ces modèles en 1750 & 1758. On ne peut rien voir de mieux rendu, tant pour la forme, que pour les fituations & les couleurs de chacun des objets : les parties intérieures peuvent se découvrir, & l'on en voit jusqu'aux moindres détails. Le nombre de ces modèles est immense: les maladies les plus rarcs, les conformations les plus singulières y sont représentées: on y voit jusqu'à une machine d'extraction, & une figure entière placée sur la chaise Tome II.

longue ou le lit de couche, dans la position & l'attitude de l'accouchement. M. Ercole Lelli, & madame Manzolini, ont fait ensuite toutes les parties du corps humain en cire, & l'on a établi à l'Institut une chaire d'anatomie depuis quelques années; M. Galvario en est le professeur.

La falle de chymie est un vaste laboratoire, que la comtesse de Caprara a meublé de beaucoup d'instrumens, vases, alembics, cucurbités, &c. D'autres particuliers, en suivant cet exemple, ont fait construire des sourneaux pour les

grandes opérations.

Le cabinet d'histoire naturelle est un des plus beaux de l'Italie: il est rangé dans l'ordre le plus commode, & il y a fix falles toutes pleines: les pièces y sont étiquetées; ce qui manque trop souvent dans nos plus beaux cabinets, & les petits objets ont des chiffres relatifs à un catalogue que les curieux peuvent consulter sur le lieu; le Cimeliarchium Naturæ Ulyssis Aldrovandi s'y conserve en entier: on en peut voir une espèce de description dans le troissème & le quatrième volume d'un voyage (1) qui a paru en 1763; mais il semble que ce soit au palais du légat que l'auteur ait vu le cabinet d'Aldrovande, quoique l'Institut se flatte de le posséder tout entier : je remarquai surtout dans ce cabinet le courlis rouge, l'Hispida, les Manucodiatæ d'Aldrovande; beaucoup d'oiseaux préparés par le P. Fourcaud, Minime, un crapaud de Surinam, dont les petits semblent sortir de son corps; parmi les insectes, le charançon palmiste, insecte qui se trouve aux environs de Bologne; beaucoup de plantes marines. un beau morceau de corail noir, deux chars faits de corail, une grande momie égyptienne;

<sup>(1)</sup> Voyage en France, en Italie, & aux isles de l'Archipel. A Paris, chez Charpentier, 4 vol. in-12.

mais il y a beaucoup d'autres raretés dans les

trois règnes.

La falle où sont les instrumens des arts & les tours, contient plusieurs armoires remplies de dissérentes machines que le comte Marsigli avoit apportées d'Allemagne, parmi lesquelles on en trouve quelques unes propres à faire des figures

fur le tour (1).

LE CABINET DE PHYSIQUE contient de trèsbons instrumens, dont plusieurs ont été faits à Leyden sous les yeux du célèbre Musschenbroek, & d'autres, par les soins de s'Gravesande. On y a rassemblé tout ce qui est nécessaire pour les expériences de l'électricité, de la lumière & du seu, du mouvement des solides & des fluides, des propriétés de l'air, du thermomètre, du baromètre, &c.

M. Galeazzi étoit professeur de physique; il est mort en 1775, il a été remplacé par M.

Canterzani.

M. Ercole Lelli, qui étoit méchanicien de l'académie, me montra aussi un objectif de lunette qui a 205 palmes de soyer, c'est-à dire, 141 pieds de France, ouvrage du célèbre Joseph Campani : il avoit été sait pour Colbert; à la mort de ce grand ministre arrivée en 1683, on renvoya l'objectif à Rome: il a été cassé en deux; mais Campani en a rejoint les deux pièces, de manière qu'on pourroit s'en servir comme s'il étoit entier, & c'est un des plus beaux verres de lunette qui soit au monde.

On conserve aussi à Bologne les bassins de cuivre dont se servoit cet habile artiste: Benoît XIV les acheta de ses héritiers, & les donna à l'acadé-

<sup>(2)</sup> On peut voir des choses singulières à ce sujet dans un mémoire de M. de la Condamine, qui est dans les Mem. de l'Académie, 1734, & dans l'art du Tourneur, par Hullet.

mie de Bologne. Lorsque M. Fougeroux, l'un de nos académiciens, y passa, M. Lelli les lui sit voir aussi, il lui expliqua la méthode avec laquelle il croit que Campani travailloit ses verres, mais il ne voulut pas lui montrer la machine avec laquelle Campani travailloit les bassins de cuivre dans lesquels on figure les verres; il se proposoit de la publier lui-même : cependant M. Fougeroux avant eu à Rome le dessin d'une machine qu'on attribuoit à Campani, l'a donné dans les Mémoires de l'académie pour 1764, où il traite des objectifs de ce célèbre artiste; la machine est fort simple, & ressemble à celle que le P. Chérubin d'Orléans avoit donnée dans sa dioptrique oculaire, en 1671. Mais on m'écrit que la véritable machine de Campani est assez dissérente de celle qui a été décrite par M. Fougeroux, & qu'on la fera connoître dans un des volumes de l'Institut, & encore plus en détail dans un ouvrage féparé.

Lorsque Campani eut fait de grandes & bonnes lunettes, il publia diverses observations qu'il avoit faites par leur moyen, comme on le voit dans son ouvrage intitulé: Ragguaglio di nuove Osservazioni, & dans une lettre d'Auzout, astronome François, du 13 Octobre 1664, qui est au commencement du septième volume des Mémoires de l'académie, depuis 1666 jusqu'en 1699: on y voit que Campani n'avoit fait alors que des lunettes de 55 palmes (38 pieds) qu'il les faisoit sans le secours des formes concaves ou des bassins; qu'il disoit avoir imaginé un nouveau tour pour travailler ses verres (1), que Meru, avocat

<sup>(1)</sup> Nous avons un mémoire là-dessus, dans un ouvrage de Matthieu Campani, curé à Spolète, frère de Joseph Campani, imprimé en 1678, qui a pour titre: Matthæi Campani de Alimenis Spoletini, Ecclesiæ parochialis S. Thomæ in Parione apud urbem Rectoris, Horologium solo nataræ motu atque ingenio dime-

du roi à Nevers, en avoit imaginé un, quinze ans auparavant, pour le même sujet; & que Hook venoit d'en imaginer un autre en Angleterre. dont la description est dans sa micrographie. Dès ce temps-là Auzout faisoit aussi à Paris de trèsbonnes lunettes de 70 pieds, & d'Espagnet, conseiller au parlement de Bordeaux, en faisoit de 31 pieds. Auzout avoit peine à convenir dans cette lettre, que Campani eût mieux réussi que lui, & il rapporte plusieurs comparaisons qui paroissent prouver que ses lunettes valoient pour le moins autant. Campani étoit aidé quelquefois dans ses observations par le célèbre Dominique Cassini, qui étoit encore alors en Italie, & ce fut ce dernier qui lui fit remarquer, en 1663, sur le disque de Jupiter, une tache qui n'étoit autre chose que l'ombre d'un de ses satellites; observation qu'on n'avoit point encore faite jusqu'alors.

Personne n'a fait de meilleures lunettes que Campani, elles sont encore recherchées dans l'astronomie: la réputation de ce célèbre opticien a duré long - temps après sa mort, & ses deux silles continuèrent son commerce à Rome avec succès; mais actuellement la belle invention des lunettes acromatiques commence à faire négliger celles de Campani & des plus habiles opticiens

qu'il y ait eu.

Dans une des salles de physique, à l'Institut, on remarque des fresques de Niccolo dell' Abbate, bien traitées, d'un pinceau large & facile, de bonne couleur & de bonne forme.

La salle d'architecture civile est décorée de peintures à fresque par Tibdidi: on y voit de petits

E iii

tiens & numerans momenta temporis æqualia; accedit circinus sphæricus pro lentibus telescopiorum tornandis & poliendis; ad Ludovicum XIV, &c. Romæ, 1678. Co livre est à la bibliothéque du roi.

## 70 VOYAGÈ EÑ ÎTALTE.

modèles en relief des colonnes & obélisques de

Rome, & des édifices les plus célèbres.

La falle d'architecture militaire contient beaucoup d'armes, de plans en relief, de modèles pour l'artillerie, pour l'attaque & pour la défense des places, & d'autres pièces semblables, dont plusieurs ont été données à l'Institut par le roi de Sardaigne: le comte & sénateur Gregorio Cafali y faisoit une démonstration tous les jeudis.

La falle de marine, Stanza della Nautica, renferme beaucoup de modèles de vaisseaux, donnés par le docteur Marco Sbaragita, tels que ceux du Vainqueur & du Royal Louis, &c. Il y en a un qui a été donné par M. Hurson, alors intendant de Toulon. On y voit beaucoup de livres relatifs à la navigation. Le professeur étoit M. Marescotti, qui avoit beaucoup voyagé, & rapporté de ses voyages beaucoup de connoissances précieuses pour sa patrie; M. Palcani lui a succédé.

La falle des antiques dut son commencement à la grande collection que le comte Marsigli avoit saite dans ses voyages; on y a joint ensuite celle qui étoit connue sous le nom de Musaum Cospianum, & la collection de médailles que le sénateur Spada avoit léguée à la ville de Bologne, ensin un grand nombre d'autres, dont le pape Benoît XIV voulut enrichir sa patrie: il permit à l'abbé Farsetti de faire tirer des empreintes & des plâtres de ce qu'il y a de plus beau à Rome, à la charge de donner à l'Institut un plâtre de chaque sigure; il paya même 6000 scudi pour une partie des frais (M. Grosley, voyage de deux gentilshommes Suédois).

On voit dans cette salle beaucoup d'idoles, d'instrumens de sacrifices & surtout la patère cospienne qui représente la naissance de Minerve, & qui est un des morceaux d'antiquité les plus estimés; plusieurs grands vases étrusques de la

plus belle conservation; des bustes & des basreliefs antiques, des lampes sépulcrales, des urnes romaines, des meubles relatifs à l'art militaire & aux usages domestiques. Une collection de plus de cinq cent médailles, données par Benoît XIV: elles sont de différentes grandeurs, presque toutes Impériales; cette suite commence à Pompée & Jules-César, & finit à Héraclius. A ces médailles, on en a ajouté plusieurs autres des villes grecques, de la Sicile, & de la Grande-Grèce, c'est-à-dire, de la Calabre & d'une partie de la Pouille. Il y en a qui concernent des rois d'Egypte & d'Assyrie. On y a rassemblé plusieurs médailles fausses qui imitent fort bien les antiqués, afin de mettre les savans à portée d'en bien faire la différence. On y montre aussi deux beaux plats d'ivoire avec des bas-reliefs, & une belle mosaïque donnée par Benoît XIV.

La galerie des statues renferme les modèles en plâtre de ce qu'il y a de plus célèbre à Rome & à Florence; le pape Benoît XIV les procura à l'Institut par le moyen de M. l'abbé Farsetti. comme nous venons de le dire. On y voit le Laocoon du Belvédère, l'Hercule & la Flore du palais Farnèse, le Rotateur de Florence, le Mars avec Arria & Pætus de la villa Ludovisi, que le prince de Piombino fit faire lui - même pour le pape, mais dont il fit enshite briser les creux: le Méléagre de la maison Pichini, plusieurs basreliefs de la colonne Trajane; le Neptune de Jeande Bologne, qui est sur la grande sontaine de Bologne: l'académie de Parme ayant obtenu la permission de faire mouler ce Neptune, en laissa un platre à l'Institut pour marque de sa reconnoissance. On y conserve les bas-reliefs qui ont remporté le prix, depuis M. Lelli qui eut le premier en 1727 : beaucoup de statues dont Bencî. XIV & le cardinal Gozzadini ont fait pré-

E iv

sent: plusieurs têtes qui ont été données par M. Ercole Lelli, sculpteur & physicien habile, qui étoit directeur & gardien de ce dépôt: il venoit de faire la statue de Marsigli & plusieurs belles pièces d'anatomie lorsqu'il a été surpris par la mort, à la fuite de beaucoup de chagrins, dans un âge peu avancé, en 1766. La statue de Benoît XIV en plâtre, qui est en bas dans une galerie en forme de porche, a été modelée par Angelo Pio: elle est bien composée & bien drapée.

La galerie des peintures a été commencée par François Zambeccari, qui a acheté plusieurs tableaux de prix pour commencer cet établissement, & dont on espère que l'exemple sera sécond. Il feroit bien juste qu'il y eût à Bologne un dépôt public des chefs - d'œuvres que son école a produits. On y voit des ouvrages des plus anciens maîtres de l'école de Bologne, tels que Fr. da Francia, &c. & beaucoup de dessins, entr'autres ceux des peintures du cloître octogone de S. Michele in Bosco.

LA CHAPELLE de l'Institut renserme un tableau de Franceschini, & un tableau en tapisserie des Gobelins.

L'ACADÉMIE CLÉMENTINE de Boulogne qui est une académie de peinture, est aussi réunie à l'Institut : elle s'appelle Académie Clémentine, parce que le pape Albani Clément XI en a été, pour ainsi dire, le fondateur, quoique le comte Marsigli en eût jeté les sondemens en 1710. Clément XI est représenté en marbre dans la salle qui sert aux assemblées de cette académie : il est placé entre le cardinal Paolucci & le cardinal Casoni, qui ont été aussi les bienfaiteurs de l'Institut. Cette académie a pour protectrice fainte Cathérine de Negri, ou, comme on dit communément, de Vigri, qui étoit de Bologne, & qui excelloit dans la peinture, du moins pour fon temps.

Le premier chef de cette académie fut le célèbre cavalier Carlo Cignani, qui occupa cette place pendant toute sa vie, & dont on voit ici le portrait peint par lui-même : le secrétaire sut alors Jean-Pierre Zanotti, frère aîné du docteur François Zanotti, que j'ai cité comme ayant été président de l'Institut : ce sut J. Pierre Zanotti qui dressa les statuts de cette académie, & il en a écrit l'histoire avec la vie des peintres qui y avoient été agrégés depuis son établissement jusqu'à 1730, en deux volumes grand in-10, avec beaucoup de planches. Tous les soirs pendant l'hiver, les jeunes gens qui veulent cultiver les beauxarts vont dessiner dans les salles de l'Institut, en présence des directeurs, qui y président à tour de rôle : ils dessinent soit d'après le nud, soit d'après la bosse, & on leur distribue toutes les années seize médailles dans une assemblée publique, suivant une fondation faite par le comte Marsigli, en 1727. Fiori, autre citoyen distingué, mort en 1743, a fondé des médailles pour celui qui a le titre de Principe, dans l'académie Clémentine, pour le Vice - Principe, pour les huit directeurs, le secrétaire, l'orateur, le greffier, Notajo, & pour douze jeunes gens, qui sont défignés comme les plus habiles.

La dévise de l'académie Clémentine renferme les symboles de la peinture, de la sculpture & de l'architecture; c'est-à-dire, un pinceau, un ciseau & un compas entrelacés, avec ces mots,

Clementia junxit.

On voit dans la cour un Hercule qui est trèsbeau, par Angelo Pio. La salle de l'académie Clémentine est une très - belle chose; on y voit un plasond, dont le caractère de dessin est excellent, suivant M. Cochin, & les raccourcis bien entendus: il est de Pellegrino Tibaldi, & représente divers sujets de l'Odyssée; on est surpris qu'il ait

pu faire tenir des figures si grandes dans un si petit espace. Ce maître a précédé les Carraches, & ils l'ont beaucoup étudié: ensorte qu'ils ne sont point les inventeurs de ce grand caractère de dessin qu'ils ont amené dans la peinture, « car » les morceaux de celui-ci sont d'un caractère de » dessin aussi grand qu'aucune chose des Carraches: la manière en est grande & terrible; on » y voit les raccourcis les plus hardis & les plus » admirables, dessinés très-savanment (M. Cochin, »

» Tom. II pag. 117). »

L'académie Clémentine a succédé à l'école fameuse de Bologne. C'est par elle, dit M. Cochin, « que » la peinture est arrivée au plus haut degré de » perfection: l'école romaine avoit déjà donné » les exemples de la grande manière & de la » sublimité du dessin; mais tout le secours que » l'on en tiroit se bornoit à l'imitation de Raphael. » qui, quoique le plus grand homme qu'il y ait » eu dans la peinture, si l'on considère l'enfance » d'où il l'a tirée, n'est cependant pas, si l'on » ose le dire, le plus grand peintre qui ait » existé.... C'est aux Carraches, continue M. » Cochin, & à leurs dignes élèves, qu'on doit » l'art de la peinture, complet dans toutes ses » parties. Raphaël avoit fans doute porté au plus » haut degré la pureté du dessin, la noblesse des » idées, la beauté des caractères de tête, la sim-» plicité & l'élégance des formes, le choix des » figures, celui des draperies, & la composition » particulière des groupes; mais il n'avoit point » connu les grands effets que peuvent produire » le clair-obscur & l'intelligence du jeu de la » lumière...... Annibal Carrache, dans ses plus » beaux ouvrages, ne peut être surpassé pour le » dessin & le caractère grand & ressenti qu'il a » su y donner: personne n'a traité les raccourcis » avec plus d'art que lui : on y trouve cette fer-

» meté & cette franchise de pinceau qui, si l'on » en excepte le Corrège, étoit assez inconnue avant » lui..... Le Dominiquin est admirable pour la » science & la pureté du dessin, pour la simpli-» cité & la beauté des caractères de têtes & des » ajustemens, & pour le naturel des attitudes. » On admire en lui cette perfection de fini qu'il » a mis dans la peinture des grands sujets, que » trop souvent on croit devoir être traitée avec » négligence... Le Guide réunit toutes les parties » de la peinture, & l'on peut dire que ses prin-» cipaux tableaux sont plus tableaux, (s'il est » permis de se servir de cette expression) & plus » complets en tout qu'aucun de ceux des pein-» tres qui ont existé avant & peut-être depuis » lui. On y trouve un dessin correct, plein de » grâces & de finesses; les plus belles têtes qu'on » puisse imaginer, particulièrement celles des » femmes & des jeunes hommes, & personne » n'a pu le surpasser, ni peut être même l'éga-» ler dans la justesse, la noblesse & la naïveté » qu'il a su y donner. Son coloris est d'une fraî-» cheur & d'une beauté admirables, surtout dans » un meilleur temps, quoiqu'il ait eu depuis le » défaut de faire les ombres trop verdâtres. Ses » demi-teintes sont toujours admirables. S'il man-» que de caractère dans les figures d'hommes, » combien ce défaut n'est-il pas réparé par la » satisfaction que donnent les grâces qu'il sait » répandre partout? Peu de maîtres lui peuvent » être comparés pour la beauté du pinceau : sa » touche est toujours spirituelle, facile, & ce-» pendant exacte. Nul n'a traité les draperies » mieux que lui, ni d'un pinceau plus net & » d'une exécution aussi détaillée, sans servitude.... » Quoique Raphaël l'ait surpassé pour la subli-» mité des caractères de têtes & la grandeur des » idées; quoiqu'Annibal & le Dominiquin aient

» quelque chose de plus grand dans leur manière » de dessiner; que le Corrège, le Titien, Vandyck & Rubens soient plus grands coloristes, néanmoins » il est peu d'artistes qui ne présérassent les talens » du Guide, si on leur donnoit le choix de ceux » qu'ils désireroient posséder, sans leur permet- » tre de réunir ceux qui sont dispersés en disséreroient maîtres : il en est peu qui, se rappelant » bien le plaisir que leur ont donné les ouvrages » du Guide, ne voulussent de présérence les avoir » faits (M. Cochin, Tom. II, pag. 182, 188).

» QUELLE FIERTÉ DE CARACTÈRE, quelle force » & quel moëlleux de pinceau! quelle vigueur » de coloris, & quelle hardiesse de tons ne pré-» sente pas le Guercino! Quels beaux caractères » de têtes ne voit-on pas dans ses tableaux! Elles » ne tiennent d'aucun des maîtres qui l'ont pré-» cédé, ni d'aucun de ses contemporains: ce qu'il » a lui est propre, c'est la beauté mâle & toute » la force de la peinture. Combien ne voit - on » pas de belles choses de lui à Bologne! Mais » furtout quel prodigieux tableau que celui de » Ste. Pétronille à Rome! Et que peut - on lui » comparer? Personne n'a traité la fresque avec » un coloris si fier & si beau, & il n'est point » de peinture de ce genre qui approche de celles » qu'on voit de lui, soit à Rome dans la Villa » Ludovisi, soit à Plaisance.....

» L'ALBANE, moins ingénieux & fouvent même » froid dans la composition, moins coloriste & » presque sans fraîcheur dans les demi-teintes, moins » caractérisé & moins savant dans son dessin, a » cependant été mis par la postérité au même » rang que ces grands maîtres par un talent qui » lui est propre: tant il est vrai qu'une seule » partie essentielle de l'art, portée au plus haut » degré de sublimité, suffit pour acquérir la plus » grande gloire. La pureté & les grâces du des» sin qui lui sont particulières, surtout dans ses » belles têtes, seront toujours un objet d'admi-» ration. Si le Guide ne laisse rien à désirer pour » les grâces fines, naïves & délicates, l'Albane » se distingue pour les grâces nobles, sages, » régulières : c'est la vraie beauté dont le modèle » n'est point connu dans la nature, quoiqu'elle » en présente plusieurs approximations.

» C'est à Bologne que l'on doit surtout exami-» ner les ouvrages de ce grand maître : ceux » qu'on trouve de lui ailleurs ne sont, pour » la plupart, que des tableaux de chevalet. Les » mêmes beautés s'y découvrent, mais elles sont » bien plus satisfaisantes lorsqu'on les voit dé-» ployées dans des figures de grandeur naturelle. »

(M. Cochin, Tom. II, pag. 190.)

On trouve à Bologne un livre, intitulé: Le Pitture di Bologna, fait par Malvasia: J. P. Zanotti & Bianconi, en ont donné des éditions. Quoique ce livre soit écrit d'un style d'enthoufiaste, on peut le consulter sur les tableaux qu'il yl a dans cette ville (1); on y distingue ceux qui sont d'une beauté singulière par un astérisque \*, & le choix est fait avec justesse: ainsi un voyageur qui n'a qu'un temps borné, peut s'assurer qu'en ne négligeant aucun de ceux qui sont ainsi désignés, il a vu tout ce qui étoit véritablement digne de son attention. M. Cochin, dans le détail qu'il donne des tableaux de Bologne, a suivi l'ordre de ce livre, & l'on peut voir dans son ouvrage les jugemens qu'il a portés sur les beaux tableaux de cette ville.

<sup>(1)</sup> Malvasia a écrit aussi les vies des peintres de Bologne, mais c'est un écrivain plus insipide encore que partial, au jugement de Winkelmann. Hist. de l'art. Tom. II. p. 240.

## CHAPITRE VIII.

Description des principales églises de Bologne.

MADONNA DI GALIERA, église des pères de l'oratoire de S. Philippe de Néri, ou Filippini: elle avoit été reconstruite en 1470, & on l'a rebâtie encore dans ces derniers temps sur les dessins de Jean - Baptiste Torri: elle est décorée d'un ordre corinthien: la nes a trois coupoles

plates, qui forment un assez bon effet.

Dans la première chapelle à gauche, il y a un S. Philippe en extase, du Guerchin, mais ce n'est pas du meilleur temps de ce maître. A la seconde chapelle est un tableau de l'Albane, représentant l'enfant Jésus debout entre la Vierge & S. Joseph, à qui les anges, en présence du Père éternel, présentent les instrumens de la passion. Les têtes en sont gracieuses, & celle de la Vierge l'est plus que les autres; mais le coloris en est un peu gris. Quant à la composition, la Gloire est trop consuse, & il seroit à désirer que les figures d'en bas eussent plutôt été groupées qu'isolées, comme elles le sont. A la troisième chapelle à gauche, S. Thomas qui touche les plaies de Jésus-Christ. Ce tableau est de Teresa Muratori Moneta.

Dans la facrissie, il y a plusieurs tableaux excellens, entr'autres une Annonciation en deux tableaux d'Annibal Carrache. L'ange a un tour gracieux & un caractère de tête sin. Il est drapé avec beaucoup de légéreté. La Vierge n'est pas tout-à-sait si belle. Il y a aussi un S. André Corsini, du Guide, & plusieurs tableaux du Guerchin

& de l'Albane.

Dans une chapelle séparée qui dépend de la

même église, une peinture à fresque représentant un Ecce-Homo, & Pilate qui lave ses mains, de Louis Carrache. Il est d'une belle composition & d'un bel effet, bien dessiné, & même vigoureux de couleur; mais la figure du Christ a l'air ignoble.

S. BARTOLOMEO DI RENO, église d'un goût léger, d'une belle élévation, & exécutée sur un joli plan. On voit dans la première chapelle à gauche une Nativité d'Augustin Carrache, tableau d'une grande manière, d'une couleur plus belle que celle de Louis Carrache. Les deux prophètes qui sont dans la voûte, sont aussi de ce maître,

Les deux petits tableaux qui sont à côté, sont l'Adoration & la Circoncision, par Louis Carrache. Ils sont si noircis qu'on n'en peut juger.

GESU E MARIA, près la porte Galiera, petite église assez jolie; elle est dégorée d'un ordre composite: Bonifacio Socchi en a été l'architecte. Il y a dans la première chapelle à droite un tableau de l'Albane, représentant S. Guillaume en habit de foldat, à genoux devant un crucifix, & la Vierge dans une gloire. Au coin du tableau on voit deux diables qui semblent rentrer en terre. La Vierge est pleine de grâces, bien drapée & bien peinte: les têtes des anges sont belles, mais d'une touche molle: le reste de l'ouvrage est soible; les diables sont d'une proportion trop petite, & trop forts de ton pour le plan qu'ils occupent.

Au maître-autel, la circoncisson du Guerchin, est un tableau célèbre, pleim de choses admirables, dont l'ordonnance est très-belle; le caractère de la Vierge est admirable; pour l'enfant Jésus, il est médiocre, & les mains de celui qui fait la circoncision sont mal dessinées. Il y a dans ce morceau beaucoup de sécheresse, & la couleur en

est aride & rougeâtre.

La tête du Père éternel dans le tableau qu'on voit au-dessus est encore du Guerchin; le caractère en est divin & la couleur harmonieuse, on

dit qu'elle fut faite dans une nuit.

MENDICANTI DI DENTRO, ou les mendians du dedans de la ville; église d'une assez belle proportion, & qui est la plus célèbre de toutes les églises de Bologne par les belles peintures qui y font. Dans la première chapelle à droite, on voit un tableau d'Alexandre Tiarini, représentant S. Joseph amené aux pieds de la Vierge par les anges, pour lui demander pardon du mouvement de jalousie que lui avoit occasionné sa grossesse: la Vierge le reçoit avec bonté, en le relevant d'une main & de l'autre lui montrant le ciel, pour lui faire connoître que ce miracle a été fait par l'opération du S. Esprit. La Vierge est bien pensée & bien drapée, elle a même un tour élégant; mais sa tête est trop âgée, d'un caractère peu gracieux & d'une couleur peu harmoniense. Les anges sont bien composés, d'un excellent caractère de desfin & pleins d'expression. A'l'égard de S. Joseph. il a une tournure gauche, & sa figure est mal pour l'ensemble.

La troisième chapelle renserme six petits tableaux d'anges d'une excellente couleur; ils sont

du Bertuzio, élève de Louis Carrache.

On remarque daus la quatrième chapelle à droite un tableau du Cavedone, représentant S. Alo & S. Petronio à genoux, adorant l'enfant Jésus, que la Vierge tient au milieu d'une gloire. Le caractère de la Vierge est manqué, & sa draperie qui étoit bleue a poussé au noir, ce qui fait un mauvais esset. Tout le reste de l'ouvrage est digne de la plus grande admiration: on y trouve, dit M. Cochin, toutes les parties de l'art dans un excellent degré, belle composition, belle couleur, touche facile & pleine d'art, belle vérité, soit dans les têtes, soit dans l'exécution des étosses.

Le Cavedone a peint dans la même chapelle deux

deux tableaux bien inférieurs à celui duquel on vient de parler : dans l'un, S. Eloi prend le diable par le nez, & le diable y est sous la figure d'une femme; dans l'autre, S. Eloi qui rapporte le pied d'un cheval qu'il a oit porté à la forge pour le ferrer plus commodément; il le fait reprendre à

la jambe du cheval par un signe de croix.

Au maître-autel un grand tableau du Guide l'un des plus estimés de ce maître, dont les figures sont disposées de manière qu'on diroit qu'il est divisé en deux parties. Dans le haut on voit une mère de pitié & deux anges à côté du Christ mort. Dans le bas, S. Charles à genoux, le crucifix en main, & plusieurs saints protecteurs de la ville de Bologne invoquant le Sauveur. Quelque fingulière que soit cette composition, on ne peut s'empêcher d'y trouver d'excellentes choses. La Vierge est bien pensée, elle a beaucoup de noblesse 4 l'ange qui est sur la gauche est très-gracieux : toutes les têtes de la partie d'en-bas sont d'une beauté peu commune, quoique rentrant trop dans le même ton : ce que l'on y trouve le plus à critiquer, c'est que le Christ est mal dessiné & qu'il a l'air d'un marbre. L'attitude de S. Charles ne vaut pas mieux; on ne sait s'il est à genoux ou debout.

La troisième chapelle à gauche renferme aussi un grand tableau du Guide dont le sujet est Job. S. Giobbe, replacé sur le trône, & à qui l'on offre

des présens.

M. Cochin trouve que c'est un des ouvrages les plus admirables du Guide. Ce tableau est, dit-il, dans une manière tendre, d'une couleur un peu grise en général, mais extrêmement agréable & précieuse, avec des fraîcheurs & des finesses de tons admirables. La composition en est ingénieuse. simple & variée de figures de différens âges & de différent sexe, agencées avec beaucoup de jugement & de goût : les têtes sont belles & remplies Tome II.

de grâces, le dessin en est d'une finesse admirable. Cependant M. Gougenot trouve que c'est un chaos de figures les unes sur les autres qui ne présentent aucun groupe décidé, qu'il n'y règne aucune intelligence de clair-obscur. D'ailleurs, dit-il, la figure principale a un air trivial. Il y trouve cependant plusieurs beaux caractères de têtes, & le petit ensant qui est sur le devant lui paroît d'une grande vérité.

Au troisième autel à gauche est un grand tableau de Louis Carrache, représentant S. Matthieu appelé à l'apostolat : ce tableau est composé & dessiné d'une grande manière; il y a de belles choses, mais la couleur est obscure, & l'on v

trouve des incorrections.

Il y a encore d'autres tableaux remarquables dans cette église. Voyez M. Cochin, Tom. II.

ъ. 118.

S. FRANCESCO: l'un des plus vastes couvens de Bologne; l'église renserme plusieurs tableaux de prix. Dans la chapelle de la croisée à droite, il y a un tableau de Pasinelli, représentant la résurrection d'un mort opérée pour la délivrance d'un pape qu'on avoit condamné injustement: c'est une grande machine quant à la composition, & le coloris n'en est pas sans mérite.

A l'autre chapelle de la croisée à gauche, il y a deux fresques tenant de l'école du Guide & de l'Albane: l'une représente S. François en extase, & l'autre, S. Louis mourant. La composition & les têtes en sont gracieuses, c'est dommage qu'il y ait tant à désirer du côté dn dessin & du coloris.

Felice Torelli a peint dans la chapelle qui est derrière le chœur un tableau allégorique, représentant la religion triomphante; ce qui est exprimé par un groupe d'anges qui élèvent la croix : en bas on voit une soule de démons qui se précipitent dans les ensers. Ce sujet est composé avec feu; mais le dessin n'en est pas aussi correct que

la pensée en est poétique.

Dans une chapelle à gauche d'un des bas-côtés du chœur, est une conversion de S. Paul, de Louis Carrache: ce morceau est piquant d'esset, l'ordonnance en est belle ainsi que la touche, mais il est un peu gris.

On voit hors de la porte de l'église le tombeau du célèbre jurisconsulte Accursius, auteur de la grande Glose du corps de droit, dont on fait encore un usage continuel dans tous les pays où

le droit romain est consulté.

S. SALVATORE, une des plus belles églises de Bologne, bâtie en 1610 par le P. Magenta, le même qui avoit donné les dessins de la cathédrale. L'architecture, dit M. Cochin, surtout celle de la nef, est d'une très-belle idée, très-majestueuse, décorée de colonnes corinthiennes cannelées: les déhors, qui sont plus anciens, sont cependant aussi d'un excellent goût.

On voit dans la troisième chapelle à droite une assomption d'Augustin Carrache: la Vierge est portée sur le dos d'un ange: le tableau seroit plus beau si le sujet en étoit traité avec plus de noblesse.

Il faut voir aussi le tableau de la quatrième chapelle, & plusieurs autres indiqués par M. Cochin.

La porte du tabernacle de la troisième chapelle à gauche, est formée par un petit tableau du Guide. Il représente notre Seigneur tenant sa croix : la touche en est légère & délicate.

Au fanctuaire, on voit quatre prophètes peints à fresque par le Cavedone: les chairs en sont un peu noires, mais les draperies sont d'une grande

manière.

A la facristie, un S. Sébastien du Guide, correctement dessiné, mais l'attitude en est d'un mauvais choix. Un David ayant à ses pieds la tête de Goliath, par Antoine Burini: il est piquant

1

d'effet, quoique faux de couleur. On y remarque aussi plusieurs saints, peints dans des ovales par Jean Viani.

La bibliothéque des Chanoines réguliers, qui desservent cette église, renserme des manuscrits précieux & des éditions anciennes très-rares.

S. PAOLO, églife des Barnabites, remarquable par son architecture & par ses peintures. L'architecture est du P. Magenta: le portail est décoré de pilastres doriques & corinthiens; l'intérieur de cet édifice est d'une belle proportion.

Le baldaquin du maître-autel a été exécuté sur les dessins de Dominique Tachinetti : il est d'un goût sage & grand, la composition en est ingénieuse; les colonnes qui le soutienment du côté de

la nef sont d'ordre corinthien.

Il y a sous ce baldaquin deux figures de marbre plus grandes que nature, sculptées par l'Algarde (1), d'une exécution & d'un travail admirables : elles représentent S. Paul à genoux, les mains liées, & un bourreau qui a le sabre levé pour lui trancher la tête : l'une & l'autre sont d'une grande correction de dessin; les chairs y sont rendues avec vérité, & les draperies en sont trèsbelles. Ce morceau gagne à être examiné avec soin, n'ayant pas au premier coup-d'œil tout l'effet possible : les figures sont d'une nature un peu courte, elles ne se groupent point, ce qui est un désagrément en sculpture, mais le sujet ne le permet pas. Les Italiens en faisant l'éloge de l'Algarde, disent que c'est un altro Guido ne' marmi, un Guide en sculpture : il est certain qu'il a toute la pureté & la finesse de dessin du Guide.

Dans le devant d'autel est un bas-relief fort beau

<sup>(1)</sup> Alexandre Algardi, célèbre sculpteur, naquit à Bologne en 1602, & mourut à Rome en 1654. Il va de pair même avec Michel-Ange, le Bernin, le Puget, &c.

& du même sculpteur. Au second autel à droite est un paradis de Louis Carrache: ce tableau est bon, bien dessiné, mais triste de couleur. Dans la quatrième chapelle, il y a un S. Grégoire du Guerehin, qui a représenté ce pontise exerçant, pour ainsi dire, sa jurisdiction sur le purgatoire.

CORPUS DOMINI, église des religieuses de Ste-Claire: cette église s'appelle aussi la Santa, parce que celle de Ste. Catherine de Bologne, ou Catherine Vigri, religieuse du même ordre, & sondatrice de cette maison, qui est appelée ici la Sainte par excellence, comme à Padoue S. Antoine est appelé IL SANTO (par antonomaze:) cette église est assez jolie, elle est décorée de colonnes dorées, d'ordre composite: l'architecture est de Jean-Jacques Monti, oncle du maréchal Monti, qui est mort en France. On voit à Bologne d'autres ouvrages de cet habile architecte, entr'autres un bel escalier au palais Marescotti.

La voûte de l'église est peinte à fresque; les cadres & les cartouches en sont de bon goût. Plusieurs artistes ont concouru à ce travail. Frances-

chini en a peint les figures.

Au quatrième autel à gauche il y a une résurrection d'Annibal Carrache, dont le dessin est excellent. Il y a aussi dans cette église deux tableaux

de Louis Carrache, d'un grand caractère.

C'est dans la même église qu'on sait voir mystérieusement, par une lucarne ménagée au travers d'un autel, le corps de la sainte : elle paroît assise dans un fauteuil élevé sur une table au milieu d'une chapelle, derrière cet autel : son habillement est des plus riches : elle a une couronne sur la tête, des bagues de diamans aux doigts; elle est environnée d'un grand luminaire : mais toute cette magnificence n'empêche pas que cela ne sasse, humainement parlant, une sigure ess qui sont le mien découvre que la tête & les pieds, qui sont F iij

très-noirs & desséchés comme ceux d'une momie. SANTA AGNESE : le maître-autel est décoré d'un grand tableau représentant le martyre de cette sainte, par le Dominiquin : c'est un des plus beaux qu'il ait faits. Ce tableau est d'une grande finesse & d'une belle correction de dessin : la tête de la sainte a un caractère beau & très-expressif, où l'on voit de la douleur mêlée de confiance. Le groupe des trois femmes qui se parlent à droite est admirable, & les têtes en sont belles. On trouve dans cet ouvrage des choses peintes à ravir. & rien ne peut égaler pour la vérité du coloris & de l'expression le petit enfant qui pleure. Ce tableau est cependant au-dessous de sa renommée. D'abord le groupe de la fainte, qui reçoit le martyre, s'enfile avec celui des deux hommes qui l'ont déjà reçu. La gloire paroît n'être pas du Dominiquin; on m'affure qu'un mauvais peintre l'a refaite vers 1730; la manière dont elle est disposée produit un mauvais effet : car non-seulement les anges ne s'y groupent pas, mais ils font rangés les uns à côté des autres sur un nuage formant à la vue, (si l'on ose se servir de cette expression) la figure d'une corde qui seroit détendue. D'ailleurs le peintre s'y est trop laissé emporter à la force de son coloris, de sorte que toute cette gloire n'est pas affez aërienne : l'ange qui reçoit la palme des mains du Père éternel pour la remettre à la fainte est mauvais ; enfin le ton de l'architecture est trop fort pour le plan qu'elle y occupe. On trouve aussi que cette gloire sorme, pour ainsi dire, un second tableau moins beau que le sujet principal : cette duplicité d'action a déjà été reprochée au grand tableau de la transfiguration de Raphaël, & à plusieurs autres, comme nous le dirons ailleurs.

S. Domenico, églife célèbre dans l'ordre de S. Dominique, lequel mourut en 1221 dans ce

couvent. L'église n'est point belle, mais l'on y trouve des choses remarquables en peinture. A la seconde chapelle à droite, un tableau de Donato Creti, représentant S. Vincent Ferrier ou de Ferreri, qui ressuscite un ensant mort. Il est bien composé, & l'on y apperçoit de grandes finesses dans l'exécution.

On voit à la cinquième chapelle le fameux massacre des innocens, par le Guide. Ce suit ce beau tableau qui détruisit l'opinion où l'on avoit été jusqu'alors que ce peintre n'étoit propre qu'à faire des Madones, & des sujets de demi-sigures. Quoiqu'il y ait de grandes beautés, la cou-

leur en est un peu fausse.

Les peintures à fresque de la sixième chapelle sont encore du Guide: elles représentent S. Dominique élevé dans le ciel, où il est reçu par Jésus-Christ & par la Vierge au milien d'un concert d'anges. Cette chapelle est belle & richement décorée; on y conserve le corps de S. Dominique dans une châsse de marbre blanc. La tête est dans une autre châsse placée dans le mur au-dessus de l'autel, & sermée sous plusieurs cless: le sénat en a deux; le prieur du couvent a les autres. Il est très-dissicile de la voir, parce qu'il faut que le sénat envoie les cless.

Il y a dans la même châsse d'autres reliques, & un manuscrit qu'on dit être de la main d'Esdras.

On trouve dans la huitième chapelle un tableau de Louis Carrache, où il a peint S. Hyacinthe, Giacinto, à qui la Vierge & l'enfant Jésus apparoissent lorsqu'il fait sa préparation pour dire la messe. Le dessin en est très-bon; mais la tête du saint pourroit être meilleure.

La chapelle du Rosaire est vis-à-vis celle de S. Dominique: elle est pleine d'une quantité prodigieuse de présens en argenterie, qui n'ont été faits qu'à condition qu'il n'en seroit jamais déplacé aucun; & au cas qu'on y contrevînt, ils sont subftitués de plein droit à la cathédrale : cela est cause qu'on ne les sond pas au prosit de l'église, comme cela se pratique dans d'autres couvens. On voit dans cette chapelle des bouquets à sleurs d'argent, que l'on fait mieux à Bologne que dans toute autre ville ; pour que ces sleurs approchent plus du naturel, on s'attache principalement à représenter celles qui sont naturellement blanches.

On voit aussi dans cette église le tombeau d'Entius, dont nous avons parlé ci-devant; celui de Tartagni, célèbre jurisconsulte, mort en 1477,

& celui du général Marsigli.

Il y a dans la facristie trois statues, faites avec le bois d'un cyprès que S. Dominique avoit planté de sa main, du moins à en juger par ces vers écrits au-dessous de la première statue.

> Virginis iconem cernis, fuit antè cupressus, Prescia Gusmani dextera fixit bumi.

Le couvent est un des plus beaux de la ville;

l'entrée de la bibliothéque se fait remarquer.

L'inquisition de Bologne est exercée par les Jacobins, comme dans le reste de l'Etat ecclé-ssassique; le tribunal & les prisons du S. Office sont dans l'enceinte du couvent de S. Dominique: le grand inquisiteur & les autres officiers de ce

tribunal y ont leur logement.

On célèbre à Bologne la Festa di Voto, depuis qu'en 1630, la ville sut délivrée de la peste: le légat, le gonfalonier & les sénateurs vont en procession à l'église de S. Dominique: on y distribue des dots à six jeunes silles, suivant une sondation particulière; chacune est conduite par une dame de la ville: cette cérémonie est une des plus solemnelles de Bologne; la sête a été transsérée du 11 Décembre au second dimanche de Novembre.

MADONNA DEL PLOMBO. Au second autel à

droite, ou voit un tableau où sont représentés S. Audré étendu sur la croix, S. Barthelemi, S. Charles, Ste. Lucie & Ste. Apollonie; il est de Frederico Bencovich, Vénitien; ce tableau est trèsbeau, bien composé, dessiné avec justesse & vérité; la couleur en est claire & belle : il y a de bons tons; les ombres en sont claires & fortes.

L'Oratorio. A l'autel on voit la naissance de la Vierge, de l'Albane, tableau bien composé, dans une manière plus serme que d'ordinaire, & qui tient beaucoup des Carraches; il ne semble

point être de l'Albane.

Les Sybilles des côtés & les anges peints dans la voûte, font du Guide: ils font néanmoins affez médiocres, & même dans une manière qu'on ne lui connoît point ordinairement. (M. Cochin, pag. 164).

I SERVI, ou église des Servites (1). On voit sous le portique qui environne l'église, quantité de fresques déjà sort gâtées, représentant diverses actions ou miracles de S. Philippe Benizi. Le premier & le meilleur de tous ces tableaux, qui est en esset très-beau, est de Carlo Cignani: il représente un enfant mort aux pieds du saint, & un aveugle qui touche le tombeau pour obtenir sa guérison. Ce tableau est sait d'une manière large & facile & d'une couleur vigoureuse: les têtes en sont belles; ce maître est un peu jaune dans sa couleur.

Au cinquième autel à gauche, on voit S. André adorant sa croix: c'est un grand tableau de l'Albane, très-beau, très-bien conservé, & d'un ton général très-clair; ce qui est fort rare dans les grands tableaux de ce maître. La tête du saint est sort belle, toute la figure est très-bien dessinée. La cou-

<sup>(1)</sup> C'est un ordre religieux peu connu en France, qui sut sondé près de Florence en 1239, comme nous le dirons ailleurs.

leur, quoique claire, n'a cependant que peu de

fraîcheur; elle est grise ou jaunâtre.

Au troisième autel à gauche est encore un grand tableau du même maître, représentant Jésus-Christ qui apparoît à la Magdelaine. Il est d'une couleur fraîche & vermeille, plein de grâces, & d'un pinceau extrêmement agréable. La tête de la Magdelaine est très-belle, celle du Christ semble d'une beauté un peu trop affectée: ce tableau est fort noirci dans les sonds. (M. Cochin, pag. 167).

S. GIOVANNI IN MONTE, église desservie par des chanoines réguliers. Dans la troisième chapelle à droite, on voit un tableau représentant le mar-

tyre de S. Laurent; il est de Facini.

Les deux tableaux ronds, représentant S. Joseph & S. Jérôme, sont du Guerchin. Ils sont beaux, mais d'une manière un peu doucereuse; il y a un

enfant qui n'est pas beau.

A la huitième chapelle à droite est un grand tableau fort riche de figures, par le Dominiquin, représentant la Vierge & le rosaire; cette grande composition, dit M. Gougenot, fait un mauvais effet en total, par le défaut de grandes masses de lumières & d'ombres, & il y a de la confusion; ce qui peut venir en partie de ce que les ombres ont noirci, comme aussi du défaut de groupes dans la composition: mais il est admirable dans les détails, & M. Cochin le regarde comme un des meilleurs morceaux sur lesquels un peintre puisse étudier toutes les parties du dessin. Le peintre a mis dans la partie inférieure un martyre de trois femmes, dont les deux premières, qui s'embrassent, sont percées d'un coup de lance par un homme à cheval; un soldat égorge la dernière; la Vierge attend dans le ciel ces ames bienheureuses. Il y a de beaux caractères de têtes; les deux petits enfans nuds, sur le devant de la scène, sont d'une vérité & d'une fraîcheur de tons sans égale.

Dans la seconde chapelle à gauche, S. François adorant la croix dans le désert, & derrière lui un solitaire qui médite sur un livre : tableau du Guerchin, où il y a de grandes beautés.

Dans la septième chapelle, un tableau de Pierre Pérugin, maître de Raphaël, représentant S. Michel, Ste. Catherine, Ste. Cécile & S. Paul. Ces figures ne sont pas sans mérite, mais elles sont

toutes isolées & traitées avec sécheresse.

La Ste. Cécile de Raphaël est dans la huitième chapelle à gauche, qui est la chapelle Bentivo-glio: l'on y voit Ste. Cécile, S. Paul & quelques autres saints ou saintes: c'est un tableau sameux, & il est en esset d'une très-grande beauté: les têtes en sont d'un dessin & d'un caractère admirables; les figures sont drapées du plus beau choix, & les plis bien exécutés. Il est admirablement bien peint, quoique la couleur en soit un peu bise.

( M. Cochin, pag. 169 ).

On assure que c'est ce tableau de Raphaël qui a formé, pour ainsi dire, l'école de Bologne: c'est à force de le voir & de l'étudier, que les Carraches & leurs disciples sont devenus les plus grands maîtres : admirable effet de ce que peut produire fur le génie l'exemple d'un maître fublime & parfait dans son art. On raconte que Raphaël avoit fait ce tableau à la prière de Francia, qui le lui avoit demandé, & que celui-ci, qui se croyoit bon peintre, fut si saisi à la vue de cet ouvrage, qu'il en mourut peu après de chagrin : cela n'est pas exact, car ce tableau est de 1513, & Francia sit encore, en 1522, le S. Sébastien della Zecca, qui a servi de modèle aux premiers maîtres de Bologne. Au moins il dut être frappé de l'énorme distance qu'il y avoit entre cet ouvrage & les siens. Plus on regarde la Ste. Cécile de Raphaël, plus on l'admire; il faut même la regarder long temps pour en sentir tout le mérite : la pensée de ce

tableau étant extrêmement fine, ne frappe pas d'abord : d'ailleurs l'ordonnance de la partie inférieure semble désectueuse : on y voit Ste. Cécile, S. Jean, S. Paul, rangés à-peu-près l'ur une ligne: c'est aussi une chose déplaisante que de voir ensemble des personnages qui n'y doivent point être dans la vérité de l'histoire. Mais les meilleurs maîtres ont été souvent obligés par les circonstances de tomber dans le même inconvénient : les grands peintres d'Italie ont vécu dans un siècle & dans un pays où l'on étoit d'une dévotion mal entendue : au lieu de leur laisser suivre leur génie pour traiter l'histoire sacrée & profane, dans de beaux fujets qui leur auroient donné lieu de développer tous leurs talens, on les employoit le plus souvent à peindre des saints dans des églises, & même des saints qui n'ont jamais vécu ensemble : les confréries & les communautés vouloient avoir tout à la fois sur la même toile, pour leurs chapelles, une multitude de faints à qui ils avoient dévotion; de sorte que le peintre, au lieu d'avoir au moins la liberté de représenter dans son tableau une action de la vie du saint, étoit obligé de se borner à y peindre simplement quatre ou cinq figures froides, qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. L'on voit dans toutes les églises d'Italie mille exemples déplaisans de ces sortes de tableaux; c'est ce qui est arrivé à Raphaël dans son tableau de Ste. Cécile. Les figures sont toutes debout, occupées à écouter un concert d'anges qui se fait au ciel, dans le haut du tableau. Ste. Cécile a des instrumens & des livres de musique à ses pieds: elle les a laissé tomber; le concert céleste qu'elle entend, lui a fait perdre le goût de la musique terrestre. Cette pensée ingénieuse fournit à Raphaël un moyen de mettre dans son tableau une expresfion admirable.

S. Rocco. Le maître-autel de cette église est

décoré de la figure de ce saint, d'abord peinte au pastel sur papier par Louis Carrache, & ensuite collée sur toile & retouchée, avec des lavis, par le même. On regardoit comme le véritable original un tableau qui étoit au palais royal de Paris; on dit qu'il a été volé. Le peintre avoit sait le tableau de Bologne pour servir d'étude à Galanino, son élève; celui-ci en sit une copie qu'on pouvoit regarder comme originale, & dont la confrérie de ce saint sit présent, en 1606, à l'église de S. Roch de Venise, quand elle y sut solemnellement pour en visiter les reliques.

Le tableau dont nous parlons a un effet piquant : la tête en est belle, mais le mouvement de la figure n'est pas bien pensé; on diroit que le peintre a voulu représenter une personne qui va danser; le bras qui tient le bourdon, est aussi

trop court.

Dans une chapelle haute de la même église, appelée l'Oratoire, & qui est celle de la confrérie de S. Roch, on voit divers tableaux peints à fresque, où est l'histoire du saint. On en remarque un entr'autres fort singulier, qui est du Guerchin, représentant S. Roch, soupçonné d'être un espion, & conduit en prison par un soldat, à grands coups de pieds dans le cul: cette idée est basse, mais parfaitement rendue dans le tableau.

S. GREGORIO. Dans la première chapelle à gauche, un tableau du Guerchin, dont le fajet est S. Félix, évêque, qui donne l'habit de religion à S. Guillaume. La composition n'en est pas moins heureuse; mais la touche en est hardie & le coloris

vigoureux.

On voit dans la gauche le baptême de Jésus-Christ, par l'Albane; les groupes en sont bien liés & bien variés. Le Père éternel a toute la majesté possible, & la couleur en est suave, mais il règne un grand froid dans cet ouvrage. S. Benedetto. On voit dans la première chapelle un tableau qui représente la Vierge soutenant l'enfant Jésus, qui épouse Ste. Catherine en présence de S. Jean-Baptiste, de S. Benoît & de S. Jérôme; il est de Lucio Massari, élève de Louis Carrache.

Au quatrième autel, Jésus-Christ venant au secours de S. Antoine dans une de ses tentations,

par le Cavedone.

Sur le premier autel à gauche, un tableau du Tiarini, qui représente la Vierge tenant la couronne d'épines, & qui paroît s'entretenir avec la Magdelaine sur la mort de Jésus-Christ.

Cette église est auprès d'un grand marché & d'une jolie promenade, appelée la Montagnuola; cette éminence a été formée par des arbres, &

l'on y jouit d'une belle vue,

On trouve près de-là des ruines du château de Galtiera, plusieurs sois démoli & rebâti par le peuple pendant les guerres civiles. La porte de Galliera, qui en est proche, est de l'architecture de Floriano Ambrosini.

S. MARTINO, S. Martin le Majeur. Un grand tableau du Cavedone est placé au dessus de la porte: c'est Jésus-Christ apparoissant aux apôtres. Il est rendu dans le goût des Carraches: tous les caractères de tête des apôtres, à l'exception de celui de S. Pierre, sont fort beaux, mais on en trouve les draperies un peu roides, & la lumière mal entendue.

Le cinquième autel est décoré d'un tableau de Louis Carrache, représentant S. Jérôme, qui semble implorer l'assistance du ciel pour l'interprétation de l'écriture-sainte. La couleur en est peu gracieuse; au reste, il est bien dessiné, & les caractères de têtes, tant du saint que des anges, y sont fort beaux.

S. LEONARDO. On remarque dans la troisième

chapelle à droite un tableau, où S. Antoine de Padoue baise les pieds de l'enfant Jésus. Il est d'une semme célèbre, nommée Elisabeth Sirani, élève du Guide, & tient beaucoup de la manière de ce maître. Le pinceau en est léger & agréable, mais sans vigueur; c'est ce que l'on reproche ordinairement à presque tous les tableaux peints par des semmes.

Au quatrième autel à gauche, la Vierge venant encourager Ste. Catherine à recevoir la couronne du martyre, par Louis Carrache. La tête de la fainte est belle & d'un caractère gracieux: celle de la Vierge a peu de dignité; les plis de ses vêtemens sont mal formés & n'indiquent point le nud. La petite coupole de cette église est peinte

par Fratelli Roli.

Les CAPUCINES ont un tableau de l'Albane, représentant la Vierge prête à donner à tetter à l'enfant Jésus; celui - ci lève la tête pour regarder la croix & le calice que les anges lui présentent. S. Joseph lit dans un coin. La composition en est trop dispersée, l'enfant Jésus n'a point de noblesse dans le caractère, la tête de la Vierge, quoique gracieuse, est touchée mollement. Ce tableau a beaucoup d'aménité dans la couleur; mais il est froid, ainsi que la plupart des morceaux que cet artiste a peints grands comme nature.

S. NICOLAS de S. FELIX, c'est-à-dire, de la rue S. Felix. On voit dans cette église un des meilleurs tableaux d'Annibal Carrache, mais non pas le plus ancien, comme on l'a dit. Il représente le Christ, la Vierge, S. Jean, S. Pétrone, S. François & S. Bernard. On y remarque surtout

de beaux caractères de têtes.

S. GIOVANNI BATTISTA. On tronve au grand autel la naissance de S. Jean par les Carraches; dans la première chapelle à droite une Annonciation, peinte par Calvart en 1607. Ce tableau est

très-gracieux, mais il laisse beaucoup à désirer

dans toutes les autres parties de l'art.

Une des chapelles à gauche renferme un des tableaux du Passarotti; il représente un Christ auprès duquel on voit S. François à genoux qui l'invoque. Le Christ est parfaitement dessiné. La tête de S. François est pleine d'expression, & la couleur en est délicate & vraie.

S. GIACOMO MAGGIORE, S. Jaques le Majeur; on voit dans la quatrième chapelle à droite un tableau du Cavedone, représentant le Christ duns les nues, tendant les bras au bienheureux Jean de Facondio. Il est composé avec enthousiasme; la figure du Christ a un mouvement & une expression admirables, & les anges sont de la plus grande beauté. La tête du saint n'est pas aussi belle que le reste.

A' la neuvième chapelle du même côté, S. Roch malade, qu'un ange vient consoler. Il est de Louis Carrache. Quoique l'on y reconnoisse toujours le talent de ce grand maître, le saint a une cuisse trop sorte & les plis de sa draperie sont consus.

LA CHARITÉ est une église où l'on remarque un tableau de Franceschini, dans lequel Ste. Elisabeth, reine de Hongrie, tombe en extase à l'aspect de Jésus-Christ qui lui apparoît. Les têtes en sont belles & il tient beaucoup de la manière du Guide.

S. VITALE. On ne remarque dans cette églife qu'un seul tableau de prix que plusieurs attribuent à Tibaldi; on le voit dans la quatrième chapelle à droite. Le sujet est la Vierge, S. Joseph, & S. Jean-Baptiste adorant l'enfant Jésus; S. Jérôme, & Ste. Monique y sont aussi représentés. Les têtes en sont belles, celle de la Vierge est pourtant peinte froidement: la figure en est bien drapée & d'une manière méplate.

Après

Après avoir parlé des principales églises de Bologne, nous passons à la description des palais. Nous me nous sommes pas affujettis à l'ordre topographique; la ville n'ayant pas une assez grande étendue pour l'exiger; nous avons préséré de commencer par les palais les plus remarquables.



## CHAPITRE IX.

Des principaux palais de Bologne.

Pálážzo Sampieri; c'est la maison principale de la ville, elle est remarquable à plusieurs égards: nous commencerons par le fameux tableau ·de S. Pierre pleurant, qui est le chef - d'œuvre du Guide, & même au jugement de M. Cochin, le tableau le plus parfait de l'Italie, par la réunion de toutes les parties de la peinture. Il seroit difficile, dit ce télèbre artiste, de citer un tableau aussi parfait en tout; il ne laisse rien à désirer, toutes les parfies de l'art y sont au plus haut degré; il est d'une fhanière forte & vigoureuse, de grand caractère, & avec les vérités de détail les plus finement rendues; les têtes sont belles & de la plus belle expression, la couleur en est vraie & précieuse; & il a l'avantage rare d'être très bien conservé. (M. Cochin, Tom. II. pag. 171 & 188.)

Il y a dans le même palais un beau plafond de Louis Carrache, représentant Hercule & Jupiter; il est composé avec du génie, d'une manière tertible, & bien de plasond, le dessin est chargé, &

du plus grand caractère.

Dans un autre plasond, Annibal Carraché a peint la vertu ouvrant le ciel à Hercole; ce tableau est du plus grand caractère de dessin & de la plus grande manière. (Idem. p. 170.) Dans un troi-

Tome 11.

sième plasond, on voit Hercule étoussant Anthée du Guerchin.

La Samaritaine, tableau célèbre d'Annibal Carrache, fort connu par les gravures; c'est en esset, dit M. Cochin, un excellent morceau pour toutes les choses qui dépendent du dessin, & d'ailleurs la couleur en est fort bonne.

Un Christ mort, du Titien; la Ste. Cécile de Raphaël, copiée par le Guide; une sainte samille de François d'Imola; un crucifix, par Tibaldi; deux têtes qu'on attribue au Corrège; Abraham qui renvoie Agar, par le Guerchin; il a été gravé par Strange.

Les tableaux du Guide sont en nombre dans cette collection; on y peut remarquer les différentes

manières de ce maître.

Un tableau de l'Albane peint sur cuivre, cu l'on voit de petits amours qui dansent auprès d'un arbre; il y a peint l'enlèvement de Proserpine dans le lointain, & Vénus dans les nues, qui, charmée du triomphe de son fils, le baise sur la bouche. Les grâces qui règnent dans les ouvrages de ce maître, semblent être prodiguées dans ce tableau, qui a de plus l'avantage d'être d'un trèsbon ton de couleur.

PALAZZO ZAMBECCARI. C'est un des plus grands de Bologne & l'un des plus remarquables de l'Italie par une belle galerie des plus grands maîtres.

Assomption de la Vierge, par Louis Carrache: les têtes des Apôtres sont belles, celle de la Vierge ne les égale pas. Toutes les draperies sont d'une couleur méplate; le ton de couleur en est bon, & la couleur est plus vive qu'elle ne l'est ordinairement dans les ouvrages de ce maître.

S. Jean dans le désert, par Simon Pesaro, élève du Guide; le dessin en est maigre, & il est d'une

couleur grise, mais bon d'ailleurs.

S. François, par le Guide, très-beau.

Judith coupant la tête à Holopherne, par Michel-Ange de Caravage, tableau très beau, bien composé; il est traité d'une manière si terrible qu'on ne peut le regarder sans une espèce de saississement; le sujet est pris dans le moment du passage de la vie à la mort, & rendu d'une manière esfrayante. La Judith est belle & a une certaine horreur de l'action qu'elle commet. Le caractère de la suivante est bien, & il laisse dominer celui de la sigure principale. Ce tableau est vigoureux de couleur. C'est dommage que le dessin en soit rond & les contours trop roides.

Le martyre de Ste. Ursule, par Pasinelli. La manière molle dont il est peint, le déprise beau-

coup.

Trois tableaux par Louis Carrache, savoir le Veau-d'or, le repas des trois anges & l'échelle de Jacob; ce dernier est le meilleur des trois.

Icare attachant les aîles à son fils, par Michel-Ange de Caravage. Il est peint avec une grande facilité, la touche en est fière & la lumière en est piquante; mais il n'est pas exempt d'incorrections.

La Magdelaine se donnant la discipline devant le crucifix, par le Guerchin. Elle est bien drapée & peinte d'une manière large, le ton en est seulement trop égal.

Un jeune homme écrivant la chanson d'un aveue gle, qui chante en jouant du violon, par le Ca-

labrèse; beau tableau.

Le sacrifice d'Abraham, du Calabrese, d'une couleur fraîche & d'une grande finesse de dessin.

La fuite en Egypte, ou le Riposo, par Cignani. Il est d'une belle manière & d'un esset piquant: la tête de l'ange est de toute beauté.

Une fainte Famille du vieux Palme, d'une très-

bonne couleur.

La Magdelaige, à qui des anges apportent une

croix & une couronne; tableau très - fin, de l'Albane.

Une Charité, figurée par une semme versant du vin dans une coupe, qu'un ensant tient pour la remettre à un vieillard, & un autre vieillard qui boit à côté d'elle à pleine tasse. Ce tableau est de l'Abbare, peintre Génois : il est sier de touche, d'un esset piquant & d'une couleur aussi vraie que vigoureuse : les drapéries sont jetées avec liberté, mais les plis en sont trop ronds.

Un tableau de Nosadella, peint à l'huile sur le mur, & auquel on a applique une bordure: le sujet est, dit-on, un jaloux qui se fait éclairer par un soldat, pour chercher dans un cossre l'amant de sa semme. La couleur en est aussi belle que le

dessin en est maniéré.

Une fainte Famille, du Titien: la Vierge en est belle, & l'enfant Jésus a beaucoup d'expression; mais le coloris n'est pas de la force ordinaire de ce maître.

Un très-grand tableau du Britto, représentant la vie de l'homme: la composition en est trèsconsuse, & il n'y règne aucune intelligence de clair-obscur. On y trouve cependant de grandes béautés de détail & beaucoup de choses dans la manière du Guerchin.

Voici encore des tableaux du même palais, que M. Cochin cire comme très-beaux, mais je ne

rapporterai ses notes que par extrait.

Le martyre de Ste. Ursule & ses compagnes, de Passadi, très-bien composé, d'une couleur aimable, les têtes sont belies & ont beaucoup d'expression.

La Vierge, S. Jérôme & S. François, petit tableau de l'Athane, plein de grâces, d'une cou-

leur aimable.

David tenant la tête de Goliath, Saul, demifigures de grandeur naturelle, du Guerohin, trèsbeau, & dans la manière la plus sière de ce maître. Un petit tableau de la Magdelaine, par le Guerchin.

Un tableau, représentant une semme pressant un cœur, demi-figure de grandeur naturelle, du Bononi; beau, moëlleux; manière large; belle couleur; cependant un peu bleuâtre.

Un homme poignardant une femme, demi-figure

de grandeur naturelle, de Guido Cagnaci.

Un Christ mort & la Vierge, demi - figures, de

Des paysans on bergers, demi-figures, de Luca Giordano.

PALAZZO BONFIGLIOLI. On y voit une grande & belle galerie de tableaux, que l'on cite avec celles de Sampieri & de Zambeccari, qui sont les plus helles de Bologne.

Le PALAIS RANUZZI a une belle façade, de Palladio, & un escalier à deux rampes, fort ingénieux & d'une belle décoration: il se divise d'abord en deux parties qui montent au premier pallier; ensuite il conduit droit à un grand salon.

On trouve dans ce palais l'enlèvement d'Hélène, par Luca Giordano. Les caractères de têtes des deux figures principalement sont sans noblesse,

mais la couleur en est vigoureuse.

Joseph & la femme de Putiphar, par le Guide: tableau qui péche par l'expression; mais dans ses autres parties il n'est pas sans mérite. Il y a encore bien d'autres tableaux de prix dans ce palais.

PALAZZO CAPRARI, ou Caprera, un des palais les plus remarquables de Bologne par sa grandeur & sa magnificence: on y voit deux sigures de Louis Carrache, & des ouvrages de Graziani. La galerie de ce palais contient une grande quantité d'armures & de vêtemens des Turcs, pris sur eux par le seu maréchal Caprara. Cette collection est très-curieuse.

PALAZZO TANARI, ou Tanara. Le Guerchin a peint en grifaille sur le mur Hercule combattant l'hydre de Lerne, pour servir de point de vue à l'un des portiques. Ce morceau est d'un pinceau très vigoureux, d'un caractère grand, mais incorrect de dessin.

Il y a dans les appartemens un tableau admirable de l'Assomption de la Vierge par le Guerchin, dont les figures sont grandes comme nature. L'ordonnance en est belle, il est bien grouppé, la manière en est grande & forte, le dessin pur & le faire facile; il est de la beauté & du caractère de dessin de la Ste. Pétronille. Les têtes & les mains sont d'une vérité de nature admirable. Il y a des personnes qui voudroient que le ton n'en sût pas si monotone & qu'il ne tirât pas tant sur le gris; les ombres sont obseures ou un peu noircies.

Un S. Augustin, du Guerchin.

Une Vierge du Guide, donnant à tetter à l'enfant Jésus. Elle est assis, & plus grande que nature. Ce tableau est de la plus grande beauté. La manière en est grande, les demi-teintes en sont belles; les têtes charmantes; on ne sauroit trop admirer le caractère de sagesse que porte la figure de la Vierge. Ce tableau est bien drapé, c'est dommage que les jambes du S. Jean aient un peu noirci.

Quatre tableaux d'Annibal Carrache, celui de

la femme qui dort est le plus beau.

Deux autres tableaux d'Augustin Carrache. Dans l'un on voit un peintre peignant d'après nature. Le deuxième, qui est bien supérieur au premier, représente Diane dans le bain avec les Nymphes de sa suite, qui punissent la curiosité d'Actéon. Il est d'un caractère de dessin comme l'antique, & rempli de finesses; il y a lieu de croire que la couleur en est changée.

Il y avoit dans ce palais un fameux tableau du

Guide, représentant Ninus qui couronne Sémiramis; il fut vendu, en 1752, au roi de Pologne. Les Bentivoglio vendirent aussi une Nativité de Baltazar de Sienne, & ce bel ouvrage périt en chemin; cette perte est d'autant plus grande, que les tableaux de ce maître sont très - rares.

PALAZZO MONTI. On y voit un S. Jérôme de Louis Carrache. Bacchus & Ariane de l'Albane, ainsi que le pendant qui représente Diane au bain avec ses Nymphes; ces deux tableaux sont un peu froids & la tête de Diane n'est pas belle: ils ont cependant d'excellentes choses; le dernier en est

préférable.

Un grand tableau allégorique du Guide, repréfentant deux femmes nues, plus grandes que nature, dont l'une tient une coupe pleine de bijoux, l'autre y choisit une perle; pendant ce temps l'amour s'envole; les contours de ces figures sont coulans. Le dessin & le pinceau en sont agréables; mais le ton de couleur en est un peu gris.

Les plans y sont bien observés, & la couleur en

est vigoureuse.

Deux grands tableaux de Salvator Rosa, dont les figures n'ont pas plus d'un pied de haut : le martyre de S. Etienne, & le massacre des Innocens. On admire le seu de l'imagination dans l'un & l'autre; l'ordonnance en est admirable.

Une galerie à fresque de Franceschini, gracieuse

de couleur.

PALAZZO FAVI. On voit dans les appartemens plusieurs frises à fresque des Carraches & de l'Albane, dont voici les sujets: dans la grande salle une partie de l'histoire de Jason, en dix-huit tableaux d'Augustin & d'Annibal Carrache.

Dans la petite salle, les voyages d'Enée, en douze morceaux: ils sont de Louis Carrache, excepté ceux où l'on voit Poliphême se présenter

aux Troyens, & les harpies infectant les mets; ceux-ci ont été faits par Annibal Carrache, sur les dessins de Louis son cousin; ces tableaux out été gravés à Rome en dix-sept seuilles, par Mitelli. La suite de l'histoire d'Enée a été traitée en seize tableaux dans la chambre suivante, par l'Albane.

PALAZZO MAGNANI. L'architecture est de Dominique Tibaldi. La frise du grand salon, qui sert d'anti-chambre, est divisée en plusieurs parties peintes à fresque par les Carraches. Les trois grands tableaux qui sont du côté de la cheminée, sont élégamment dessinés & les mouvemens des personnages en sont justes. La composition des autres est trop consuse.

On a transporté dans les appartemens deux tableaux à fresque, de Louis Carrache, enlevés avec une partie du mur sur lequel ils étoient peints, & auxquels on a mis des cadres dorés. L'un représente un Apollon, & l'autre l'Amour qui dompte un Satyre: ces deux morceaux féduisent plus par les grandes formes que par la correction du dessin.

PALAZZO ALDROVANDI, bâti par Torregiani. Il renferme une galerie dont les cartouches & les panneaux de la voûte sont bien distribués & peints à fresque par Stefano Orlandi; les figures sont de Vittorio Bigari. Quoique ce peintre ait une petite manière, une couleur jaune & très-fausse, il n'est point sans mérite du côté de la composition, dans laquelle on rencontre des choses ingénieuses.

Jupiter, sous la figure d'un Satyre, qui ôte avec légéreté un arc des mains d'Antiope, pendant qu'elle dort profondément avec l'Amour endormi auprès d'elle. Ce tableau est de Passaelli. Il est d'une belle couleur & d'un bon esset, drapé légérement; l'expression en est admirable; les autres parties ne sont pas de la même sorce.

PALAZZO GRASSI. On y voit un Hercule à fref-

que de Louis Carrache: la tête en est manquée, ainsi que la main sur laquelle il est appuyé; le surplus est bien dessiné, mais la couleur en est insspide.

Pour avoir une idée de l'architecture des palais de Bologne, le voyageur peut jeter un coup-d'œil

fur la façade de ceux qui fuivent (1).

Le palais Lambertini, dont le rez-de-chaussée est décoré d'un ordre dorique. Les palais Grs., Bentivogli, Malvezzi; dans celui-ci le rez-de-chaussée est décoré de pilastres doriques, le premier étage d'ioniques, & le second de composites. Les palais Fantuzzi, Leguani, Gessi, Bargelini, Campeggi; le palais Penoli, où a logé le grand-duc de Toscane & la reine de Naples avec toute leur suite, sans même que les maîtres sussent délagés, les palais Bolognetti & Marescatti; la Zecça, ou l'hôtel de la monnoie, qui est de Dominique Tibaldi; ce qu'on appelle portique des limonadiers est de Barozzi, ainsi que le palais Bucchi; le partique de la gabelle est d'Ambrosipi, ainsi que le palais Zani.

Les palais de Bologne n'approchent point de la magnificance de ceux de Gênes. Quelquesois ou n'y trouve que les quatre murailles, couvertes d'une infinité de tableaux, dent le plus grand nombre sont des copies, au milieu desquelles on démêle quelques excellens originaux mal soignés, qui sont encore dans leurs premières hordures, quelques anciennes qu'elles puissent être, sar on n'y touche jamais sous quelque prétexte que ce soit; en quoi les Italiens tombent dans un excès bien opposé au nôtre: car nous perdous nos tableaux à sorce de les nettoyer, & ils les laissent dépérir de crainte de les gâter: la seule attention qu'ils y

<sup>(1)</sup> Voyez les estampes de leurs façades dans le livre des palais de Bologne.

106 VOYAGE EN ITALIE.

apportent, est quelquesois de tirer un rideau sur ceux qui passent pour être de grand prix.

Dans la maison Lucatelli, qui est près de S. Salvatore & de S. Marino, l'on voit une table de jasse très pare & digne de avriessé

jaspe très-rare & digne de curiosité.

# CHAPITRE X.

Des églises qui sont hors de la ville.

S. MICHELE IN BOSCO, église des Olivetains, avec un très-beau couvent, sur une colline hors de la ville, dans la plus belle situation. L'église n'est point belle; mais on fait voir dans la première chapelle à droite, un beau tableau du Guerchin, qui représente le bienheureux Bernard Tolomei, fondateur de l'ordre des Olivetains, recevant fa règle de la Ste. Vierge: il y a de fort belles têtes; ce tableau est dans la manière rougeâtre de ce maître, & un peu doucereux de pinceau. La maison des religieux est grande & belle; on y voit plusieurs cloîtres, & entr'autres un petit octogone d'une jolie architecture, où il y a des peintures à l'huile par le Guide, les Carraches, le Cignani, Tiarini, & d'autres maîtres; mais elles font exposées aux injures de l'air, & déjà si effacées qu'on n'y reconnoît presque plus rien. On a commencé à les graver, sur des dessins que sit faire le docteur Beccari. Voici quelques - uns des morceaux les plus estimés, ils sont de Louis Carrache : le prêtre enlevé par le diable; S. Benoît chassant les démons par le signe de la croix; l'incendie éteint miraculeusement par ce faint; les courtisanes envoyées pour tenter S. Benoît, & dans le fond le saint qui fuit; Totila à genoux devant lui en présence de son armée; une folle qui court à ce faint,

& qui est guérie de sa folie. On peut ajouter à ces tableaux de Louis Carrache, celui qui représente un moine jeté par le diable du haut d'un bâtiment: il est du Spada. Dans ce même couvent, il y a une salle des étrangers, où est un plasond de Louis Carrache. (M. Cochin, pag. 178).

La bibliothéque des Olivetains est assez belle : la voûte en est peinte à fresque par le Canuti, élève

du Guide.

CAPUCCINI. On voit dans leur église, au maîtreautel, un grand tableau du Guide, qui est un des plus admirables de ce très-grand maître: il représente Jésus-Christ crucisié; au bas de la croix sont la Vierge, S. Jean & la Magdelaine. Tout y est de la plus grande beauté. Il est d'une couleur vigoureuse & d'une manière sorte, dit M. Cochin; le dessin en est d'une vérité, d'une justesse & d'une sinesse qui sont merveilleuses: c'est dommage

que ce chef-d'œuvre commence à s'altérer.

LA MADONNA DI S. LUCA, église de religieuses, située à une lieue de Bologne sur la montagne della Guardia; on y va par une belle galerie en portique, formée de 640 arcades numérotées, qu'on appelle il Porticato di S. Luca, & qui rend le pélerinage très - commode : c'est un des plus grands monumens de la dévotion des Italiens à la Ste. Vierge: & il est dû à la générosité des habitans de Bologne. Ils n'ont rien épargné pour augmenter le concours, & pour qu'on pût satisfaire cette dévotion sans craindre les injures du temps. On voit à l'entrée de ce vaste portique, une inscription du cardinal Buonacorsi, légat du pape, qui le sit commencer en 1675: plusieurs seigneurs firent bâtir un certain nombre d'arcades, & l'on y voit leurs armes; leur exemple a été suivi par des bourgeois opulens: les corps & communautés en ont fait bâtir à leur tour; ensuite tout le monde y a concouru, jusques aux domestiques, qui se sont cottifés afin d'y contribuer. Ceux même à qui leurs facultés ne permettoient pas d'en faire autant, se chargeoient de briques qu'ils y portoient en allant en pélerinage. Cette galerie passe à moitié chemin sur une arcade, sous laquelle traverse la grande route. Il y a sur cette arcade un pavillon décoré en-dehors d'un ordre ionique, & en-dedans d'un ordre dorique, par Bibiena. Comme à cet endroit le chemin devient trop rude pour les voitures, en y a pratiqué des écuries où les pélerins peuvent laisser leurs chevaux & continuer leur route à pied. Du moment qu'on sort du pavillon dont nous venons de parler, on ne cesse de monter sous cette galerie, jusqu'à-ce que l'on soit arrivé vers l'église.

Elle sut sondée, en 1106, par une sainte fille de Bologne, qu'on appela l'Hermite: on l'a rebâtie en 1481; mais la dévotion s'étant accrue, les présens qu'on y a offerts ont été si considérables, qu'on l'a rebâtie de nouveau, vers 1760, avec plus de magnificence qu'auparavant. C'est Dotti, architecte, qui en a donné les dessins. Le plan de cet édifice est en croix grecque avec une coupole au milieu, il est un peu dans le goût de la Superga près Turin : l'intérieur est beau & décoré de grandes colonnes cannelées d'ordre composite. On y conserve au-dessus du maître - autel dans une châsse couverte de pierreries, le portrait de la Ste. Vierge peint, à ce que l'on dit, par S. Luc. Les religieux Dominicains qui ont soin de l'église, ne font voir cette image qu'en surplis & en étole, récitant des prières, & avec des cierges allumés : c'est une planche de moyenne grandeur, où la Vierge est peinte en buste; sa tête est d'un noir brun, elle a un grand nez aquilin & de grands traits. L'enfant Jésus est de même couleur. Le caractère de cette Vierge, quoique chargé, n'est pas absolument mauvais. Le mur où la châsse est appliquée, est couvert de couronnes, de cœurs, de

pieds & de mains d'argent, qu'on y offre de toutes parts en ex-voto. On attache les dernières offrandes en bas; & quand la furface du mur n'en peut plus contenir, les religieux fondent au profit de

l'église, celles qui sont les plus élevées.

Il y a quelques années que le facristain, chargé de faire voir cette image célèbre, étoit un homme d'esprit, mais qui avoit tout le propos d'un enthoufiaste. Il amusa beaucoup M. Grosley par ses exagérations singulières. Voyez, lui disoit-il, Ammiri codesta bella sissonomia, veda codesti belli occhi. Quanta maestà nello sguardo! Che bel naso! Che bella bocca! Niun pittore non ha giammai niente fatto di simile. Ma il più fingolare, si è che non è stato mai possi: bile d'imitarla perfettamente; la santissima Madonna lo volendo cosi; imperciocche quando alcuno vuole topiarla, è che stà disegnando gli occhi, ella gli ammieca; se le fanno il naso diritto siccome lo ha, ella lo torce: lo stesso aviene della bocca, e di tutti è lineamenti ch' ella maschera di maniera che non è possibile di prenderli, « Admirez, disoit-il, cette » belle physionomie, regardez ces beaux yeux! » Que de majesté dans son regard! Quel beau » nez! Quelle belle bouche! Aucun peintre n'a » jamais rien fait de pareil : mais ce qu'il y a de » fingulier, ajoutoit-il, c'est qu'on ne l'a jamais » pu imiter parfaitement : la très-sainte Madonne » le voulant ainfi. Car quand on la copie, si l'on » est près de dessiner ses yeux, elle les cligne: » si on lui fait le nez droit comme elle l'a, elle » le tourne : il en est de même de sa bouehe & de » tous ses traits, qu'elle déguise de manière qu'il » est impossible de les pouvoir saisir.»

Cet enthousiasine pour le portrait de la Ste. Madonne paroit avoir gagné depuis long-temps les religieux de S. Dominique. Si l'on consulte le P. Labat (1), on ne le trouvera pas moins exagéré

dans la description qu'il en fait.

<sup>(1)</sup> Voyage d'Espagne & d'Italie, par le P. Labat. Tom. II.

Il ne manquoit que la vérité à ce que disoit le facristain; car on voit dans plusieurs oratoires des princes Italiens, ce portrait si parfaitement imité, que si l'original eût été confondu avec, on auroit eu de la peine à les distinguer; quoiqu'il en soit. dit M. G., le révérend père, après avoir baisé à plusieurs reprises ce portrait miraculeux, ne manqua pas de faire quêter; & pour achever comme il avoit commencé, quand il nous reconduisit il me dit, en me frappant amicalement l'épaule: « Etranger, souvenez - vous toute votre vie que » vous avez vu aujourd'hui la chose la plus rare. » la plus belle, la plus étonnante qui soit dans le » monde, & que vous avez reçu, en la voyant à » pareille heure, un honneur qui ne s'accorde » qu'aux cardinaux & aux ambassadeurs ». Il finit en affurant le voyagenr, que le seul souvenir de cette très-sainte Madonne de S. Luc le préserveroit de tout malheur dans le voyage.

Lorsqu'on promène cette image dans Bologue, le sénat & tous les corps & communautés y assistent, chacun se prosterne partout où elle passe. Le couvent de S. Luc, dont l'église renserme le tableau, est un monastère de Dominicaines, qui n'y sont point permanentes: ce sont des religieuses du couvent de S. Matthias, que leur supérieur envoie pour quelques années dans cette maison

de S. Luc.

Indépendamment de la vénération que les Bolonois ont en particulier pour cette image, la dévotion qu'ils ont en général à la Ste. Vierge est si grande, qu'on en trouve des tableaux avec des lampes, brûlant continuellement à presque tous les coins des rues, dans quantité de boutiques, quelquesois dans les anti-chambres des palais. Ou en voit dans la loge de celui qui distribue les billets de la comédie & jusque sur le théâtre; il en est de même à Rome. On prétend même qu'il y en a chez les femmes du monde, & qu'on tire souvent le rideau devant la Ste. Madonne.

Les processions & les cérémonies de l'église sont surtout remarquables à Bologne; on y pare les églises avec une magnificence extraordinaire.

Les processions & les tapisseries de la Fête-Dieu y attirent les étrangers. Il y en a cinq pendant l'octave; on y expose les tableaux des premiers maîtres. Deux magistrats, Assuri, sont chargés des décorations, en portiques, balcons, tentes, festons, damas, tassetas, &c. Il y avoit un jour dans la rue S. Felice, pour un million de voiles que les négocians avoient prêtés.

Cette dévotion des Bolonois ne s'étend pas aux

hôpitaux, on m'assure qu'ils sont mal tenus.

I SCALZI, église des Carmes-Déchaussés, remarquable par un long portique de 162 arches qui conduit à cette église. On y voit un bel autel de marbre noir, un tableau du Guerchin, &c.

LA CHARTREUSE, qui est près de Bologne, est une grande maison avec plusieurs cloîtres trèsvastes. Dans la première chapelle de l'église, on voit un tableau du Guerchin, dont le sujet est. S. Bruno invoquant la Vierge dans sa gloire, & un religieux qui médite sur un livre. Il a été fait dans le temps que ce peintre cherchoit la manière du Guide. L'ordonnance en est belle, & la couleur vraie; tout en fait plaisir, si l'on excepte l'un des anges qui soutient la Vierge, il paroît trop long; la manière de ce tableau est demi-rouge, demi-brune.

La première chapelle à gauche renferme entre autres choses, un tableau d'Elisabetta Sirani, qu'elle fit en 1658; il représente le Baptême de Notre Seigneur; la lumière en est éparpillée, ce qui est cause qu'il n'a pas un grand esset. Il est cependant joliment dessiné; il a des plans bien décidés, & l'on y voit beaucoup de choses qui tiennent de la manière du Guide. A côté de ce tableau, il y en a deux autres, dans l'un desquels on prétend

que la Sitani s'est peinte en religieuse.

Aux deux côtés de l'entrée du chœur font deux tableaux de Louis Carrache, l'un représentant le couronnement d'épines, & l'autre la flagellation, toujours d'un grand goût de dessin, d'une manière sorte; les chairs sont un peu trop rouges. Ils ont été un peu gâtés par des facleurs de tableaux, qui sont un sléau même en Italie, quoiqu'ils y soient plus rares qu'en France.

Dans une chapelle à gauche, on voit la communion de S. Jérôme, d'Augustin Carrache, ta-

bleau bien composé & bien dessiné.

Dans une autre chapelle particulière hors de l'églife, un beau tableau du Guide, où il a peint

S. Denys, Chartreux.

Dans une autre chapelle particulière, aussi hors de l'église, S. Jean-Baptiste préchant sur le bord du Jourdain, par Louis Catrache; c'est une espèce de possiche où ce peintre a cherché à réunir la manière de disserent maîtres, & singulièrement à imiter celle de Paul Véronèse.

Il y a devant l'église de S. Onofrio, hors de la porte S. Mammolo, une esplanade agréablement plantée d'arbres, où l'on prêche après d'îner, les jours de sêtes, depuis Pâques jusqu'à la Toussaint; on y fait aussi de la musique, & il y a toujours

un grand concours de peuple.

On parle à Bologne d'une églife à laquelle on attribue un miracle annuel d'une espèce particulière; elle s'appelle Ste. Marie di Zenna, elle est à 13 milles de Bologne; chaque année, le 8 Septembre, on y voit se rassembler une multitude de sourmis aîlées, qui viennent toutes au pied du grand-autel & y mentent subitement; & cela est très-ancien, cat la montagne même où est située l'églife, s'appelle la montagne des sourmis.

CHAPITRE

### CHAPITRE XI.

Du gouvernement de Bologne, des sciences & des mœurs.

La ville de Bologne est gouvernée principalement par un légat, qui est toujours un cardinal; il y a aussi un vice-légat, qui est toujours un prélat de distinction. C'étoit, en 1767, monsignor Ignazio Boncompagni, sils du prince de Piombino, & l'un des prélats les plus instruits & les plus aimables que j'aie connus à la cour de Rome: il a été fait cardinal en 1775; il est devenu légat, mais l'on dit qu'il gouverne despotiquement, & que la noblesse est peu contente.

Les causes civiles & criminelles sont décidées par des juges étrangers qu'on envoie de Rome pour cet esset. Lorsqu'on change de légat, toute l'administration de la justice change en même temps; le nouveau cardinal amène avec lui jusques aux sbirres qui servent à l'exécution des décrets de justice. Le changement trop fréquent du légat, qui a la principale autorité, produit souvent des abus & des impunités; on trouve grâce plus facilement à la fin d'une légation.

A Bologne, ainsi que dans plusieurs autres villes d'Italie, on est étourdi quand on passe devant les prisons, par les cris que sont les prisonniers, en demandant l'aumône au travers de leurs grilles.

L'administration de la ville & de ses revenus est entre les mains du sénat, composé de la première noblesse, & dont les charges sont à la nomination du pape; mais elles deviennent, pour ainsi dire, héréditaires. Les sénateurs, quoiqu'ils soient actuellement au nombre de cinquante, s'ap-

Tome II.

pellent toujours li Quaranta, comme autresois; & la plupart ont de grands lions ou autres animaux peints aux deux côtés de leurs palais. Sur le nombre des sénateurs, on tire au sort tous les deux mois un gonfalonier; celui-ci choisit huit conseillers, appelés Anziani (1); le gonfalonier est chargé de la police, de l'approvisionnement, & de l'administration des revenus de la ville, qui sont considérables; mais il est obligé de prendre l'avis du sénat pour les dépenses.

Bologne a été la patrie de sept papes: Honorius II, Luce II, Alexandre V, Grégoire XIII, Innocent IX; Grégoire XV & Benoît XIV, mort en 1758, dont nous avons parlé plus d'une sois. Il y a en aussi plus de cent cardinaux de Bologne.

L'université de Bologne, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, est la plus ancienne de l'Italie, & les lettres ont toujours été en homeur à Bologne. Cette ville a été plus célèbre qu'aucune autre en Italie, par le grand nombre d'habiles gens qu'elle a fournis; on disoit autresois pour la caractériser, Bononia docet, & c'est encore la légende de la monnoie, de même que le mot libertas, relatif aux priviléges de la république. C'est à Bologne que Gratien composa se décret qui fait partie du corps de droit, & Accurse, la grande glose : Aldrovande y fit son immense collection d'histoire naturelle; Malpighi, ses belles expériences d'anatomie & de physique, & Dominique Cassini, vers 1650, y jeta les sondemens de la meilleure astronomie. Guglielmini, célèbre par ses ouvrages sur l'hydraulique; étoit de Bologne. Le premier qui résolut des équations du troissème degré, étoit Scipio Ferreo de Bologne, fuivant Cardan; pour les fortifications on cite

<sup>(1)</sup> Voyez Dimio Bolognese, qui s'imprime chaque année, & l'ouvrage intilulé, Informazione per i forestieri curiost. 1757.

un ouvrage important: Dell' Architettura militare del Capitano Franc. di Marchi Bolognese in Brescia 1599, où l'on prétend que le maréchal de Vauban avoit puisé. Ensin tous les genres de connoissances humaines doivent un tribut à la ville de Bologne. On y montre encore la maison d'Aldrovande; celle du sameux Marsigli est dans la rue S. Mammolo; celle de Malpighi, près d'un des palais Malvasia sue S. François, en allant à la porte S. Félix. Celui des palais Malvasia, où Dominique Cassini sit autresois ses premières observations, est dans Strada maggiore, près S. Barthelemi; un étranger va voir avec plaisir des lieux aussi célèbres dans l'histoire des sciences.

Le P. Riccioli, Jésuite de Ferrare, l'un des plus grands astronomes du dernier siècle, avoit son obfervatoire au collège de Bologne; c'est-là où il composa & sit imprimer, en 1651, son Almagestum novum, en 2 vol. in-solio; en 1665, son Astronomia Reformata, ouvrages que les astronomes lisent ou consultent tous les jours, & qui sont encore les plus savans dépôts de l'astronomie.

Le P. Cavalieri, Hieronymin, dont nous avons parlé à l'article de Milan, vécut à Bologne, ainsi que Montanari, Rondelti, & Mongagni, célèbre anatomiste, qui avoit étudié & prosessé à Bologne

avant que d'aller à Padoue.

Les académies des Inquieti & des Oziosi ont fait la réputation de Bologne en matière de poësse: un des citoyens les plus célèbres de cette ville dans la poësse, comme dans les sciences, a été Eustache Manssedi, mort en 1739; ce sut lui qui sit revivre à Bologne le goût des beaux-arts, conjointement avec ses deux frères, Gabriel Manssedi, qui donna un ouvrage du calcul intégral, & Héraclius, médecin, dont il y a des mémoires panni ceux de l'Institut. Eustache étoit non-seulement grand astronome & habile iogénieur, mais

encore un des meilleurs poëtes de l'Italie. On cite encore souvent un de ses sonnets, qui est un des plus beaux qu'on ait saits, pour la pureté du style, pour la délicatesse de l'expression & pour la conduite de ce petit poëme que la sévérité des règles, qu'on lui a imposées, rendent d'une exécution si difficile (1).

It prime alber non appariva ancora, Ed io stava con Fille al piè d'un orne, Ora ascoltando i dolci accenti, ed ora Chiedendo al Ciel, per vagheggiarla, il giorne.

Vedrai, mia Fille, io le dicea, l'Aurora, Come bella a noi fa dal mar ritorno, E come al fuo apparir turba e scolora, Le tante stelle, ond' è l'Olimpo adorno.

E vedrai poscia il sole, incontro a cui Spariran, da lui vinte, e questa e quelle Tanta è la luce de' bei raggi sui.

Ma non vedrai quel ch'io vedrò, le belle Tue pupille scoprirli; e far di lui Quel ch' ei fa dell' Aurora, & delle stelle.

« On ne voyoit pas encore la première clarté » de l'aurore, & j'étois assis au pied d'un orme » avec Filis, occupé tour à tour à écouter les » accens de sa voix & à demander au ciel l'ar» rivée de la lumière pour jouir du bonheur de » la voir. Tu verras, lui disois-je, ô ma Filis! » combien est belle cette aurore au fortir de » l'océan, & comme à son approche elle trou» ble & décolore toute cette multitude d'étoiles » dont le ciel brille encore actuellement. Tu » verras ensuite le soleil devant lequel disparostront » & les étoiles & l'aurore, tant sont viss les

<sup>(1)</sup> Voyez l'ouvrage qui a pour titre: Rime di Eustachio Manfredi con un ristretto della sua vita, in Bologna, 1748, in-8. 196 Pages.

» rayons de cette belle lumière. Mais un bon-» heur que tu ne faurois partager avec moi & » que je goûterai feul, c'est de voir tes beaux » yeux s'ouvrir à la lumière & essacer l'éclat du » soleil, comme il essace la lumière de l'aurore » & celle des étoiles ".

La pensée de ce sonnet tient un peu du goût du seizième siècle, mais elle y est exprimée avec délicatesse & avec art. Nous avons en françois un ancien sonnet qui renserme la même idée, il est de Claude Malleville, qui sut autresois secrétaire de l'académie françoise, & mourut vers l'an 1647. C'est celui que Boileau cite à l'occasion de la difficulté qu'il y a de rencontrer de beaux sonnets.

A peine dans Gombaud, Maynard & Malleville, En peut-on supporter deux ou trois entre mille.

Quoiqu'il en soit, je crois le devoir rapporter ici, pour qu'on en fasse la comparaison avec celui de Manfredi, mais en se, souvenant que Malleville écrivoit dans un temps où la langue françoise n'étoit pas encore bien sormée.

## LA BELLE MATINEUSE.

#### Sonnet de MALLEVILLE.

Le filence règnoit sur la terre & sur l'onde, L'air devenoit serein, & l'Olympe vermeil, Et l'amoureux Zéphir, affranchi du sommeil, Ressuscites seurs d'une haleine séconde.

L'Aurore déployoit l'or de sa tresse blonde, Et semoit de rubis le chemin du Soleil; Ensin, ce Dieu venoit au plus grand appareil Qu'il soit jamais venu pour éclairer le monde.

Quand la jeune Philis, au visage riant, Sortant de son palais plus clair que l'Orient, Fit voir une lumière & plus vive & plus belle,

Sacré flambeau du jour, n'en soyez point jaloux, Vous parûtes glors aussi peu devant elle. Oue les fenz de la nuit avoient fait devant vous.

Mais Malleville avoit pris cette pensée dans un des plus beaux sonnets d'Annibal Caro, Eran l'aer tranquillo, &c. La même idée se trouvoit aussi dans Pétrarque, (Sonnet 181) & plus anciennement dans une épigramme de Quintus Catulus, ancien poëte cité par Cicéron. C'est ainsi qu'en fait d'idées, on retrouve presque tout chez les anciens: il n'y a que les sciences d'observation dans lesquelles nous avons un avantage qui va

toujours en croissant.

Les femmes même se sont distinguées à Bologne par leur science; en 1366, Novella Lignani; en 1380, Bettizia Gozzadini, & Madalena Bonfignori; nouvellement Madame Manzoleni, professeur d'anatomie, & Madame Laura Bassi, qui depuis 1733 a rempli avec distinction une place de professeur; elle faisoit chez elle des cours de physique expérimentale, & j'ai eu le plaisir d'assister à ses expériences. M. Veratti, avec qui elle s'étoit mariée, étoit un médecin très-estimé; Madame Bassi est morte; il y a une médaille frappée à son honneur.

Bologne est aussi la patrie du Guide, Du Dominiquin, de l'Albane, celle des trois Carraches, dont on voit la maison dans Via larga S. Domenico, & de l'Algardi, sculpteur célèbre; jamais une ville n'a produit tant de grands hommes du même genre; Malvasia a imprimé deux volumes in-4°. des vies des peintres de l'école de Bologne, & M. Crespi en a fait la continuation; mais on n'a pas loué le style ni le ton de ces deux ouvrages; on y trouve ceux qui y étoient nés, & leurs principaux élèves. Dans le Diario Bolognese de 1775, il y a une liste fort étendue des personnages célèbres en différens siècles.

Parmi les gens de lettres que j'ai cannus à Bologne, en 1765, l'on comptoit surtout les deux Zanotti, qui sont morts depuis ce temps-là; ce nom est depuis long-temps illustre à Bologne; François-Marie Zanotti, président de l'académie, étoit un vielliard respectable, qui possédoit encore une vigueur d'esprit, & un agrément de caractère, qui le rendoient utile & aimable tout à la sois. Ses ouvrages en italien & en latin sont écrits avec la même élégance; il a traité la physique, les mathématiques & la littérature avec le même succès. Ses poésies dans ces deux langues ont été imprimées d'abord par les soins du comte Algarotti, ensuite par ceux du comte Casali.

Eustache Zanotti, neveu du précédent, étoit un mathématicien très-connu & très-habile: il étoit directeur de l'observatoire, il calculoit les éphémérides de Bologne, & il sut député à Rome, en 1765, pour l'affaire des eaux qui occasionnoient tant de contestations & de dommages à Bologne & à Ferrare. Nous avons de lui plusieurs ouvrages sur cette matière & sur d'autres objets de mathématique; il rétablit la méridieune de

S. Pétrone, en 1776:

Il y avoit encore à Bologne MM. Gianpietro Zanotti, & Ercol-Maria Zanotti, écrivains estimés dont il y a des ouvrages en vers & en prose.

Le P. Riccari, Jésuite de Bologne, né à Treviso, étoit un des plus grands mathématiciens de l'Italie, aussi-bien que le comte Riccati, habitant de Treviso. Ce nom déjà illustre parmi les géomètre dès le commencement de ce siècle, l'est devenn encore plus par les ouvrages que le P. Riccati a donnés sur la géométrie sublime; il est mort en 1775.

Le P. Jérôme Salddini, d'abord Célestin, ensuite Chanoine, a été le rédacteur du dernier ou-

vrage d'analyse du P. Riccati.

H iv

M. Canterzani, secrétaire de l'academie de Bologue, & astronome.

M. Petronio Matteucci, professeur d'astronomie,

& adjoint à l'astronome de l'Institut.

M. Caldani, mathématicien, a le département des eaux; il a succédé à Mansredi, il est aussi secrétaire du sénat.

M. Jacques Marescotti, mathématicien, qui a

écrit sur les forces vives & sur les eaux.

L'abbé comte Malnezzi, qui a fait un bon ouvrage de mathématique.

M. le Chanoine Pio Fantoni, qui a écrit sur

les eaux; il est à Rome actuellement.

M. le cointe Grégoire Casali, sénateur de Bologne, mathématicien & poëte, il est président de l'académie Clémentine, & il a dans son palais beaucoup de tableaux précieux, entr'autres un de Raphaël, qui étoit au palais Magnani, & dont parle M. Cochin.

Ferdinand Bassi, habile naturaliste, qui a voyagé pour l'histoire naturelle; il y a dans son cabinet une très-belle suite de coquilles sossiles, dont la plupart sont décrites dans Gualtieri. Il est mort

depuis mon voyage.

Gaetano Monti, un des plus savans hommes d'Italie pour l'histoire ancienne & moderne & pour la physique. Il a écrit sur l'histoire naturelle, il a travaillé avec le P. Sarti à l'histoire de l'université de Bologne.

Le P. Carlo Sanseverino Jésuite, poëte & orateur, né dans l'Etat de Parme, & qui s'est retiré

à Modène.

Flaminio Scarfelli, qui a mis Télémaque en vers italiens.

Le P. Roberti, Jésuite, poëte & orateur, né à Bassano, qui a donné, en 1767, un recueil intéressant sur divers sujets: il est retourné dans sa patrie.

M. le Prieur Biorconi, auteur d'un très-bon ouvrage. De antiquis Græcorum & Hebræorum litteris.

Le P. Jean Chrysostôme Trombelli, Chanoine régulier, qui a fait imprimer à Bologne, en 1756, un bon ouvrage de diplomatique, intitulé: Arte di conoscere l'età de' codici latini e italiani, di D. Giovan Grisostoma Trombelli Bolognese, abate visitatore de' Canonici Regol. nella Congreg. Renana del Salvatore.

Le P. abbé Apiano Buonafede, Célestin, qui a écrit de même en prose sur des matières de littérature; il n'étoit pas de Bologne, & il a quitté cette ville.

Le P. Emmanuel Azevedo, Jésuite, très-versé dans la liturgie, habitoit à Bologne; mais il a

quitté cette ville.

M. Brunelli, frère du professeur, qui a été huit ans au Brésil, a une collection d'armes américaines & autres curiosités, avec une belle bibliothéque. Il étoit chargé de régler les limites des colonies Portugaises: ses observations astronomiques & autres ont été remises au ministère à Lisbonne; mais il a donné un mémoire à ce sujet dans les commentaires de l'Institut.

Bologne est aussi renommée en Italie pour l'industrie & les arts, que pour les belles lettres & les sciences; nous commencerons par les mesures

qu'on y emploie.

Le pied de Bologne est une mesure célèbre en Italie & connue presque partout, à cause des ouvrages de Riccioli, de Cassini, de Mansredi & de tant d'autres savans qui s'en sont servi; il est de 14 pouces & source de ligne, suivant M. Auzout, ou source suivant le P. Sivieri. Cassini le supposoit de 14 pouces & source de ligne, & le P. Riccioli 13 pouces 11 lignes & source de ligne, & le P. Riccioli 13 pouces 11 lignes & source de ligne, and lignes de ligne, exact, ou fait avant la réformation de la toise

en 1668. En sorte que pour faire usage des différentes mesures rapportées dans le grand ouvrage. du P. Riccioli, il ne faudroit point se servir du rapport qui s'y trouve entre les pieds de Bologne & de Paris, mais s'en tenir à celui de Bologne. & le supopser de 14 pouces & de ligne mesure de Paris.

Le bras des marchands est de 23 pouces 9 lignes, au rapport de M. Rolland. La perche de Bologne est de 10 pieds de Bologne, ou 11 pieds 8 pouces

6 lignes, mesure de Paris.

Le mille d'Italie, miglio Italiano, celui qu'on entend quand on parle du mille en général, sans spécifier de quel pays, est de 500 perches de Bologne, cela revient à 976 toises de Paris, & diffère très-peu du mille géographique de 60 au degré, ou de la minute d'un grand cercle, qui est de 950 toises; ainsi quand on voit sur une carte le terme général de mille d'Italie, miglio Italiano, il faut entendre des milles de 60 au degré, c'est ainsi que M. Mafféi & les auteurs les plus accrédités l'entendent actuellement.

Puisque nous en sommes à l'article des milles d'Italie, il est bon d'avertir de l'extrême diversité qu'il y a dans les différentes villes sur la manière de les compter. Ceux de Rome font de 764 toises, ou de 74 au degré; les milles d'Ancône 531; ceux de Bologne 575, ceux de Fermo 651; ceux de Ferrare 811, ceux de Perouse 761, ceux de Ravenne 571; ceux de Florence 671, ceux de

Piémont de 48 au degré.

Pour en faire la comparaison avec ceux des autres pays, il suffira de dire que les milles d'Augleterre sont de 754 toises ou de 69 au degré: les milles qui sont marqués actuellement sur plusieurs routes de France, c'est-à-dire, les 1000 toises sont de 57 au degré. Enfin les milles d'Allemagne qu'on estime de 15 au degré, sont de 3400 toises.

La livre de Bologne est composé de 12 onces, Le 16; sont la livre de France. Ainsi la livre de Bologne est à celle de Paris, comme 48 est à 65; Fonce de Bologne se divise en 16 serlini, le serling en 10 caratti, le caratto en 4 grains.

La mesure de blé à Bologne s'appelle la Corba; la quartarola en est le quart, & le quarticino la seizième partie: celui-ci contient 201 onces de Bologne, étant rempli d'eau, d'où je conclus que la corba doit être de 493 pouces cubes, tandis que le boisseau de Paris est de 662; ainsi la corba

contient environ 15 livres de blé.

La mesure du vin s'appelle Boccale, elle contient 40 onces d'eau, poids de Bologne, & sait à-peu-près la quinzième partie d'une corba de liquide. Suivant Guglielmini, le pouce cube d'eau mesure de Bologne pèse une once & 146 grains de Bologne. Voyez l'Appendix de son ouvrage, De aquarum stuentium mensura, où il parle aussi de ce qu'on appelle oncia d'acqua, le pouce d'eau, mesure sur laquelle on varie beaucoup en Italie.

Le commerce des soies à Bologne & la fabrique de soieries, sont assez florissans; on y fait deux récoltes de soie & quelquesois trois par année. Les tours qui servent pour siler la soie & pour l'organsiner, c'est-à-dire, pour réunir ensemble plusieurs brins, qui vont par le moyen de l'eau, y avoient été persectionnés dès l'an 1341, au point de donner à Bologne un avantage considérable sur les autres manusactures; aussi en avoit-on désendu l'exportation; & l'on voit vis-à-vis de la Gabella gressa une peinture où sont représentés pendus chacun par un pied, comme traîtres à la patrie, deux ouvriers qui les premiers, dit-on, portèrent ailleurs cette invention.

L'abondance des eaux que fournissent à Bologne le Reno, la Savena & le torrent Avesa, donne une grande facilité pour les manusactures. Les peignes pour les lisses des métiers d'étosses, s'y font mieux que partout ailleurs; la France

même en a tiré quelquesois de Bologne.

Les crêpes sont l'objet principal de fabrique & de commerce, suivant M. Rolland, «Les gazes, » en crêpes lisses, ou crêpes crêpés, sont com-» posées de soie de greze, ou écrue; elles se crê-» pent d'autant mieux, que la chaîne est plus » torse; on les trempe dans l'eau au sortir du » métier; le fil, qui alors se détord un peu, se » dilate dans ses petites parties, en faisant rap-» procher les masses: de là une surface hérissée » & cependant molle. On la frotte d'une com-» position où la cire domine; les parties du tissu » prennent, dans leur déplacement, une forte » d'ordre, & conservent de l'élasticité, même » après le blanchissage ou la teinture en noir à » froid, qui se donne ensuite. On termine son » apprêt par une légère eau de gomme. Les Bo-» lonois prétendent avoir un secret pour apprêter » les crêpes, mais on les travaille fort bien à » Lyon. M. Rolland, Tom. II. p. 60".

Les fabriques de papier y sont belles; on y fait du papier qui a un œil bleuâtre assez agréable, & c'est par le moyen de la colle qu'on lui donne

cette couleur.

Les cartes à jouer s'y font d'une manière toute différente de la méthode françoise, dont M. Duhamel nous a donné une ample description, dans la collection des arts décrits par l'académie des sciences.

Le travail des batteurs d'or mérite aussi d'être

examiné à Bologne.

Cette ville est encore renommée en Italie pour les savonnettes sines & odoriférantes (1), & pour

<sup>(1)</sup> Le favon de Naples, qui est presque liquide, est cependant plus fin & plus beau.

les cervelats & les mortadelles, espèces de gros saucissons, d'un très-bon goût; on dit que les ouvriers qui y travaillent sont de Modène.

Les liqueurs fines, telles que le Rossolis, ou Rossolio di anisi, c'est-à-dire, l'huile rouge qui se fait avec l'anis étoilé: le cotignac, le Cotognate, & autres confitures, de même que la thériaque de Bologne, sont recherchées dans toute l'Italie.

Le Reno, qui communiquoit autrefois avec le Pô, servoit au transport des marchandises du côté du nord; mais cette communication n'a plus lieu que par de petits canaux; dans les autres parties, les transports se sont principalement à dos de mulets, à cause de la difficulté des montagnes de l'Apen-

nin, dont Bologne est presqu'environnée.

La campagne est cultivée par des bœufs. L'on y voit des troupeaux considérables de cochons roux. On cultive aux environs de Bologne des melonières immenses, & les melons sont d'un gout excellent, les Languedociens même les regrettent; on les mange avec les mortadelles de Bologne, qui sont très-propres, par leur assaisonnement à tempérer la fraicheur des melons. olives y sont très-bonnes. Toutes les productions naturelles abondent dans le territoire de Bologne; aussi l'appelle-t-on en Italie Bologna la grassa. Les chanvres y sont d'une hauteur extraordinaire, on en voit de douze à treize pieds (1). Le tabac de Bologne a autii de la réputation, quoiqu'en général celui d'Italie foit mauvais; mais la plante ne se cultive pas dans le territoire de Bologne. On y remarque jusqu'à la race des beaux chiens. & les dames en font venir de disférentes formes & de différentes couleurs, qui sont souvent d'un grand prix.

<sup>(</sup>a) J'en ai vu en Bourgogne de 14 à 15, mais cela est rare,

### 126 VOYAGE EN ITALIE.

Le bois de noyer y est bon, bien veiné & l'on en fait d'assez beaux ouvrages.

On trouve aux environs de Bologne du crystal. de roche, de l'autre côté du fleuve Setta; on trouve des pétrifications de différente espèce du côté du château appelé Caffel Crespellano; mais dans toute la minéralogie de l'Italie il n'y a rien de plus singulier que la pierre du mont Paderno qui donne le phosphore. Cette pierre nommée il cuminabite ou spongia di luce, se trouve en grande quantité sur le mont Paderno près de Bologne. On a cru pendant long-temps qu'il n'y avoit que cet endroit où l'on pût trouver des pierres propres à devenir lumineuses par la calcination; mais, comme nous le dirons dans un instant, outre qu'il y a plusieurs pierres d'un autre genre qui jouissent de la même propriété, il est reconnu aujourd'hui que celle de Bologne est une sorte particulière de spath pesant, dont les autres espèces sont très-communes dans beaucoup de pays différens. Lemery raconte que ce fut un cordonnier nommé Vincenzo Casciarolo, qui, occupé d'alchymie, ramassa des pierres du mont Paderno, croyant y trouver de l'argent, à cause de leur brillant & de leur pesanteur. Rentré chez lui, il les traita au feu; au lieu d'y trouver le métal qu'il y cherchoit, il trouva le phosphore qu'il ne cherchoit pas. Beaucoup de naturalistes & de chymistes ont travaillé sur cette pierre. On peut consulter les recherches de la Poterie, Poterius, de Menzel, de Lemery, de Homberg, de Dufay (Mem. de l'ad. 1730,) de Beccari (de Phosphoris, de Margraff, dans les mémoires de Berlin, & dans ses opuscules chimiques traduits par M. de Machy, & MM. Lavoisier, Monnet, Scheele & Bergman; c'est à eux que nous devons les connoissances acquiles aujourd'hui sur la pierre de Bologne, & sur le rapport de sa propriété phosphorique avec celle de beaucoup d'autres substances pierreuses.

La pierre de Bologne est une espèce de spath pesant, reconnoissable par ses lames brillantes, demi-transparentes, & sa forme extérieure, qui annonce qu'elle a été roulée par les eaux. Comme tous les spaths pesans, elle ne fait point sen avec le briquet, ni effervescence avec les acides; mais dorsqu'on la fait rougit avec du charbon en poudre, & qu'on la jette dans l'ean, elle donne un foie de sonfre. Si on précipite cet hépar par l'acide marin, on peut separer de ce dernier par un alkali fixe effervescent, une terre particulière que MM. Scheele & Bergman ont appelée terre pesante, qui diffère, suivant ces chimistes, de toutes les autres terres connues, par la nature des sels neutres qu'elle forme avec les acides. Ces expériences faciles & simples démontrent que la pierre de Bologne est une espèce de sel neutre terreux sormé par la combinaison de l'acide vitriolique avec la terre pesante, & non pas avec une véritable sélénite, comme l'avoit pensé Margraf; la nature chimique de cette pierre va nons éclairer sur sa propriété phosphorique, & sur les moyens qu'on emploie pour la développer.

Après avoir fait rougir ces pierres dans un creufet, on les réduit en poudre fine dans un mortier de verre ou de porphyre; on en forme une
pâte à l'aide d'un mucilage de gomme adragant,
& on fait avec cette pâte des gâteaux d'une ligne
ou deux d'épaisseur. On les desséche à une chaleur assez forte sur la sin; on les arrange dans un
fourneau avec du charbon lit par lit; on les en
recouvre avec soin, on allume le seu, & on le
laisse s'éteindre de lui-même: ces pierres sont alors
calcinées convenablement. Si on les porte dans
l'obscurité, après les avoir exposées à la lumière
pendant quelques minutes, elles brillent comme
des charbons ardens, & leur phosphorescence oft
encore plus vive, lorsqu'on les calcine une seconde

fois sous une mousse pendant une demi-heure, snivant l'observation de M. Margras. Pour savoir à quelle cause est dû ce phénomène, il faut observer 1°. que ces pierres calcinées ont une odeur de foie de sousre: 2°. que la phosphorescence ne peut leur être donnée sans le contact des charbons; d'où il suit que c'est à la présence d'un hépar, qui se forme aux dépens de l'acide vitriolique contenu dans la pierre de Bologne & du phlogistique des charbons, qu'est due leur propriété lumineuse; le sousre qui y est contenu brûle peu-à-peu & avec beaucoup de lenteur.

Ce phosphore conserve long-temps sa propriété lumineuse, il la présente dans le vuide, & même dans l'eau; mais elle se dissipe alors beaucoup plus promptement, & pour la lui rendre, il faut calciner de nouveau la pierre, & l'exposer à la

lumière.

Beaucoup d'autres corps ont une phosphorescence reconnue aujourd'hui. La combinaison de l'acide nitreux avec la chaux, ou le sel neutre calcaire, calciné dans un creuset, forme le phosphore de Balduinus. Le sel marin calcaire, résidu de la décomposition du sel ammoniac par la chaux, conftitue le phosphore de Homberg. Une espèce de spath très-répandu dans la nature, très-différent de celui de Bologne, & qu'on connoît sous les noms de spath vitreux, cubique, spath fluor, brille à la manière d'un phosphore, lorsqu'on le chauffe len-. tement, ou lorsqu'on le jette en poudre sur un fer chaud. Tous les gyples calcinés sont lumineux dans l'obscurité. Plusieurs espèces de craie ont présenté le même phénomène à M. Lavoisier. On a observé dans ces derniers temps, que la chaux vive éteinte avec très-peu d'eau dans l'obscurité, offroit une lumière phosphorique assez brillante. Enfin beaucoup de corps blancs & crystallins, & en particulier les crystaux de roche, les quartz, &c. frottés

tés rudement & avec vivacité, présentent des espèces d'éclairs lumineux, qui rendent tout leur intérieur resplendissant, mais dont la durée est mesurée par celle du frottement ou de la percussion. Deux morceaux de sucre blanc, crystallin, frottés l'un contre l'autre, brillent de la même lumière. Mais cette espèce de phosphorescence dissère par ses phénomènes, & même par sa cause de celle de la pierre de Bologne. C'est ainsi que les bois pourris, & les matières animales en putrésaction, offrent des lueurs phosphoriques, & que plusieurs animaux vivans, tels que le ver luisant, & beaucoup d'insectes marins, ou leurs œuss, présentent encore cette propriété par une cause fort dissérente.

Il paroît cependant que dans tous ces cas, il y a dégagement de la matière de la lumière fans chaleur; soit que celle-ci s'échappe & quitte une combinaison dont elle faisoit partie, ce qui constitue une espèce de combustion, comme elle a lieu dans les spaths pesans, vitreux, séléniteux, dans tous les sels neutres que la calcination rend phosphoriques, & dans les substances organiques lumineuses; soit que la lumière dont les corps se sont impregnés, & comme imbibés en les y exposant, ne sasse que s'en exhaler, comme on croit qu'il arrive dans le diamant, &c.

Quoiqu'il en soit, la pierre de Bologne est une de ces substances minérales qui sont les plus phosphoriques par la calcination à travers les charbons, & lorsqu'elle est préparée avec soin, elle ressemble à une matière embrasée; sa lumière est la plus vive après celle du phosphore proprement dit, c'est-à-dire, de celui qu'on tire de l'urine & des os. Voyez les Leçons étémentaires d'histoire naturelle & de chimie, par M. de Fourcroy. Paris, 1782,

2 vol. in 8°.

On trouve au mont Paderno des coquilles soffiles qui ont été observées par Bonnanni, & dont Tome II. les analogues ne se trouvent que dans la mer des Indes. C'est un des cantons de l'Italie les plus

singuliers pour la minéralogie.

Les montagnes des environs de Bologne paroiffent d'un fond glaiseux : la glaise est en général la terre la plus commune dans toute l'Italie : on y trouve des schisses & des pierres semblables à celles de Bourbonne & de Viteaux en France, qui semblent n'être que des glaises durcies; les unes plus blanches & les autres plus grises.

Les arts agréables sont cultivés à Bologne, aussibien que les sciences & les arts d'industrie. Cette ville fournit des musiciens à une partie des théâtres de l'Italie. Il y a un beau théâtre appelé Teatre nuovo, qui a été fait en 1760, sur l'emplacement d'une moitié de l'ancien palais des Bentivoglio, démoli en 1507 par ordre de Jules II,

comme nous l'avons dit.

Le théâtre de Bologne est un des plus grands & des mieux distribués de toute l'Italie; il a été fait sur les dessins d'Antoine Galli; le bâtiment a 200 pieds sur 80; la salle a 64 pieds de long & 54. de large jusqu'au devant des loges. M. Patte en a donné le plan dans son Essai sur l'architecture théâtrale. La voûte & les loges sont en briques, ce qui empêche la falle d'être fonore; aussi l'on se plaint qu'elle est sourde, sans harmonie, & qu'on y entend difficilement. La hauteur est de 60 pieds, il y a cinq rangs de loges; toutes les devantures sont ornées de balustres, & les séparations décorées de quatre petits ordres d'architecture de huit pieds de hauteur, élevés l'un au-dessus de l'autre, mais qui ne font pas un grand effet. On assure qu'il tient 800 personnes assises dans le parquet, & autant dans les loges.

Le célèbre Castrat Farinelli étoit retiré à Bologne, en 1767: il y vivoit dans l'opulence, & cependant il sembloit regretter l'esclavage de la cour, où il avoit eu le plus grand crédit sous le roi Ferdinand & la reine sa semme; j'en ai parlé à l'article de Turin.

J'ai vu des étrangers parler du caractère libre & enjoué des dames de Bologne, que l'on voit accompagnées de leurs cicisbées, & quelquefois donner leurs mains à baifer à ceux qui aspirent à le devenir, sans que les Italiens trouvent cela extraordinaire; mais d'autres assurent que cela est assez rare.

Les Bolonois sont grands parleurs & faisant montre de beaucoup de savoir. Ils poussent la franchise à l'excès.

On prétend qu'ils sont bons amis, mais ennemis implacables & vindicatifs, & qu'il s'y fait des meurtres affez souvent. Dans la liste des sept péchés capitaux, que les plaisans attribuent aux principales villes d'Italie, on place l'orgueil à Gênes, l'avarice à Florence, la luxure à Venise, la colère à Bologne, la gourmandise à Milan,

l'envie à Rome, & la paresse à Naples.

Les hommes y sont vêtus comme en France: fi l'on excepte le manteau, que ceux du peuple portent presque toujours en hiver. Quant aux femmes elles y sont jolies; celles du premier rang sont habillées à la françoise, & sont très-parées; les bourgeoises portent des vertes boutonnées avec des manches en botte, à-peu-près dans le goût de nos habits d'Amazones; elles se couvrent outre cela, comme à Modène, d'un zendalo dont elles se ceignent la taille, & qu'elles ajustent de manière qu'on peut encore entrevoir la physionomie; il y en a cependant qui, lorsqu'elles vont dans les rues, par une modestie vraie ou feinte, le laisfent tomber dessus leur visage, & tout autour sans y mettre de ceinture; alors on croiroit voir marcher des personnes couvertes d'un drap mortuaire. Elles sont de cette sorte tellement déguisées, que

## 132 VOYAGE EN ITALIE.

si elles alloient en bonne fortune elles pourroient passer à côté de leurs maris, sans craindre d'en être reconnues. Mais cette forme de zendalo est beaucoup plus de Modène que de Bologne.

Les femmes de la campagne portent les cheveux natés, avec un chapeau de paille & une colerette de batiste, dont le tour est garni d'une petite.

dentelle.

## CHAPITRE XII.

Route de Bologne à Florence, Volcan de Pietra-

BOLOGNE est le centre de plusieurs routes, & les voyageurs varient dans leur marche; nous allons indiquer d'abord les principales distances.

De Bologne à Milan par Modène & Parme,

on compte 157 milles & 17 postes.

De Bologne à Mantoue par la Mirandole, 97 milles & 11 postes.

De Bologne à Ferrare, 32 milles & 5 postes.

Voyez Ferrare.

De Bologne à Venise, par Ferrare & Padoue 🗸 🗸

125 milles & 13 postes.

De Bologne on peut aller à Venise pour trois sequins, par la barque qui part tous les lundis à huit heures du soir. On passe sur dissérens canaux, & l'on change trois sois de barque jusqu'à Ferrare, où l'on arrive le matin. On part à trois heures après-midi, & le lendemain vers les quatre heures du soir, on est à la vue de Venise.

De Bologne à Ancône, par Forli, Rimini &

Sinigaglia, 144 milles & 15 postes.

Lorsqu'on se trouve à Bologne en été, on est tenté d'aller voir dans le duché d'Urbin la soire

de Sinigaglia, qui se tient dans les huit derniers jours de Juillet, c'est à 40 lieues de Bologne du côté d'Ancône; on passe alors par la Romagne. & l'on voit Ancône & Lorette; ou bien de Sinigaglia l'on reprend au nord la route de Venise par Rimini, Ravenne, & Ferrare, comme fit M. Grosley dans le voyage dont il nous a donné la relation. Il fut obligé ensuite de revenir à Rome par Padoue, Ancône, Lorette, & Spolette. Cette route est fort différente de celle que j'ai suivie; je ne voulois pas me dispenser de voir Vérone. Bresse & Bergame, que M. Grosley a laissées, & la route de Bologne à Florence où est le volcan singulier de Pietra-Mala. Je crois donc que pour voir la Romagne, il faut faire une digression ou un détour quand on est à Bologne, pour aller jusqu'à Rimini, qui en est à 22 lieues, & de-là parcourir les autres villes de la Romagne, pour revenir ensuite à Bologne prendre la route de Ferrare & de Venise. En revenant de Rome, on fait un autre détour semblable pour aller à Lorette, quand on est à Spolette. Nous en parlerons dans la suite de cet ouvrage, lorsqu'il s'agira. de revenir de Rome à Venise.

Nous allons quant à présent reprendre la route de Toscane, où les chemins sont très-beaux depuis 1775; on y trouve des bornes milliaires qui marquent chaque mille, elles sont éloignées de 847 toises mesure de Paris. On compte neuf postes de Bologne à Florence, & 66 milles, ou suivant d'autres 57 milles seulement par la route de Pietra-Mala; la distance en ligne droite est de 18 lieues; on paie 8 paules par poste pour deux chevaux de chaise, ou 4 liv. 7 sols de France, & 3 paules par bidet, soit sur l'Etat de l'Eglise, soit sur celui de la Toscane. On prend deux chevaux pour chaque paire de roue. Il faut avoir soin de se faire montrer le tarif, pour n'être point trompé

134 VOYAGE EN ITALIE. fur le nombre des chevaux. On donne 3 paules au possillon.

| De Bologne à Pianoro, deux lieues,<br>une poste & demie, 6 livres 8 sols de | P | aul.     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| France, ou                                                                  | • | 12       |
| De Pianoro à Loiano, trois lieues, une                                      |   | •        |
| poste & demie                                                               | • | 12       |
| Ou                                                                          | _ | 8        |
| De Feligare à Covighiaio, une poste.  De Covighiaio à Monte Caretti, une    | • | 8        |
| poste                                                                       | • | 8        |
| poste                                                                       | • | 8        |
| poste                                                                       | • | . 8<br>8 |
| po I omice and a I forence y une poner                                      | • | •        |

Les postes de Bologne à Florence étoient auparavant, Pianoro, Loiano, le Feligare, Fioren-

zuola, Giogo, Pontassiève & l'Uccellatoio.

On est obligé de prendre trois chevaux à Lojano, en allant, & à Monte Caretti, soit en allant soit en revenant, lorsqu'on est deux personnes dans une chaise, ou deux chevaux de plus pour une voiture à quatre roues, à cause des difficultés de l'Apennin que l'on commence à monter, & l'on paie trois paules pour ce troissème cheval.

Il y a une autre route par Loiano, Scaricalafino, Osteria nova, la Traversa, le Maschere, Giretto & Tagliaserro; ce sont autant de postes.

Pianoro est un village situé à 2 lieues de Bologne sur la Savena, rivière qui passe à côté de la ville, vers l'orient. L'Osteria nova est à un mille plus loin.

Fiorenzuola est à deux lieues de Feligare & huit lieues & demie de Bologne; près de-là on trouve

🖢 village de Pietra-Mala, & l'on compte 25 milles à Bologne, & 32 milles à Florence, c'est entre

Feligare & Fiorenzuola.

Le plus beau spectacle que la physique offre dans ces montagnes, est le feu de Pietra-Mala, qu'on appelle dans le pays Fuoco di legno; c'est à un mille environ au midi de Pietra-Mala; mais le chemin est difficile. & exige une demi-heure de fatigue.

Le terrain d'où cette flamme s'exhale a dix ou douze pieds en tous sens, il est sur le penchant d'une montagne à mi-côte, parsemé de cailloux comme le reste du territoire, sans aucune fente ni crevasse, & l'on trouve à quelques pas de-là, comme dans tout le reste de la montagne,

le gramen & autres herbes communes.

Cette flamme est bleue en certains endroits. rouge dans d'autres, si vive, surtout quand le temps est pluvieux & que la nuit est obscure, qu'elle éclaire toutes les montagnes voisines. Lorfque je l'ai vue le 24 Octobre 1765, par une nuit froide & humide, il sortoit de deux endroits deux tourbillons d'une flamme très-vive d'environ un pied de diamètre & un pied de haut; dans le reste du terrain il y avoit de petits slocons d'une flamme bleue & légère, semblable à celle de l'esprit-de-vin; ils sortoient d'entre les cailloux & voltigeoient sur la surface du terrain. En y jetant de l'eau, la flamme pétilloit & cessoit pour un instant, mais bientôt elle reprenoit toute sa vivacité; en grattant la terre avec force, on suspendoit aussi la flamme dans certains endroits, dans d'autres on la rendoit plus vive. Le bois s'y enflammoit très - vîte, mais les pierres n'y paroissoient presque pas altérées; le terrain n'est même pas chaud dans les endroits où il n'y a pas de flamme actuelle.

M. Bernouilli a observé qu'en remuant avec un

#30

bâton les endroits où la flamme est bleue, on fait partir des etincelles, & que le seu devient rouge, mais peu après il reprend sa couleur bleue. Il saut un peu plus d'eau pour éteindre les endroits où la slamme est rouge, & suivant lui, une pinte d'eau versée sur un espace d'un pied quarré, a éteint le seu, de manière qu'il ne s'est pas rallumé pendant une demi-heure que M. Bernouilli y a resté. Il avoit pris l'eau dans un ruisseau voisin. On a peine à concilier cette expérience avec ce qu'on dit dans le pays, que de sortes pluies augmentent l'activité de ce seu.

On m'a assuré qu'un grand vent éteignoit quelquesois cette slamme, mais cela est très-rare; & il sussit alors d'en approcher la moindre lumière,

pour la rallumer à l'instant.

L'odeur de cette flamme m'a paru difficile à diftinguer, à cause du vent qui l'emportoit avec sorce; c'étoit une odeur qui sembloit tenir un peu du sousre ou plutôt de l'huile de pétrole. J'ai oui dire à un physicien que c'étoit une odeur de benjoin très-décidée qu'il y avoit reconnue; madame Laura Bassi me disoit qu'elle y trouvoit une odeur approchante de celle qu'on apperçoit quelquesois dans les expériences d'électricité; il est vrai que quand le temps est disposé au tonnerre, la slamme de Pietra Mala redouble de vivacité, ce qui semblesoit indiquer quelque rapport avec le seu électrique,

Ce seu pourroit être employé, ce semble, utilement à quelque manusacture, où l'on auroit besoin d'un fourneau perpétuel, celui ci ne coûteroit point d'entretien; jusqu'ici ce terrain a été inculte & abandonné; un habitant de Florence l'a acheté en 1765; il a eu pour 25 livres une contenue de trois à quatre saioro, d'une paysanne nommée Bartolini à qui il appartenoit. Bianchini avoit déjà parlé de ce seu singulier, dans l'histoire de l'académie pour 1701, mais avec peu de détail. M. Targioni n'en

a point donné de description dans ses voyages en Toscane; il paroît seulement par un passage de son livre, Tom. IV. p. 300, qu'il regarde ce seu comme étant le reste d'un volcan éteint depuis long-temps. M. Bernouilli dit aussi avoir reconnu près de-là des vestiges d'une ancienne éraption, & d'autres à quelques milles de distance sur le chemin de Florence; ceux-ci sont plus décidés, & ressemblent à ceux de Radicofani.

Il v a encore deux endroits dans le même canton au-dessus de l'église : l'un à un quart de mille & l'autre à un mille de distance, où l'on voit du feu de temps à autres, mais affez rarement. On m'a dit aussi qu'il y avoit à un demi-mille de Pietra-Mala, dans un pré voisin de la maison qu'on appelle la Colinella, une fontaine appelée Acqua buia dont l'eau est froide, mais s'allume comme de l'esprit-de-vin quand on en approche une allumette. Quoique froide, cette eau paroît bouillir, sans doute par l'effet de l'air inflammable qui se dégage du fond, comme dans la Solfatare de Tivoli

ou dans le lac d'Agnano près de Naples.

On m'a raconté à cette occasion qu'à Poretta, village qui est à huit lieues au sud-ouest de Bologne, sur le Reno, & au pied de la montagne d'où ce fleuve descend vers Bologne, il y a des bains fort estimés, dont l'eau s'enslamme aussi quand on en approche une lumière; c'est dans une terre de la maison Ranuzzi, dont nous avens indiqué le beau palais à Bologne. L'eau même, en tombant sous la forme d'un jet parabolique d'un pouce de diamètre, paroît environnée d'une flamme légère qui continue sans interruption, à moins qu'on ne l'éteigne en foufflant avec beaucoup de force. Dans le château il y a une cour formée par la montagne même, dans laquelle on voit fortir à une hauteur de cinq à six pieds une vapeur qui s'enflamme avec la même facilité, & dont le feu

dure plusieurs mois, à moins qu'il ne survienne un très-grand vent : le P. Boscovich en a été témoin. Au reste, j'ai cité plusieurs faits de cette espèce

en parlant des environs de Parme.

De Pietra-Mala on peut prendre la route de la poste à Giogo, qui est à deux lieues de Fiorenzuola, & l'on se trouve au sommet de l'Apennin; de Giogo à la Scarperia il y a une lieue; de la Scarperia à la poste de Pontassieve deux lieues, & l'on entre dans la Toscane; puis on va à l'Uccellatoio, qui est à deux lieues & demie plus loin, & ensin à Florence, qui est à deux lieues de l'Uccellatoio.

Près des Maschere, village à six lieues de Florence, on trouve une belle maison de la famille Gerini, dont le dernier héritier se sit jésuite, en 1765, malgré toute la résistance de sa famille.

Près de-là est Ranta, village qui est également à fix lieues de Florence; c'est la patrie de M. Gatti, célèbre médecin, qui s'est fait à Paris, vers 1760, une grande réputation par l'inoculation de

la petite vérole.

CAFAGGIUOLO, que l'on rencontre à 14 milles de Florence, est une maison de plaisance du grand duc; à commencer de-là on a un chemin très-agréable & très-beau jusqu'à Florence; on y arrive par la porte S. Gallo, près de laquelle on voit un arc de triomphe élevé à l'honneur du dernier empereur, François I, mort en 1765; nous en parlerons dans la description de Florence.

### CHAPITRE XIII.

Histoire de la Toscane, & spécialement de Florence.

La Toscane étoit autresois une partie de l'Etrurie ou du pays des Etrusques, Tusci; ces peuples venus originairement de l'Asie, surent si puissans avant le temps des Romains, qu'ils donnèrent leur nom aux deux mers d'Italie; en esset, l'une s'appeloit mare Tuscum, & l'autre qui étoit mare Adriaticum, portoit le nom d'une de leurs colonies nommée Hadria ou Atri dans l'Abruze (Tite-Live L. V.). Ils s'étendirent ensuite au-delà du Pô & jusqu'aux Alpes, dans toute la plaine de Lombardie; en sorte que Tite-Live regardoit les habitans même des Alpes Rhétiennes comme descendans des Etruriens (1). Leur puissance déchut à mesure que Rome s'éleva; ensin les Etruriens, après de longues guerres contre les Romains, furent ensin subjugués 280 ans avant Jésus-Christ.

On trouve dans la Toscane beaucoup de restes d'antiquité, inscriptions, vases, figures, médailles, instrumens de sacrifices & autres, qui font voir à quel point les Etrusques excellèrent dans les arts, & il n'y a rien dans ce genre qui soit plus recherché & plus curieux que ces anciens monumens des Toscans. Nous en parlerons à l'oc-

casion de la galerie de Florence.

Le grand duché de Toscane a environ 40 lieues

<sup>(1)</sup> Voyez le grand ouvrage qui a pour titre: Thomæ Dempfteri de Etruria Regali Libri VII nunc primum editi, curante Thomà Cocke, Magnæ Britanniæ Armigero. Florentiæ 1724, 2 vol. in-fol. On y trouve l'histoire de la Toscane & de toutes ses villes, ses antiquités, ses hommes illustres qu'elle a produits, & la description de son état moderne.

de long sur 30 de large; il est borné au nord par le Modénois, le Bolonois & la Romagne; au midi par cette partie de la Méditerranée qu'on appelle encore la Mer de Toscane; à l'orient, par le duché d'Urbin; à l'occident, par la mer de Gênes, appelée Riviera di Genova, & par l'état de Lucques. Il est bon en parcourant la Toscane d'avoir la carte de cette province, publiée à la calcographie de Rome, en 1745, & qui est intitulé : Stato generale della Toscana, colle poste e firade principali, data in luce nella calcografia della Rev. Cam. Apostolica, l'anno 1745. Il y a une ancienne carte de Cavallo, faite au commencement du dernier siècle; une de Magini, qu'on a copiée bien des fois; une de Tobie Mayer, chez les Homann à Nuremberg, publiée en 1748; une de Rosaccio, médecin & cosmographe de Côme II, en quatre feuilles; une de Bellarmate, & plusieurs cartes particulières de différentes parties de la Toscane, indiquées par Jagermann dans son livre sur la Toscane, & dans sa traduction italienne de la géographie de Busching; il y a aussi une carte de la Toscane dans l'ouvrage de Dempster.

J'observerai sur la carte de 1745, que les longitudes sont plus grandes que celles de nos cartes françoises, de 5 degrés & un tiers; mais dans la plupart des cartes du dernier siècle, on comptoit la longitude de Rome 36 degrés, en partant des isses Canaries, au lieu de 30 que nous comptons actuellement, depuis que nous connoissons mieux la situation des isses les plus occidentales des Canaries.

Ce pays est un des plus beaux, & des plus séconds de l'Italie. Il y a de hautes montagnes, où sont des mines de ser, & même d'argent (1).

<sup>(1)</sup> Voyez l'ouvrage intitulé : Relazioni d'alcuni viaggi fatti In diverse parti della Toscana, per osservare le produzioni naturali, e gli antichi monumenti di essa, del Dottor Giovanni Ter-

On y trouve aussi des carrières de marbres de toute espèce, de l'albâtre, & même une espèce de

porphyre.

Les plaines de la Toscane sont fertiles en blé, vins, & autres productions, & sont bien cultivées: le gouvernement encourage les habitans à chercher les productions & les méthodes les plus propres à la culture de chaque canton; en sorte qu'il y a des terrains où l'on récolte jusqu'à trois sois l'année; & l'on voit aux environs de Pise, de Florence, d'Arezzo & de Sienne, les guêrets ombragés par des figuiers, des citroniers & des mûriers, & garantis des vents par des bois d'amandiers, ou d'ormes accompagnés par des pampres & des ceps.

Les inondations & les vents nuisent quelquesois à cette riche culture : le libeccio ou sud-ouest enlève les récoltes & les moissons; les arbres qu'il n'abat pas prennent en croissant une direction tortueuse. Le vent du sirocco ou de S. E. brûle les herbages, les feuilles, & les tiges foibles; les plantes, les animaux, les hommes languissent, en respirant les vapeurs brûlantes qu'il apporte sur la Toscane. Les eaux qui descendent des montagnes ravagent les champs, déracinent les arbres, renversent les habitations, & charient encore dans les plaines des sables, des graviers, & des pierres qui les laissent long-temps stériles. Ces inondations sont fréquentes dans les vallées étroites de l'Apennin. Ce sont-là les principales causes physiques des disettes que la Toscane éprouvoit autrefois; elles étoient presque toujours suivies de fami-

gioni Tozzetti, &c. In Firenze, 1751-1754, 6 vol. in-8. Il y a dans le fixième volume une liste des fossiles de la Toscane, que Micheli avoit rassemblés. & dont il avoit fait luimeme le catalogue. Il faut voir aussi l'introduction à la description géographique de la Toscane, par M. Jagermann, bibliothécaire du duc de Saxe Weimar. Gotha, 1775, en allemand.

nes & de mortalités, malgré les précautions & les réglemens d'un conseil économique. Il paroît que le prince régnant y a remédié, par les sages précautions dont nous parlerons ci-après par la liberté du commerce, & par de nouveaux soins

pour le progrès de l'agriculture.

On voit en Toscane de très-belles plantations de mûriers & d'oliviers, dont les soies & les huiles font un grand objet de commerce. On y élève deux familles de vers à soie par an, au moyen de ce qu'on y dépouille deux fois les mûriers de leurs feuilles. Il arrive même quelquefois que l'on emploie la troisième feuille à élever une troisième famille de vers à soie, lorsque quelques accidens occasionnent la perte de seux de la première ou de la seconde famille; mais le gouvernement ne le permet qu'avec beaucoup de circonspection, parce que cette troisième seuille sert ordinairement à la nourriture des bestiaux, & supplée à la rareté des pâturages dans le pays. Une aussi grande culture de mûriers rend le commerce des soies crues de la campagne & celui des soies façonnées de Florence, de Pise & de Lucques très-considérable, comme nous aurons occasion de le remarquer; quoique les étoffes de Lyon aient depuis long-temps obtenu la préférence dans presque toute l'Europe.

Les fruits de la Toscane sont excellens; les cédras, particulièrement ceux de Florence, sont sort estimés, ainsi que les melons d'eau, Cocomeri, de Pistoia. De tous les vins d'Italie, ceux de ce pays sont ceux dont on fait le plus de cas, ils sont aussi les plus sains: ils varient de qualité suivant l'exposition des dissérentes côtes sur lesquelles ils viennent. Le rouge est un peu lourd, & plus épais, il approche pour le goût de nos vins de Bordeaux; les blancs sont sins & délicats: les deux meilleurs cantons sont aux environs de Florence & de Livourne: dans le premier on tient

les vignes basses, & on les échalasse comme en France; auprès de Livourne, on les laisse s'attacher aux arbres; cette dernière méthode se pratique dans les environs de Pise & de Sienne, dont les vins sont encore recherchés.

Parmi les grands arbres, ce sont les cyprès & les pins qui sont les plus communs en Toscane; ces derniers produisent un fruit rempli de petites graines qui se mangeut, elles sont un peu plus longues que les amandes de noisettes; les Italiens nomment le fruit sauvage de cet arbre, Pigna, c'est ce que nous appelons Pomme de Pin: comme cet arbre est plein de résine, on s'en sert pour allumer le seu. On voit en Toscane beaucoup de jasmins & de sleurs d'orange; les Florentins en sont une grande consommation pour les quintessences qu'ils en tirent, & dont ils ont un débit considérable.

L'abondance qui règne dans cet Etat fait que le paysan s'y livre avec gaieté au travail. Les hommes y sont grands & bien faits, ainsi que les semmes; mais ces dernières ont de si belles couleurs & de si beaux traits, qu'il est impossible de n'en pas être frappé. Le caractère de leur physionomie a quelque chose de grand, que l'on ne trouve en aucun autre lieu d'Italie. C'est proprement à la Toscane qu'on doit appliquer l'idée que l'on se fait chez nous d'une beauté romaine, car à Rome les traits y sont plus mignons & plus délicats. Les semmes joignent à cette physionomie noble & intéressante, une espèce de coquetterie qui plaît beaucoup aux étrangers, jointe à une grande propreté.

Les vivres sont à fort bon compte dans la Toscane, & les particuliers y mènent une vie aisée avec peu de bien : il n'y a que les étrangers qui ne se ressentent pas de cet avantage, car tout est cher dans les auberges. Nous parlerons dans la

144 VOYAGE EN ÎTALIE.

fuite du prix des denrées, foit à la campagne, foit à la ville.

On voyage agréablement dans la Toscane, les chemins étant en général beaux, surtout depuis le nouveau règne. Cependant les passages des rivières, que l'on est obligé de faire à gué très-fréquemment, seroient capables de décourager les voyageurs qui n'auroient pas l'attention de choisir la belle saison pour voyager. Il est évident que des pays situés aux pieds des montagnes doivent être couverts par les torrens après les grandes pluies, & que les moindres rivières y deviennent dangereuses par leurs débordemens; mais on s'occupe actuellement à faire des ponts presque partout.

Il n'y a dans ce pays que trois mois d'hiver, qui commencent au premier Décembre & finiffent au premier Mars: l'on n'y éprouve guère de grands froids, si ce n'est dans les montagnes; car c'est ce qui surprend le plus les étrangers, que de voir continuellement, lorsqu'ils ont passé les Alpes, des montagnes couvertes de neiges, tandis qu'ils respirent eux-mêmes la plus douce tempé-

rature.

On voit peu de cheminées à Florence comme dans le reste de l'Italie, les semmes se chaussent avec un Marito d'argent, qu'elles tiennent à la main: les hommes se chaussent dans les appartemens autour d'une grande poële de braise, qu'ils appellent un Facone.

Il n'y a pas plus de 80 ans qu'on est dans l'usage de mettre des vitres aux senêtres des appartemens, ce qui devoit auparavant les rendre très-

froids; mais à présent il y en a partout.

On dit que les Toscans & surtout les Florentins perdent quelquesois la vue de très-bonne heure, & l'on rencontre des gens de 30 à 35 ans qui sont obligés de se servir de lunettes pour aller aller dans les rues, on attribue cela aux brouillards, & à la nature talqueuse des pierres du pays qui résléchissent beaucoup de rayons: cet accident est en esset plus commun dans les villes qui sont pavées de ces sortes de pierres.

L'histoire de Florence mérite que nous lui donnions ici quelqu'étendue, principalement à cause de la célébrité de la maison de Médicis, à qui les lettres ont dû leur renouvellement en Europe.

Les historiens ne parlent guère de Florence avant le temps des triumvirs. Ils y envoyèrent une colonie formée des meilleurs foldats de César, environ 60 ans avant Jésus-Christ; aussi les Florentins ont-ils eu toujours des sentimens dignes de cette belle origine. Florus comptoit cette ville parmi les villes municipales les plus considérables de l'Italie, & il n'y avoit pas, du temps des Romains, de plus grande ville dans la Toscane: elle avoit un hippodrome, un champ de Mars, un capitole, un amphithéatre, un grand chemin nommé Via Cassia.

Lorsque les empereurs cessèrent d'être maîtres en Italie, vers le cinquième siècle, Florence fut une des premières villes qui formèrent un état républicain: elle fut prise par Totila, mais ensuite elle se défendit vigoureusement contre les Goths. & battit même Radagasse, en 407 : elle sut cependant prise ensuite par les Goths, & reprise par Narsès, général de l'empereur Justinien, l'an 553: elle finit par être entièrement détruite, & ses habitans dispersés, jusqu'au temps de Charlemagne, qui voulut la rebâtir & la repeupler, l'an 781. Il y eut ensuite des marquis de l'oscane qui étoient comme souverains, jusqu'à la mort de la comtesse Mathilde, en 1115. Vers ce temps-là, Florence commença d'élire des consuls pour gouverner l'Etat, mais les évêques avoient alors une trèsgrande autorité. Lorsque son gouvernement eut-Tome II.

pris de la consistance & de la force, elle s'étendit sur ses voisins, conquit plusieurs villes & châteaux des environs: elle fit souvent la guerre aux républiques de Pise, de Lucques, de Sienne : on voit encore en forme de trophée devant le baptistère & à quelques - unes des portes de la ville, des chaînes qui servoient à barrer le port de Pise, quand les Florentins s'en emparèrent. en 1406 : ces triomphes étoient d'autant plus remarquables, que Pise étoit alors une puissante république. Florence soutint la guerre contre le pape, contre les Vénitiens, contre les ducs de Milan, & furtout contre le fameux Galeas Visconti. La bataille d'Anghiari gagnée par ses troupes sur Philippe-Marie Visconti, sous la conduite de Piccinino, est représentée en bas-relief dans l'églife des Carmes de Florence. Elle fut souvent accablée par le nombre & la puissance de ses ennemis, mais elle reprit toujours le dessus.

La noblesse qui gouvernoit la république de Florence, sut souvent divisée, & l'on ne vit en aucun endroit de l'Italie autant d'agitations & de troubles. Les factions des blancs & des noirs sormèrent deux partis qui déchirèrent la république. Les Bondelmonti & les Uberti se disputèrent l'autorité; les Cerchi & les Donati, sous le nom de Guesse & de Gibelins, excitèrent des nouvelles dissenses: l'empereur & le pape y avoient alternativement le dessus, & souvent un partichassoit & proscrivoit l'autre. Ce sut le centre des guerres les plus horribles & des ravages les plus affreux. Nous en avons déjà parlé à l'occassion des Guelses & des Gibelins.

Quoique Florence ait eu les meilleurs auteurs & les plus grands historiens de toute l'Italie, on en est encore à désirer un corps complet d'histoire Florentine: mais je vais indiquer les bons auteurs qu'on est obligé de consulter pour la connoître.

On peut d'abord citer Tacite, car c'est; pour ainsi dire, le premier qui ait parlé de cette ville, lorsqu'il raconta qu'elle envoya des députés au sénat & à Tibère, l'an 67, pour prévenir les dangers des inondations de l'Arno. Parmi les auteurs qui ont écrit sur l'Italie en général; & qu'il faut nécessairement avoir lus pour bien savoir l'histoire de Florence, il me sussitie de citer l'Italia de' mezzi zempi, du célèbre Muratori, & ses annales d'Italia.

SCIPIONE AMMIRATO, commence son histoire de Florence à l'an 1076, & la conduit jusqu'à la mort de Côme I, arrivée en 1574. Quoiqu'il y ait beaucoup de méprises dans son ouvrage, c'est un auteur accrédité, & que l'on consulte généralement. Cet auteur étoit de Lecce, dans le royaume de Naples, où il établit l'académie que

Baglivi illustra dans la suite.

On doit citer ensuite Malespini, Villani, Simone della Tosa, Buoninsegni, Capponi, Pitti, Morelli, Bracciolini, l'Aretin (Lionardo Bruni) Scala da Colle, Machiavel, Guichardin, Nardi, Varchi, Segni, Adriani, ce dernier mourut en 1579; ce sut son sils Marcel Adriani, qui sit imprimer son

histoire par les Giunti, en 1583.

Depuis ce temps-la l'histoire de Médicis sur écrite par un grand nombre d'auteurs, & la plupart en sirent l'éloge: mais Manni (1) assure que la meilleure est une histoire manuscrite du cavalier François Settimanni, qui contient l'histoire de Florence depuis l'an 1532; que la maison de Médicis commença d'y régner, jusqu'à l'extinction de cette maison, en 1737. Jean - Jaques Rousseau avoit formé le projet d'une pareille histoire; on lui avoit promis tous les documens & les manuscrits nécessaires pour exécuter ce projet; mais l'empereur ne le jugea pas à propos; il auroit fallu détailler

<sup>(1)</sup> Metedo per istudiare le storie di Firenze, 1755.

# 148 VOYAGE EN ITALIE.

bien des faits relatifs à la maison de Médicis, sur lesquels on a mieux aimé tirer encore le voile pour quelque temps. J'ai vu à Florence beaucoup de manuscrits où plusieurs princes de cette maison étoient en esser bien maltraités. M. Manni cite plusieurs manuscrits sur l'histoire de Florence, qui sont dans la bibliothéque de S. Laurent, dans celles des Riccardi, Strozzi, Corsini, Magliabecchi, Capponi, dans la sienne propre, & dans celles de plusieurs maisons particulières.

Quant aux auteurs, qui dans ce siècle ont écrit sur l'histoire de Florence, on distingue surtout Vincent Borghini, qui a écrit sur les antiquités de Rome & de Florence, & l'histoire du grand duché de Toscane, sous le gouvernement des Médicis, traduite de l'italien de M. Riguccio Galluzzi, Paris 1784, en neuf volumes in - 12. rue & hôtel

Serpente.

Il est difficile de voyager à Florence & d'en examiner les monumens, sans s'intéresser aux Médicis, dont la grandeur y éclate de toutes parts, & dont les noms se retrouvent à chaque instant. Il m'a paru qu'on avoit besoin d'avoir sous les yeux une espèce de généalogie de cette illustre maison; la voici, avec une idée de la manière dont elle s'éleva. L'on peut voir plus de détail dans l'Are de vérifier les dates.

La république de Florence fut d'abord aristocratique, excepté dans de courts intervalles où le peuple s'empara de l'autorité; mais à la sin les divisions continuelles des nobles sortisserent le parti du peuple, & conduisirent Florence à la démocratie. La ville sut divisée en arts ou communautés; on tiroit tous les ans de chaque art des magistrats appelés gouverneurs, & un gonfalonier qui changeoit tous les deux mois. Les nobles se trouvèrent alors exclus du gouvernement, & n'eurent, pour y rentrer, d'autre moyen que de se faire enregistrer dans les communautés d'artisans.

Le commerce & le travail de la laine étoient les plus considérables & les plus féconds: ils occupoient trois communautés; la maison de Médicis sut une de celles qui se distinguèrent le plus dans le commerce des laines. Dès l'an 1378, il y eut un Sylvestre de Médicis, qui sut fait gonsalonier de Florence, & il acquit un très-grand crédit parmi le peuple, par un esprit insinuant, & par une générosité qui lui sit beaucoup de partisans. Jean de Médicis, avec un caractère aussi doux & aussi biensaisant, parvint à être aussi gonsalonier; il mourut en 1428: ce sut le père de Côme le vieux.

Il y avoit long-temps que le commerce de Florence s'étoit étendu au Levant & dans l'Afie; les richesses qui en furent le fruit entraînèrent enfin la chûte de la république, ainsi que cela étoit arrivé à Rome; mais il faut convenir que ce sut par la douceur & les biensaits, & non point par des guerres, des proscriptions & des crimes que changea la forme du gouvernement de Florence; ce sut un citoyen qui, en méritant le surnom de père de la patrie, en devint presque le souverain; je parle ici de Côme de Médicis, appelé Côme l'ancien, Côme le vieux, Côme père de la patrie, quelquesois Côme le grand.

Il naquit en 1399: ce fut lui qui donna le plus d'éclat à cette maison, par la fortune immense que lui rapporta le commerce qu'il avoit avec toutes les parties du monde connu, & surtout par le bon usage qu'il en faisoit dans sa patrie. C'étoit, dit M. de Voltaire, une chose aussi admirable qu'éloignée de nos mœurs, de voir ce citoyen qui faisoit toujours le commerce, vendre d'une main les denrées du Levant, & soutenir de l'autre le fardeau de la république, entre-

K iij

tenir des facteurs, & recevoir des ambassadeurs; résister au pape, saire la guerre & la paix, êtra l'oracle des princes, cultiver les belles-lettres, donner des spectacles au peuple, & accueillir tous

les savans Grecs de Constantinople.

Ses ennemis, jaloux de son honheur & de sa gloire, parvinrent à le faire exiler: il se retira à Venise, mais il sut rappelé à Florence un au après, & il jouit de sa fortune & de sa gloire jusqu'à l'année 1464 qu'il mourut; il sut surnommé Père de la patrie, & il sut aussi le père des lettres, car il rassembla les savans, & les protégea de la manière la plus marquée: nous verrons hientôt que l'académie Platonique de Florence lui dut sa première origine, & qu'il sorma une des plus belles bibliothéques de l'Europe.

Il fut pendant toute sa vie l'arbitre des affaires de la république: sans avoir le titre de ches, il l'étoit par sa considération, sa fortune, son influence, ses amis, & par les services importans qu'il avoit rendus à sa patrie: la république sit graver sur son tombeau, dans l'église de S. Laurent, ces belles paroles: Cosmus Medicis decreto publico Pater Patriæ. Son crédit étoit si grand, que son sils, Pierre de Médicis, quoique d'une santé très-soible, réduit même par la goutte à me pouvoir saire usage que de sa langue, conferva cependant à Florence la même autorité jusqu'à sa mort arrivée en 1472.

Les deux fils de Pierre de Médicis, Laurent & Julien, l'un âgé de 20 ans, & l'autre de 16, aidés de Thomas Soderini, l'un des citoyens les plus accrédités, furent reçus dans l'affemblée du peuple avec une acclamation universelle; & la république voulut les adopter solemnellement pour ses enfans. Laurent avoit épousé Clarice des Ursins, que l'on appeloit publiquement la Princesse: il en eut un fils qu'il fit baptiser avec

pompe, suivant l'usage de Florence, & il y eut à l'occasion de cette sête un Tournois, où Julien se distingua, de même que François Pazzi: ce fut-là où tous deux jetèrent les yeux sur Camille Caffarelli, & en devinrent amoureux. Pazzi crut d'abord être préféré, mais Julien l'emporta dans la suite sur son rival: il épousa même Camille en secret, & il en eut un fils qui fut le pape Clément VII. Pazzi fut outré de cette présérence, il suscita toute sa famille, jalouse depuis longtemps du crédit des Médicis, & il fut décidé qu'on assassineroit les deux frères, Laurent & Julien. On ne put parvenir à les joindre tous deux à la fois qu'à une messe solemnelle du dimanche 26 Avril 1478, & l'on prit pour signal le Domine, non sum dignus. Julien de Médicis sut en effet assassiné de la main même de son rival, mais Laurent qu'on avoit livré à des assassins moins furieux fut manqué. François Pazzi fut arrêté, aussi-bien que Salviati, archevêque de Pise, l'un des conjurés, & on les pendit sans forme de procès aux croifées du palais, de même que plufieurs autres complices. César Pétrucci, qui étoit alors gonfalonier de Florence, se comporta avec une fermeté qui dissipa en peu de temps tout le tumulte de cette conjuration.

La mort de l'archevêque de Pise sur cause d'un interdit, qui sut levé ensuite par le crédit de Louis XI. Laurent de Médicis ne mourut point; & cet événement ne sit qu'augmenter son crédit : il devint bientôt prince de la république de Florence, il sur sur sur sur le père des Muses, parce que ce sur lui principalement qui rassembla les artistes Grecs, qui depuis la prise de Constantinople, arrivée en 1453, étoient errans & sans asyle. Il établit à Florence une académie des arts, sit rassembler des manuscrits en Asie, donna des pensions aux sayans,

K iv

& mérita de toutes façons le titre de père des lettres, en préparant leur renaissance qui se sit avec éclat peu d'années après, sous Léon X &

François I.

Lorsque la maison de Médicis eût donné des papes à l'église, & que par leur médiation elle eût formé des alliances avec la France, fon autorité s'accrut, & les Médicis s'élevèrent au-dessus de tous leurs rivaux. La bataille de Marone, Côme I gagna contre les Strozzi & ceux de son parti, le mit au-dessus de tous ses ennemis; le pape Pie V lui donna le titre de grand-duc en 1574. Ce prince éprouva des malheurs dans sa famille, dont il y a peu d'exemples : en voici un abrégé: ce sont des anecdotes peu connues, tirées d'un manuscrit de Florence; j'ai cru devoir les rapporter, pour montrer de combien d'amertumes la grandeur des Médicis fut accompagnée dans sa naissance, quoiqu'on ait dit que Côme I avoit été le plus heureux prince de son temps (1). Il eut le 14 Avril 1542 une fille nommée Marie, qui étoit de la plus belle figure, aussi-bien que toute sa famille; il y avoit à la cour un jeune page, fils de Mataresti de Rimini, pour qui elle prit de l'inclination. Un vieux Espagnol nomé Mediam, qui étoit préposé à la garde de son appartement, la trouva un matin avec le page, ayant le bras passé autour de son col, & le page dans une semblable attitude; il en fit le rapport au duc & à la duchesse; on fit empoisonner la jeune princesse, le page sut mis en prison, où il resta douze ou quinze ans; & ayant trouvé le moyen de s'échapper, il fut poursuivi & tué dans l'isle de Candie, où son père commandoit pour les Vénitiens.

En 1540, Côme I eut une fille qu'on nomma Lucrèce, & qui épousa Alphonse, duc de Ferrare;

<sup>(1)</sup> Moréri, verbo Mépicis.

mais son mari ayant été mécontent de sa conduite, la sit mourir. Côme I sut désespéré de cette mort; il ne voului jamais payer au duc de Ferrare le reste de la dot; l'empereur, devant qui le duc de Ferrare se pourvut, ne voulut point prononcer

contre ce père déjà si malheureux.

La grande duchesse Eléonore, semme de Côme I, se tenoit volontiers à Pise, surtout en hiver, pour éviter la vue de Florence, où la noblesse toujours conjurée contre la puissance de sa maison, lui donnoit mille désagrémens. Elle étoit à Pise au mois de Janvier 1562, avec ses deux fils don Garzia, & le cardinal Jean de Médicis: ces deux princes prirent querelle à l'occasion d'un chevreuil; don Garzia tua son frère. La duchesse, qui aimoit don Garzia beaucoup plus que le cardinal, espéra que le grand-duc lui pardonneroit : elle détermina son fils à aller se jeter aux pieds de fon père pour obtenir grâce; mais le crime étoit trop récent : Côme I fut transporté de colère en voyant le meurtrier, & il lui passa son épée au travers du corps, en disant qu'il ne vouloit point de Cain dans sa maison; la grande duchesse sut si frappée de cette mort, qu'elle en mourut de chagrin.

Côme I vécut jusqu'en 1574: il transmit ses Etats à sa postérité, qui en a joui jusqu'au temps où elle s'est éteinte dans la personne de Jean Gaston de Médicis, septième grand-duc de Toscane, & le dernier de sa maison; ce prince mourut le 9 Juillet 1737, devenu incapable par ses excès d'avoir jamais des successeurs. Ferdinand son frère, & sils de Côme III, étoit mort le 30 Octobre 1713; François-Marie son oncle, sils de Ferdinand II & qui avoit été cardinal, étoit mort le 3 Février 1719; & Anne-Marie-Louise, sille de Côme III, qui avoit épousé l'électeur Palatin, est morte le 18 Février 1743, elle étoit la der-

nière du nom de Médicis.

Jean Gaston, même avant la mort de son père Côme III, arrivée en 1723, avoit montré son goût pour les excès en tout genre : un domestique nomme Giuliano Dami s'étoit emparé de sa confiance, & les personnes qui vouloient être bien avec le prince, faisoient leur cour à Julien. qui devint en effet le maître de son esprit en se rendant le ministre de ses débauches. Personne ne pouvoit parvenir jusqu'au prince, qu'en payant Julien, qui s'entendoit avec les ministres, & n'ad-, mettoit personne qui pût leur nuire. Lorsqu'il y avoit des choses que les ministres n'osoient prendre sur eux, on pressoit le grand-duc, mais inutilement, de tenir un conseil. Quand il fut question de la succession de la Toscane, & qu'on lui eût proposé souvent de régler quelque chose à ce sujet, il donna un souper à une douzaine de ses jeunes gens, à qui il donna les noms des principales personnes de l'Etat; & quand ils furent tous ivres, il leur fit dire l'un après l'autre leur avis sur la succession de la Toscane. Ils répondirent à proportion de leur état & de leurs connoissances; l'un d'eux cependant qui étoit moins ivre, & qui connoissoit l'inclination du grand-duc. répondit que quoique toute l'Europe & la Toscane même aimassent beaucoup la laine d'Espagne, il croyoit cependant qu'elle se changeroit en toilé de Bavière. Ce bon mot reçut de grands applaudifsemens, & l'on but à la santé du prince Ferdinand de Bavière.

La princesse Iolande de Bavière, veuve de Ferdinand, grand prince de Toscane, qui étoit mort en 1713, belle-sœur du grand-duc, étoit la personne pour qui il avoit le plus d'attachement; elle mourut en 1731, après avoir fait d'inutiles essorts pour tirer son beau-frère de l'abrutissement

où il étoit plongé.

Don Carlos, fils du roi d'Espagne Philippe V,

t Grands - Ducs de Toscane, pag. 154a

LAURENT II, due d'Urbin n 1449, J fils de Pierre II, père de Catherine de Médicis, & le dernier de la première branche.

DE MÉqui fut le EON X.

ALEXANDRE, fon fils naturel. fut fait duc de Florence en 1531. par Charles-Quint, dont il épousa une fille naturelle. Il fut tué. en 1537, par Laurencin de Mé-, qui fut i dicis, & qui étoit excité par les

Florentins mécontens, & sur-

s, fon fils Clément

RE FRANÇOIS II, gonfalonier de la répuen 1516, prince extrêmement populaire. son fils Laurencin qui tua, en 1537, Alexanuc de Florence, qu'il trompa sous prétexte bonne fortune.

tout par les Strozzi.

us, fur-l cible , n 1526.

COME I, second duc de Flo-JEAN le rence, successeur d'Alexandre, ire & Jean Il recut le titre de Grand - Duc en 1659, du pape Pie V. Il mourut le 2 Avril 1574.

> FRANÇOIS-MARIE, fils de. Come, mort le 19 Octob. 1587. Il fut père de Marie de Médicis. femme d'Henri IV.

FERDINAND I, frère du précédent, mort le 7 Février 1609. COME II, fils de Ferdinand I.

mort le 28 Février 1621. FERDINAND II fon fils, mort le 24 Mai 1670. Le cardinal Léo.

pold son frère, mourut en 1675. COME III, fils de Ferdinand II, mort le 31 Octobre 1723.

JEAN GASTON, son fils, ne en 1671, mort le 9 Juillet 1737.

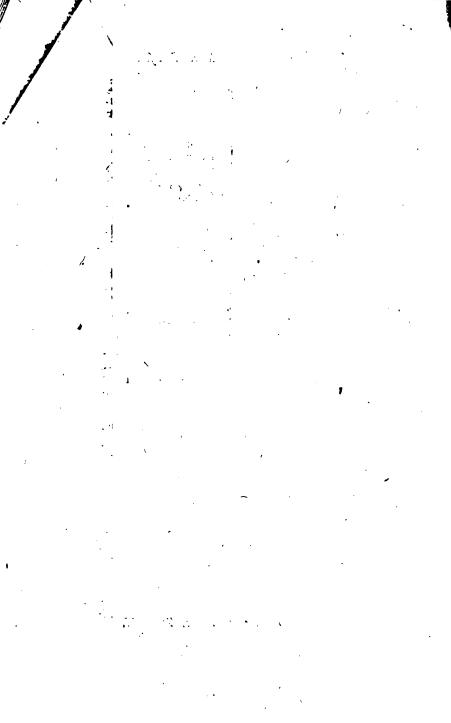

fut désigné des 1718 pour héritier de la Toscane, mais lorsqu'il eut conquis le royaume de Naples, & que le duc de Lorraine, gendre de l'empereur Charles VI, eut cêdé ses Etats à la France, on fit un traité à Vienne en 1735, par lequel le duc de Lorraine reçut en échange le grand duché de Toscane; il y eut cependant entre l'Empire & l'Espagne quelques difficultés au sujet de la cession de la Toscane, mais elles furent terminées le 8 Janvier 1737. La mort de Jean Gaston de Médicis, le 9 Juillet 1737, rendit le duc de Lorraine possesseur de la Toscane; il en a joui, quoiqu'il fût devenu empereur, en 1745, & il l'a transinise au second de ses fils, dans l'année 1765. LÉOPOLD, grand-duc de Toscane, qui regne

actuellement, est né en 1747; il est à tous égards l'opposé du dernier des Médicis dont je viens de parler; il est rempli de connoissances & de mérite; il est laborieux & occupé de tous ses devoirs; il est bon, affable & cher à tout le monde: c'étoit déjà un grand bien pour la Toscane, que d'avoir recouvré un souverain qui résidoit, & qui portoit dans son Etat de pareilles dispositions: mais depuis son règne il n'a cessé de s'occuper du bien de son pays de la manière la plus utile.

M. Robert en parlant de sa bienfaisance, des négocians qu'il a empêchés de faillir, des débiteurs qu'il a délivrés des prisons en payant pour eux, des époux qu'il a dotés, finit en s'écriant: Heureuse Florence! tu n'as plus à regretter les temps fortunés des Médicis; qu'il vive, & tu deviendras encore la demeure des arts, des sciences, des

mœurs & de l'opulence.

# CHAPITRE XIV.

Description de la cathédrale & du palais de Florence.

FLORENCE, autrefois FLEURENCE, en italien Firenze, en latin Florentia, est une ville de 65 mille ames, située à 52 lieues de Rome, à 43 degrés 42 minutes 30 secondes de latitude, & à 8 degrés 42 minutes à l'orient de Paris, c'est-à-dire à 28 degrés 42 minutes de longitude. Elle paroît avoir tiré son nom de sa situation agréable dans des campagnes sleuries; il y a en esset peu de villes dans une position aussi délicieuse, des plaines, des vallons, des collines, des eaux, des prés, des bois, des jardins qui se présentent de loin, sont le coup-d'œil le plus riant, le plus agréable, le plus varié, & l'intérieur de la ville répond parsaitement à la beauté de sa situation; aussi a-t-elle été surnommée la Belle.

Cette ville a deux lieues de tour, & 1500 toifes de longueur, depuis Porta S. Gallo, jusqu'à
Porta S. Pietro. Elle avoit trois fois plus d'habitans qu'elle n'en a maintenant, lorsque les Médicis
parvinrent à s'en rendre maîtres: mais alors un
commerce prodigieux y soutenoit l'abondance &
la population.

Comme elle est fort grande, elle ne paroît pas très-peuplée; aussi le duc Albert de Saxe disoit qu'il ne falloit la faire voir aux étrangers que les sêtes & les dimanches.

On a attribué la fondation de Florence à Hercule le Lybien; d'autres ont dit qu'elle avoit commencé par un établissement des soldats de Sylla, ou des habitans de Fiesole, ancienne ville dont il reste encore quelques vestiges à une lieue de Florence. Lami prouve que Florence est une ancienne ville Etrusque, habitée ensuite par les Phéniciens, (Lezioni di Anchità Toscane) & il le prouve par les inscriptions, les bâtimens, & autres semblables inductions. Nous avons parlé de l'histoire de Florence dans le Chapitre de la Toscane.

Pour avoir une descriptions complète de cette ville, il faudroit lire les ouvrages suivans: Ristretto delle cose più notabili di Firenze, dont la septième édition est de 1767. Cet abrégé avoit été composé par le docteur Rasaëllo del Bruno, mais il a été considérablement augmenté; il est bien sait, mais d'un style ampoulé, & rempli d'exagérations.

Lezioni di antichità Toscane, e spezialmente della città di Firenze, recitate nell' Accademia della Crusca, da Giovanni Lami publico prosessore, in Firenze 1766, in-4°. Scelta di architetture antiche e moderne della città di Firenze, di Ferdinando Ruggieri, 4 voli in-folio, chez Bouchard, à Florence. On peut avoir cet ouvrage à Paris, chez M. Dumont, célèbre prosesseur d'architecture, rue des Arcis.

Il y a aussi un abrégé des environs de Florence du cavalier Marmi. Pour moi je ne parlerai que des choses qui intéressent le plus la curiosité d'un voyageur; il me sussit d'avoir indiqué les sources où l'on peut trouver des détails plus considérables.

La porte par laquelle on arrive de Bologne, s'appelle Porta S. Gallo; on trouve, avant d'y arriver, un arc-de-triomphe élevé à la gloire de l'empereur François I, lorsque n'étant que grand-duc de Toscane, il fit avec son épouse son entrée dans cette ville, le 30 Janvier 1739. Cet arc-de-triomphe a été exécuté sur les dessins de Jado, Lorrain: on le trouve trop chargé d'ornemens & de figures médiocres; mais il annonce toujours une grande & bèlle ville.

On a planté près de-là, en 1775, une jolie

petite promenade pour les gens à pied, les carrosses vont se promener le soir sur le chemin au-

quel conduit cette porte.

IL DUOMO, ou la cathédrale de Florence. appelée aussi Santa Maria del Fiore, est une église qui a 426 pieds de longueur, & 363 de hauteur, à compter jusqu'au sommet de la croix; elle sut commencée, en 1296, sur les dessins d'Arnolfe, disciple de Cimabué. Du milieu de l'église (1) s'élève une superbe coupole octogone, qui a 78 bras ou 140 pieds d'un angle à l'autre, suivant le plan de Sgrilli; l'architecture en est telle, que Michel-Ange ne croyoit pas qu'il fût possible d'en faire une plus belle: elle fut construite par Brunellesco (2), le plus célèbre architecte du quinzième siècle, & l'un des principaux restaurateurs de l'architecture. Le bâtiment de cette église, quoique fait avant le renouvellement des arts, n'est point dans le genre gothique & barbare du treizième siècle; c'est une remarque singulière qui fait honneur à la ville de Florence.

Cette église est toute incrustée au - déhors de marbres noir & blanc, qui sont polis, & lui don-

<sup>(1)</sup> Les plans & élévations de cette églife, du clocher & du baptistère, églife qui dépend de la cathédrale, ont été gravés en 17 feuilles par Sgrilli: on voit sur ces mêmes plans la comparaison de la coupole de Florence avec celles de S. Pierre de Rome & du Panthéon. La première a 98 pieds 9 pouces de hauteur, & 140 pieds d'un angle à l'autre; la seconde a 86 pieds de haut & 126 pieds de diamètre; la troisième qui est celle du Panthéon, a 67 pieds de haut & 135 pieds de diamètre. Voyez aussi l'ouvrage de Ruggieri que j'ai cité plus haut.

<sup>(2)</sup> Filippo di fer Brunellesco, mort en 1446, d'autres disent en 1440. Il y a des livres où l'on écrit Brunelleschi; c'est le pluriel, comme si l'on disoit de la famille des Brunelleschi; ces terminaisons varient en Italie; je connois un savant qui dans sa signature même a termine long-temps son nom par O, & qui emploie actuellement un I. Brunellesco se distingua aussi dans la peinture & dans la scuipture; mais l'architecture est restée son principal titre de gloire dans la postérité.

nent l'air d'un catafalque; il y avoit une façade ornée de marbres & de statues, qui sut démolie en 1586. On a transporté dans l'église les quatre Evangélistes du Donatello, qui étoient sur cette saçade. Nous aurons occasion de parler souvent des ouvrages de ce sameux sculpteur, que Côme de Médicis a employé dans beaucoup d'ouvrages, regardés comme des chefs-d'œuvres de l'art; il n'y a guères que Michel-Ange qu'on puisse mettre avant le Donatello; cependant il n'en est point parlé dans le dictionnaire des artistes, par M. l'abbé de Fontenay, imprimé à Paris en 1776.

Au-dessus d'une des portes de l'église, du côté de la Canonica, il y a une statue de la Vierge plus grande que nature, avec deux anges dans une posture respectueuse, le tout en marbre, ouvrage de Jean de Pise, l'un des plus grands sculp-

teurs du quinzième siècle.

En entrant dans l'église, on remarque d'abord le pavé de marbre, dessiné avec beaucoup d'art; la partie qui est autour du chœur sut faite sur

les dessins de Michel-Ange.

On a placé de deux côtés de l'églife, les hommes illustres de la république; à droite on voit la figure en marbre de Brunellesco, architecte de la coupole de cette église; le portrait de Giotto, un des premiers restaurateurs de la peinture, mort en 1336, avec deux épitaphes, dont l'une est de l'Aretin; nous rapporterons l'autre plus bas.

Plus loin on voit Pierre Farnèse, général des Florestins, & Marsile Ficin, qui sit revivre en

Europe la philosophie de Platon.

A gauche, l'on a mis un ancien portrait du Dante, créateur de la poësse italienne; ce tableau a été placé par ordre de la république de Florence: c'est le seul monument qu'il ait dans sa patrie; son tombeau est à Ravenne, où il mourut en exil; mais l'Italie, à l'exemple du Pritance.

d'Athènes, a élevé partout des cénotaphes ou tombeaux vuides, c'est-à-dire, des monumens de gloire aux grands hommes qu'elle a vu naître; & le décret du sénat au sujet du Dante, portoit qu'on lui élèveroit un tombeau magnifique dans cette églife.

Les peintures de la coupole sont de Federico Zuccheri, & de Georgio Vafari. Le chœur qui répond au - dessous de la coupole, fut fait par Giuliano di Baccio d'Agnolo, sur les dessins de Brunellesco; il est orné de colonnes ioniques, & de marbres de différentes couleurs, avec des basreliefs très - estimés qui sont de Baccio Bandinelli, & de Giovanni dell' Opera. A la partie supérieure du chœur, on voit un crucifix de Benoît da Maiano. ancien sculpteur très-estimé.

Les trois grandes statues de marbre qui sont sur l'autel, sont de la main de Bandinelli : elles représentent Dieu le Père assis, & au-dessous Jésus-Christ mort, soutenu par un ange; le Christ est fort beau, & bien supérieur à la figure du Père

éternel, qui n'est pas bien drapée.

On vovoit autrefois derrière l'autel Adam & Eve, belles statues du même maître, qui ont été ôtées de l'église à cause de leur nudité, & placées dans la grande salle de l'ancien palais; on a mis à leur place une Vierge pleurant à côté du Christ mort : ce groupe n'est qu'une ébauche, mais de la main de Michel-Ange, & l'on y apperçoit la

touche de ce grand-maître.

Les figures des apôtres, qui sont placées dans de belles niches de marbre, sont aussi de trèsbonne main; S. Jacques est de Jacques Tatti de Florence, connu sous le nom de Sansovino; S. Matthieu est de Vincent Rossi; S. André est de André Ferrucci; S. Thomas, de Vincent Rossi; S. Pierre a été fait par Bandinelli; S. Jean l'Evangeliste par Benoît de Rovezzano; S. Jacques le mineur & S. Philippe par Giov. dell' Opera.

La porte de la facristie est en bronze, ornée de bas-reliefs qui représentent divers sujets de piété ! ils sont de la main de Laurent Ghiberti.

Je ne ferai qu'indiquer les reliques de cette cai

thédrale, dont l'archidiacre Minerbetti a donné une ample déscription; les plus célèbres sont un clor de la passion, une partie de la vraie croix; & une portion des cendres de S. Jean-Baptiste, dont la principale partie est au trésor de l'église de Gêness

LA MÉRIDIENNE que l'on voit dans cette cathédrale est le plus grand instrument d'astronomie, tu'il y ait au monde, puisque le gnomon, ou la ' plaque par laquelle passent les rayons du soleil; est élevé de 277 pieds 6 pouces 9 lignes & un dixieme, mesure de Paris, au - dessus du pavé de l'église, qui lui répond perpendiculairement, à l'endroit où l'on a fait une croix de cuivre encastrée dans le marbre; & de 277 pieds 4 pouces 9 lignes 68 centièmes par rapport au niveau du marbre folficial, qui est dans la chapelle de la croix. fur lequel se font les observations de l'obliquité de l'écliptique au folstice d'été, & qui est un peut plus haut que le reste du pavé.

M. Ximenez, mathématicien du grand-duc, en a donné une ample description dans son ouvrage intitulé, del vecchio e nuovo gnomone Florentino, &c. 1757, in-49. Il nous apprend que cette méridienne avoit été commencée vers l'an 1467, par Paul Toscanelli, ou Toscanella, suivant le rémoignage d'Egnazio Dante, célèbre aftronome & cosmographe de Côme I. C'est M. Ximenez qui a refait cette méridienne à la sollicitation de M. de la Condamine, qui obtint du cointe de Richecourt que

l'empereur en fît les frais.

Ce grand & bel instrument d'astronomie, servira autant que pourra durer la coupole, à la détermination exacte des folstices, & par conséquent de l'équinoxe anquel l'église a attaché la

Tome II.

### 162 VOYAGE EN ITALIE.

célébration de la fête de Pâques. J'y ai observé le 28 Juin 1765, la distance au Zénith des bords du soleil, 20 degrés 12 minutes 15 secondes, & de 20 degrés 45 minutes 9 secondes, d'où l'on peut déduire l'obliquité de l'écliptique. Le tonnerre a causé de grands dommages à cette coupole, en 1775, mais il n'a pas dérangé le gnomon.

L'épitaphe du célèbre Giotto, se voit à côté d'une des portes latérales de la cathédrale de Florence: elle sut composée par Politien, à l'honneur, du plus ancien des grands peintres Toscans; ce sut en esset Giotto qui contribua le plus au pro-

grès de cet art.

Ille ego sum, per quem Pictura extincta revixit,
Cui quam recta manus, tam fuit & facies.
Natura deerat nostra quod defuit Arti.
Plus licuit nulli pingere, nec melius.
Miraris turrim egregiam sacro are sonantem,
Hac quoque de modulo crevit ad astra meo.
Desique sum Jorrus; quid opus fuit illa referre?
Hoc nomen longi carminis instar erit.

#### Obiit an. M. CCCXXXVI. Cives posuêre B. M. MCCCCLXXXX.

« Je suis celui par qui la peinture éteinte a repris » la vie, & dont la physionomie étoit aussi belle » que la main étoit savante; il n'a manqué à mon » art que ce qui manquoit à la nature; il n'a été » donné à personne de peindre davantage ni plus » parfaitement. Vous admirez cette belle tour qui » retentit d'un airain sacré, elle s'est aussi élevée » vers les cieux d'après mon modèle : ensin je suis » Giotto, qu'étoit-il besoin de vous en dire davan- » tage? Ce nom seul tiendra toujours lieu d'un » long éloge. Il mourut en 1336, ses concitoyens » posèrent ce monument en 1490 ». L'histoire de ce peintre nous apprend que la république de Florence, pour marque de l'estime qu'elle saisoit

de lui, rendit un décret long-temps après sa mort, par lequel elle ordonna que sa représentation en marbre seroit placée sur son tombeau, ce qui sut exécuté par les ordres de Laurent de Médicis.

L'église de Florence sut érigée en archevêché par le pape Martin V, en 1420, en reconnois-sance des biensaits qu'il avoit reçus de la république; ce pape venoit de mettre sin au grand schisme d'occident qui avoit duré plus de 40 ans; il s'étoit retiré à Florence, en 1418, après avoir terminé le concile de Constance, & en attendant qu'il pût aller à Rome s'établir en toute sureté. Ce sut alors que les Florentins lui donnèrent tant de marques de respect & de sidélité, qu'il voulut leur témoigner sa reconnoissance par une prérogative de leur siège; il soumit à l'archevêché de Florence les évêchés de Volterra, de Pissoia & de Fiesole.

C'est dans cette église que l'on célébra en 1439 le concile œcuménique où se rendirent Eugène IV, l'empereur Paléologue, le patriarche de Constantinople, & où se sit la réunion de l'église grecque avec l'église latine, comme on le voit dans une inscription qui est auprès de la facrissie; cette union ne subsiste plus, mais elle contribua beaucoup alors à la paix de l'église, & ce concile de Florence su très-célèbre. Nous en avons une histoire composée par Sguropulus, imprimée en grec & en latin à la Haye, en 1660, in-folio. Nous parlerons plus bas du décret de ce concile que l'on conserve au palais vieux avec vénération.

C'est dans la même église que l'empereur Fréderic III, accompagné du roi d'Hongrie & du duc d'Autriche, sit la création d'un grand nombre de chevaliers de l'Eperon d'or. Charles VIII y rétablit l'union parmi les Florentins; plusieurs papes y ont officié pontificalement, & il y a peu d'églises plus distinguées que celle-là dans toute l'Italie. Elle est desservie par 42 Chanoines, 60

L i

### 164 VOYAGE EN ÎTALIE.

Chapelains, 100 eccléfiastiques appelés Eugéniens; à tout cela se joignent encore dans les grandes solemnités plus de 60 ecclésiastiques du Séminaire.

Après avoir vu la cathédrale, on voit le Campanile qui en est tout proche, c'est une tour de 252 pieds de hauteur, sur 43 pieds en quarré, toute incrustée de marbre noir, rouge & blanc, qui fut bâtie sur les dessins de Giotto, comme son épitaphe l'annonce, & qui est véritablement une très-belle pièce; le dessin est en compartiment. ce qui rend le coup-d'œil fort gai. On prétend que l'empereur Charles-Quint en étoit si enchanté. qu'il disoit que c'étoit la prostituer que de la laisser aux yeux du public & qu'elle méritoit d'être dans un étui. Les deux statues qui sont du côté de la place, & celles qui font sur la porte, sont du Donatello. On monte au haut de cette tour par un escalier de 406 marches, pour jouir parsaitement de la vue de Florence & de ses environs. On découvre alors tout le cours de l'Arno, les collines charmante & les belles maisons dont ce seuve est bordé, & Ton apperçoit sur la hauteur les restes de l'ancienne ville de Fiesole, que les Florentins détruisirent l'an 1010, & dont ils employèrent les débris à des bâtimens de Florence; la ville de Fiesole, beaucoup plus ancienne que Florence, avoit été sa métropole, on croit qu'elle étoit le fiége des augures Toscans : il n'en reste que des mafures.

LE BAPTISTÈRE est une ancienne église, qu'on dit avoir été autresois un temple de Mars, elle est dédiée à S. Jean; sa forme octogone étoit autresois celle des églises destinées à la cérémonie du baptême; ce bâtiment a 85 pieds d'un côté à l'autre; il est isolé, tout incrusté de marbres polis, avec trois portes de bronze. Ces portes sont si belles que Michel-Ange disoit qu'elles devroient servir de portes au paradis; celles qui sont du

côté de la cathédrale & de l'opéra, c'est-à-dire, de la fabrique, furent faites sous la direction de Laurent Ghiberti; la troissème est plus ancienne, & elle est d'Andrea Pisano; on y lit ces parole: Andreas Ugolini de Pisis me secit anno 1330. Les bas - reliefs représentent des histoires de l'ancien & du nouveau Testament, & sont de la plus grande beauté. On estime beaucoup les statues de bronze qui sont sur la porte du côté de la fabrique, elles représentent S. Jean-Baptiste qui dispute avec un Pharisien & un Docteur de la loi; elles sont de François Rustici. L'intérieur de cette église est orné de seize grosses colonnes d'un beau granite. La statue de S. Jean, porté au ciel par des anges, a été faite dans ce siècle par Jérôme Ticciati. La voûte est garnie de mosaïque d'André Tasi qui sut disciple de Cimabué. Il y a des bas-reliefs du Donatello sur le tombeau de Baltazar Cossa, qui avoit été élu pape sous le nom de Jean XXIII, & qui mourut à Florence en 1419, après avoir abdiqué la Tiare. On apperçoit sur le pavé une grande rosette, où il y a des chiffres & des signes du zodiaque. M. Ximenez en parle dans son livre sur le gnomon de Florence.

La statue de Ste. Magdelaine pénitente, qui se voit sur un bel autel moderne, est encore du

Donatello; mais elle n'est pas très - belle.

Cette église est la seule où l'on baptise. Les cérémonies des baptêmes que l'on fait dans cette église sont des espèces de sêtes à Florence; on y rassemble (furtout quand c'est un premier ensant) la plus nombreuse compagnie; l'usage est que le parrain tienne seul l'ensant; il n'y a d'exception que lorsque la cour est invitée ou qu'une princesse est marraine.

On voit au-devant de la porte principale du baptistère deux colonnes de porphyre dont la république de Pise sit présent autresois à celle de Florence, avec des chaînes prises sur le port même de Pise, en 1406, comme nous l'avons dit. Devant la porte qui est du côté de la fabrique, il y a une colonne qui sur élevée l'an 408 à l'occasion d'un miracle qui arriva, selon quelques historiens, dans le temps qu'on portoit le corps de S. Zanobi, évêque de Florence. Il y a plusieurs colonnes ou statues ainsi érigées dans la ville de Florence.

Le Centaure qui est près de Ste. Marie-Majeure, peu éloigné de la place de la cathédrale, est une statue fameuse de Jean de Bologne, pleine de force & d'expression; on y voit Hercule qui terrasse le Centaure Nessus, & lui casse la tête d'un coup de massue sur son genou, le tout d'un seul bloc de marbre blanc : ce groupe est élevé sur un grand piédestal, il y manque seulement une place, car ce bel ouvrage est dans l'intersection de deux rues qui n'ont que peu de largeur. La hardiesse, dit M. Cochin, en est singulière; car ce groupe ne porte que sur les jambes d'Hercule qui sont de côté, & sur les jambes pliées du Centaure; les mouvemens en sont justes & savamment contrastés, & tout y est rendu avec autant de force que de vérité.

Dans un autre carrefour de la ville, près de la rue Bardi, on voit encore un beau groupe placé fur une petite fontaine; le peuple l'appelle Alexandre le Grand; il est très-beau, au jugement de M. Cochin, quoique d'autres y trouvent plus d'impersections que de beautés; on croit qu'il représente Ajax, fils de Télamon, percé du coup mortel qu'il s'étoit donné lui - même, désepéré de ce qu'Ulysse avoit obtenu les armes d'Achille à son préjudice; il est porté par un soldat. D'autres croient que c'est le corps de Patrocle, enlevé aux Troyens par Ajax. Cependant la tête de la figure vêtue & casquée, a plutôt l'air d'un soldat que d'un héros. Il y a des personnes qui disent que

roît être de Jean de Bologne.

On compte à Florence 160 statues dans les places, dans les rues & dans les façades des palais; mais il n'y a aucune place dans le monde ornée de statues aussi précieuses que la place du palais vieux, Palazzo Vecchio, 250 toises au midi de la cathédrale; elle est appelée Piazza del Granduca, à cause de la statue équestre de Côme I, que sur le premier grand-duc de Florence; comme nous l'avons dit. Cette place (1) est assez spacieuse; elle est en face du vieux palais; d'un autre côté, elle a pour perspective l'entrée de la rue de la grande galerie. appelée communément gli Uffizzi, & la Loggia, ou le portique dont nous parlerons bientôt; le surplus est environné de maisons bourgeoises, fort communes; on y remarque seulement la façade du palais des Ugoccioni, qu'on croit être de Michel-Ange, d'autres la donnent à Palladio.

Cette place est surtout décorée par une belle fontaine; ce fut Côme I qui la fit faire : elle auroit été beaucoup mieux au milieu de la place que proche de l'encoignure du vieux palais. Cette fontaine est composée d'un grand bassin de marbre, un peu élevé; il est de forme octogone, & quatre de ses pans sont plus petits que les autres. Au milieu de ce bassin, il y a un Neptune de marbre, figure colossale, haute de dix-huit pieds; ce Neptune est debout dans une conque tirée par quatre chevaux marins, il a entre ses jambes trois Tritons qui l'accompagnent; toute cette partie est d'Ammanati. Les bords du bassin sont environnés de douze figures de bronze qui représentent des Nymphes & des Tritons, par Jean de Bologne. Elles sont en général bien composées; les contours en

<sup>(</sup>x) Voyez-en l'estampe au livre intitulé : Vedute di Firenze,

font coulans, cependant un peu maniérés; elles paroissent trop petites pour le lieu qu'elles occupent. A côté de cette sontaine est la figure équestre de bronze par Jean de Bologne, érigée en 1594, à l'honneur de Côme I grand duc. La figure du duc est bien composée, son cheval est dans un bon mouvement; mais il a la tête trop petite, & tout cet ouvrage est un peu froid.

Les trois des reliefs du piédestal sont médiocres. Le premier représente le grand-duc, qui après avoir été élu par le sénat de Florence, en reçoit l'autorité souveraine. Dans le second, on voit son couronnement; & dans le troissème, sou entrée à Sienne, après la conquête de cette ville; sur la quatrième sace, on lit cette inscription;

Como medici, Magno Etruriæ Duci primo,
Pio, Felici, Invicto. Justo. Clementi,
Sacræ Militiæ, Pacisque in Etruria Authori,
Patri, & Principi optimo
Ferdinandus F. Mag. Dux III. erexit,
An. M. D. LXXXIIII.

« Ferdinand, troisième grand-duc de Toscane, » à Côme I, pieux, heureux, invincible, juste, » clement, instituteur d'un ordre militaire, & » auteur de la paix en Toscane, comme à un » bon père & à un bon prince. An 1584».

La tour ou le clocher du palais, est un édifice singulier par sa hauteur, qui est de 269 pieds, et par la manière dont il est bâti sur quatre colonnes. On y voit une horloge de nuit, ou un cadran, dont l'heure actuelle est toujours éclairée, tandis que les autres sont dans l'obscurité. Entre les heures il y a de gros points pour désigner les quarts; on peut ainsi voir, soit de la place, soit des rues voisines, quelle heure il est pendant la nuit.

PALAZZO VECCHIO, le palais vieux, sut bâti sur les dessins d'Arnolfe, architecte célèbre qui donna

aussi ceux de la cathédrale, comme nous l'avons dit. En entrant dans la cour, on voit une fontaine de porphire avec un enfant qui joue; celui-ci est de bronze, de la façon d'André Verocchio. Une statue d'Hercule qui tue Caçus, par Vincent Rossi, de Fiezolo, qui passe pour être aussi belle que celle de Bandinelli son maître, qui est sur la place.

Ce qui mérite le plus d'attention dans l'intérieur de ce palais, c'est une salle immense, servant à donner des sêtes publiques. Elle a 162 pieds de long & 74 de large, George Vasari y a peint les actions les plus signalées de la ville de Florence,

& celles de la maison de Médicis.

Dans les coins sont quatre grands tableaux; le premier représente Côme de Médicis, élu duc de Florence à l'âge de dix-huit ans, par tous les sénateurs, qui le reconnoissent pour leur prince & pour leur souverain, après la mort d'Alexandre qui étoit son parent d'une autre ligne, & qui avoit été fait duc en 1531; ce tableau est de Cigoli.

Dans le second, qui est de Ligozzi, Côme recoit la couronne & le manteau ducal des mains

de Pie V.

Le troisième, qui est de Passignani, contient la cérémonie qui se sit lorsque Côme I prit l'habit de l'ordre de S. Etienne, pape & martyr, dont il sut sondateur & le premier grand-maître.

Enfin, dans le quatrième, qui fut fait par Ligozzi, on voit les douze Florentins, envoyés dans le même temps en ambassade par dissérens souverains au pape Boniface VIII, vers l'an 1300, & que l'on cite souvent, pour montrer combien il y a

eu de grands politiques dans cette ville.

Le plafond de cette falle a été peint sur bois par George Vasari. Il y a trente - neuf sujets qui contiennent les événemens les plus célèbres de la république: tels que la prise de Sienne, la bataille de Marciano, le siège de Pise & autres entreprises des Florentins. Les murailles sont aussi convertes

de peintures à fresque de Vasari.

C'est en travaillant dans cette pièce qu'on dit que Vasari vit le grand-duc Côme avec sa propre fille. Ce peintre eut assez de présence d'esprit pour contresaire l'homme endormi, & évita par-là les risques qu'il auroit courus si le grand-duc eût cru avoir

été apperçu.

Chaque année le jour de S. Jean, qui est patron de la ville, une troupe de paysans & de paysannes venoient danser dans cette salle en présence du grand-duc, & il donnoit lui-même le prix de la danse à celui ou à celle qu'il croyoit l'avoir mérité. Il y recevoit aussi les hommages de ses vasfaux qui étoient obligés de se présenter devant lui avec leurs armes & leurs bannières. Cette cérémonie a été rétablie, & réunie à celle dont nous parlerons à la fin de ce chapitre.

Au fond de cette salle, il y a une estrade ornée de trois statues de marbre plus grandes que nature : celle du pape Léon X est dans la niche du milieu; à main droite celle de Jean l'Invincible, père du grand-duc Côme I, & à main gauche celle d'Alexandre de Médicis, premier duc de Florence en 1531; on y voit encore une autre statue de Côme I, & une de Clément VII, qui est vis-à-vis; elles sont toutes de Baccio Bandinelli; les ensemble en paroissent corrects, mais elles ont un air lourd.

Le même Baccio Bandinelli a fait les deux figures d'Adam & Eve, qui sont à l'autre bout de la falle opposée à l'estrade. Ces deux figures, trèsmédiocres en elles-mêmes, étoient anciennement posées derrière le chœur de la cathédrale, à la place d'un groupe imparfait de Michel-Ange, qui représente, comme nous l'avons dit, Notre Dame de Pitié. Une des plus belles figures de cette salle est la statue de LA VICTOIRE, ayant un captif sous les pieds; elle est de la main de

Michel-Ange; il l'avoit destinée pour le mausolée de Jules II, ce pape célèbre par ses exploits militaires; mais il n'eut pas le temps de la finir, elle est restée à Florence, aussi-bien que celles qui sont dans le jardin Boboli: les héritiers de Michel-Ange en firent présent aux grands-ducs, & telle qu'elle est, c'est un morceau de la première force. On peut dire la même chose des deux figures ébauchées par Michel-Ange, qui sont à Paris chez M. le maréchal de Richelieu, elles avoient été données par un des Strozzi de Florence au connétable de Montmorenci; son sils ayant eu la tête tranchée, le cardinal de Richelieu les sit tirer d'Ecouen; c'étoit également pour le mausolée de Jules II qu'elles avoient été commencées.

Dans les côtés de la falle on a distribué six groupes, sculptés par Vincenzio Rossi, où il y a de belles attitudes & de grandes sinesses de dessin.

1. Hercule tuant le Centaure; il est bien composé, & la tête du Centaure est belle.

2. Hercule tuant Cacus à coups de massue; l'expression en est terrible.

3. Hercule qui étouffe Antée.

4. Hercule qui défait la reine des Amazones.

5. Hercule emportant le sanglier d'Erimante.

6. Herculè qui tue Diomède pour le donner à manger à ses propres chevaux. Ce dernier groupe n'est presque qu'ébauché. Hercule, après avoir culbuté Diomède la tête en bas, le serre d'une main contre son estomac, & de l'autre main lui prend une jambe pour l'écarteler. Il y a beaucoup d'expression dans les quatre derniers morceaux, mais ils sont bien inférieurs aux deux premiers.

Il y a aussi d'autres salles au même étage, qui ont été peintes par Vasari. Dans l'étage supérieur, on voit encore un David, du Donatello, & un S. Jean-Baptiste, par Benoît da Majano. Dans une salle d'audience, François Salviati a peint les bel-

les actions de Camille, ce célèbre républicain qui fut dictateur plusieurs sois, & qui prit la ville de

Veies, 397 ans avant Jésus-Christ.

GUARDAROBBA, est une espèce de garde-meuble, qui est dans le bâtiment du vieux palais, à l'étage supérieur. On y remarque d'abord, sur les murs d'une grande chambre, deux fresques de Salviati, représentant le triomphe d'un empereur romain, & Camille qui chasse les Gaulois de Rome, Ces deux sujets sont bien composés. La couleur en est vigoureuse : ce qui surprend le plus, c'est qu'il y a beaucoup de finesse de dessin dans certaines parties, & de grandes incorrections dans d'autres, furtout dans les chevaux.

La Conversation de Rubens en un très-beau tableau; il s'y est représenté lui-même avec plusieurs autres personnes dissertant ensemble sur des livres. Ce morceau est aussi séduisant par l'expres-

fion que par la vérité du coloris.

L'une des chambres de ce garde-meuble pourroit être regardée comme un tréfor par la quantité de richesses qui y sont rassemblées dans des armoires. Elles contiennent entr'autres 54 grands plats ou bassins d'argent, au milieu desquels il y a des bas-reliefs. Ce sont des tributs payés au grand-duc par les villes feudataires, & ils représentent les principales anecdotes de l'histoire des Médicis. Dans un autre armoire, on conserve l'équipage du cheval de Côme I, la housse en est de perles; la bride, la selle & les étriers sont garnis de turquoises.

Un bonnet de perles, donné à Côme I, grandduc, par le pape Pie V; le sabre de ce prince dont le fourreau est couvert d'émeraudes d'un grand prix. Un poignard & d'autres armures très-riches, plu-

fieurs petites figures antiques de bronze.

On y voit aussi un lit de Côme I. dont les colonnes sont incrustées de pierres précieuses; & le fauteuil du grand-duc, brodé en or & enricht de perles. On le descendoit le jour de la S. Jean dans une chambre de parade, pour le mettre sous un dais, & l'on attachoit au-dessus le portrait de l'empereur dans le temps qu'il étoit souverain de la Toscane; le président du conseil de Régence, se tenant debout à côté du fauteuil, toute la noblesse de Florence venoit pour rendre hommage au grand-duc, en déssiant devant son portrait; nous parlerons plus bas de la cérémonie qui se fait actuel-

lement pour cet hommage.

On garde dans une dernière armoire un devant d'autel d'or massif, enrichi de pierres précieuses, & qui a six pieds de long: le grand-duc Côme I y est représenté à genoux; la tête & les mains sont d'émail, & les draperies sont exécutées en émeraudes & autres pierres précieuses de disférentes couleurs; on assure qu'il y a 84 livres pesant d'or, & 7 & un douzième de pierreries. La matière seule monte à deux millions, & le travail en est prodigieux. On lit au-dessus cette inscription tracée en rubis: Cosmus II. Dei gratia Dux Etruriæ. Ex-voto. Ce duc avoit sait vœu de saire ce présent à l'église des Jésuites de Goa, si son sils revenoit d'une grande maladie; son sils étant mort, le présent ne sut point envoyé.

Enfin, on est étonné des richesses de ce trésor, quoique le dernier empereur en ait fait transporter

à Vienne beaucoup de choses précieuses.

On y conserve aussi dans une boîte d'or trèsriche, le décret du concile de Florence, tenu sous le pape Eugène IV, pour la réunion de l'église grecque; ce sont des seuilles de parchemin séparées, mais conservées avec soin dans un faux livre; le décret est du 6 Juillet 1439; on y voit la signature de l'empereur Jean Paléologue, du pape Eugène IV, & des prélats grecs qui y assistèrent; on ne faisoit voir autresois cette pièce qu'avec les 174

cérémonies les plus folemnelles, les prêtres, la croix, les cierges allumés. Ou prétend à Bologne avoir aussi l'original de la bulle. Voyez Chap. VI.

Enfin il y a une autre cassette où l'on conserve l'original du Digeste, connu depuis long - temps sous le nom de Pandeca Florentina. C'est un manuscrit en deux volumes in-fol., le caractère en est assez fort & très - lisible; on prétend qu'il est du temps même où ces lois furent rédigées par ordre de l'empereur Justinien. Il est en parchemin; on l'a fait relier en velours cramoisi, & l'on a mis pour le conserver un morceau de satin verd trèsmince fur chaque feuillet. Ce livre est parvenu aux Florentins par les Pifans, qui l'ayant pris dans une expédition à Amalfi près Salerne, leur en firent présent, en reconnoissance de ce qu'ils avoient gardé leur ville, pendant le temps qu'avoit duré l'expédition. Il faut une permission du ministre pour voir un peu de près cet ouvrage précieux.

La Loggia, qui est vis-à-vis du palais vieux, est une espèce de portique, exécuté sur les dessins d'André Orgagna. C'est là que se place le grand - duc le jour de S. Jean, pour voir passer les députés ou représentans de ses villes, en commençant par ceux de Livourne: ils sont tous à cheval, en unisorme avec des bannières. Suivent quatre grandes machines tirées par des chevaux; une cinquième qu'on nomme la machine de S. Jean, qui ressemble presque à une pagode chinoise, & dans laquelle il y a des hommes qui représentent S. Jean & d'autres saints; les chevaux destinés à la course du soir, toute la garnison qui passe en revue. Le grand duc suivi de toute sa cour descend ensuite, & va au baptistère avec

toute la procession.

Au milieu de la procession, le député de Sienne demande pardon au prince pour une ancienne révolte, & se retire de la sête en signe de regret;

on ajoute que pendant la lecture de l'acte d'hommage, où il répond toujours oui, il ajoute per força, au nom de la république de Sienne.

La loge tient à l'une des extrémités de la grande galerie, dont nous allons parler; il y a trois arcades fur la place du vieux château. Les foldats & les gens du peuple s'y retirent pour se met-

tre à l'abri de la grande chaleur.

On voit sous l'une des arcades de ce portique, du côté du vieux palais, une figure de Judith en bronze, ouvrage sort estimé du Donatello. Elle est représentée debout, ayant Holopherne à ses pieds, & prête à le tuer: on lit ces mots sur le piédestal, publicæ salutis exemplum cives posuere; ils semblent avoir été mis par la république, dans un temps où elle vouloit donner des leçons à ceux qui cherchoient à s'emparer de l'autorité.

A l'égard des trois grandes arcades qui donnent sur la place, on monte à celle du milieu par un degré; les deux autres sont décorées de

statues.

Au milieu de la première, on a placé une grande figure de Persée en bronze, tenant d'une main son épée, & de l'autre, montrant la tête de Méduse qu'il a coupée; c'est un beau morceau de Benvenuto Cellini, il est cependant un peu maniéré.

La plus remarquable de toutes ces figures est celle qui est au milieu de la troisième arcade, c'est l'enlèvement d'une Sabine, groupe célèbre & admirable de Jean de Bologne, où il a voulu réunir les trois âges: savoir, la tendre jeunesse dans la Sabine enlevée, le moyen âge dans le soldat son ravisseur, & l'âge décrépit dans le vieillard, étendu à ses pieds, qui étoit venu au secours de sa fille. Ce morceau est très, bien composé, il est plein d'expression, d'un grand caractère & d'une belle exécution.

On admire aussi la statue de David, qui triom-

#### 176 VOTAGE EN ITALTE.

phe de Goliath, elle est de Michel - Ange; l'on ne peut voir de plus belles proportions & des contours plus coulans. Enfin, il y a une belle statue d'Hercule, abattant le géant Cacus, par Bandinelli.

## CHAPITRE XV.

### De la galerie de Florence.

LA galerie de Médicis est la collection la plus célèbre, la plus riche & la plus nombreuse qu'il y ait au monde, de statues autiques, de bronzes, de médailles, de tableaux précieux; sans parler d'autres curiofités de la nature & de l'art. On ne devoit pas attendre moins de la maison de Médicis, qui a donné tant de protecteurs aux arts. & dont la magnificence & la richesse se font épuisées pendant deux siècles à former cet immense trésor. On peut dire que cette galerie toute seule suffiroit pour faire entreprendre le voyage de Florence à un curieux, & pour le retenir long - temps, même après avoir vu les chefs - d'œuvres de Rome: car Florence a dans sa seule galerie de quoi le disputer à cette capitale du monde.

Le feu prit le 12 Août 1762 dans le bâtiment de la galérie; si elle eut été consumée, la perte auroit été irréparable; on perdit par cet incendie plusieurs portraits de personnages célèbres, & quelques-uns des Médicis. On étoit encore occupé, en 1775, à réparer le dommage.

Une bonne partie de ces curiosités sur rassemblée par les soins du cardinal Léopold de Médicis, sils de Côme II, & stère de Ferdinand II. Cet illustre amateur des arts naguit en 1617.

& mourut en 1675. Depuis ce temps là, plusieurs grands - ducs ont continué d'augmenter la collection. Voyez M. Pilli; Saggio istorico della real Galleria.

La description de cette galerie sut commencée, il y plusieurs années, sous le titre de Museo Fiorentino; il y en a déjà 11 vol. in-folio, dont six pour le cabinet, un pour les peintures des voûtes, & quatre pour les peintres illustres; le dernier volume est de 1761, & l'on n'a pas continué. Les gravures n'en sont pas absolument belles, mais cela n'empêche pas que le recueil ne soit

précieux.

Le bâtiment de cette galerie, qu'on appelle vulgairement gli Uffizzi, à cause des bureaux qui sont au rez-de - chaullée, a un aspect des plus feduisans; on y voit une grande cour, eu plutôt une rue qui a 475 pieds de longueur, & 58 de largeur, ornée à droite & à gauche de bâtimens uniformes & de portiques, par lesquels on va depuis le palais jusqu'à la rivière. On entre dans cette rue par la place du vieux palais ; l'autre extrémité est terminée par un grand arc appuyé de deux entre-colonnemens. Cet arc en faisant la liaison des deux aîles ou corps de bâtiment qui bordent la rue, en termine la longueur. Il donne sur l'Arno, & il faut monter quelques degrés pour y arriver. 

La hauteur des deux uîles de cet édifice est composée d'abord d'un rez-de-chaussée, décoré d'un ordre dorique en colonnes, portant des platesbandes, sur lesquelles est la retombée des voûtes qui couvrent les galeries ou portiques, semblables à ceux du Luxembourg à Paris, & où chacun peut se promener. La hauteur qu'occupent ces voûtes est ornée extérieurement par une mézanique, c'est-à-dire, un entre-sol, ou pour mieux dire, un attique posé au-dessus de l'entablement

Tome II.

de l'ordre en colonnes. C'est dans cet attique que se trouvent les croisées qui éclairent les voûtes

des galeries.

Il y a ensuite au-dessus de l'attique un grandétage, éclairé par des croisées décorées d'appuis en balustrades & de frontons; on a placé dans cet étage les artistes qui travaillent pour le grandduc, ainsi que dans les galeries du Louvre à Paris. Ensin, au - dessus de ce premier étage s'élève la fameuse galerie, contenant les curiosités que nous avons à décrire. Ce second étage est décoré

la fameuse galerie, contenant les curiosités que nous avons à décrire. Ce second étage est décoré dans le même gost que le rez-de-chaussée; c'est-à-dire, que les entre-colonnemens de trois en trois ont un massif; mais il ne renserme point de niches comme le rez-de-chaussée. Les entre-colonnemens dans cet étage supérieur sont terminés en plates-bandes, & fermés par de grands

vitraux.

Dans la partie du fond de la rue, donnant fur l'Arno, la décoration des étages inférieurs change : car dans ce qui fait le premier étage. c'est-à-dire, le plain-pied du logement des artistes, au lieu de croisées quarrées, ornées de frontons, ce sont trois grandes arcades. Sur le vuide de celle du milieu se dessine une statue pédestre de Côme I grand - duc, laquelle forme un trèsbon effet en s'isolant sur le ciel. Cette katue. avec deux figures couchées dont elle est accompagnée, sert de couronnement à la grande arcade du rez-de-chaussée, faisant, ainsi que nous l'avons déià dit le débouché de cette rue sur l'Arno. On attribue la statue du grand-duc à Jean de Bologne, & les figures cauchées qui sont à ses côtés, à Vincent Danti. Pour l'étage supérieur, il n'y a rien de changé quant à la décoration; il faut seulement observer que cet étage, en établissant la communication des deux aîles de la galerie, en sait lui-même une partie.

# VOYAGE EN TTALLE , 170

Les dessins de cet édifice, à l'exception de celui de la galerie supérieure, rensermant les curiosités, ont été donnés par George Vasari; ce vaste bâtiment est en général de bon goût, mais il n'est pas pour cela à l'abri de toute critique: on trouve, par exemple, les entre-colonnemens un peu larges; l'entablement de l'ordre trop fort, quoique bien prosilé; l'attique trop haut, il auroit mieux valu saire descendre lès colonnes plus bas, parce que les socles qu'on y a mis les rendent

trop petites.

Enfin, quoique cet attique soit très-bien ajusté & que sa corniche soit belle, elle est néanmoins un peu forte, & ne laisse pas assez dominer celle de l'ordre. On voudroit aussi que les galeries du rez-de-chaussée eussent été plus larges, aussi-bien que la rue, pour rendre cet endroit plus commode, tant dans le carnaval que dans les fêtes qu'on y donne lors des grands événemens. En effet, dans le carnaval, on ferme le côté de la rue qui rend sur la place du vieux palais, pour en interdire l'entrée aux carrosses; ensuite on établit un café fous l'arcade qui donne sur l'Arno. à l'autre extrémité de la rue. Alors cette rue & les portiques sont remplis d'une si grande affluence de masques, qu'à peine peut-on s'y retourner; cela ressemble un peu à la place S. Marc de Venise.

La collection de curiosités qui composent la galerie de Florence, est placée dans trois grands corridors, & vingt salles auxquelles on donne le nom de Cabinetti. En 1780, l'on chargea M. Piombanti, secrétaire des bâtimens, de mettre un nouvel ordre dans la totalité de cette collection, & de dresser un plan général qui comprit toutes les augmentations qu'on y avoit saites & que l'on y pouvoit saire; on a formé de nouveaux cabinets; en a changé la distribution, ajouté des ornemens,

M ij

en marbres, stucs, dorure & sculpture; on a ôtê toutes les choses qui ne méritoient pas d'entrer dans cette belle collection, & l'on en a placé un beaucoup plus grand nombre, dont on ne jouifsoit point parce qu'elles n'étoient pas en vue. Les personnes employées dans cette restauration, ont été pour l'architecture M. Rossi, pour la sculpture MM. Spinazzi, Carradori & Belli; pour la peinture, M. Traballesi, actuellement directeur de l'académie des arts à Milan, & MM. del Moro, Terreni, Gherardini & Lucci. Je follicitai dès-lors une notice de ce nouvel arrangement pour la nouvelle édition de mon voyage; M. Lanzi a satisfait à ma curiosité & à ma demande dans le quarante-septième volume du Journal de Pise, qui a paru au mois de Septembre 1782, & dont je ferai ulage, en attendant une description plus détaillée que promet M. l'abbé Zacchiroli.

Le grand duc a ordonné que la galerie seroit publique, & défendu de mettre les curieux à contribution, ensorte que l'on sera dispensé désormais de payer les garçons de salle qui sont voir les

cabinets.

On a construit un nouvel escalier à l'extrémité de la galerie, là où Vasari l'avoit commencé; il conduit au ricetto (ou anti-chambre.) On y voit d'abord les bustes des princes qui ont sondé ou enrichi la galerie, avec une petite explication au dessus de chaque buste; cela forme déjà un abrégé de l'histoire de cet établissement; on la trouve plus au long dans l'ouvrage de M. Pelli, l'un des directeurs, qui vient de faire un catalogue complet de tous les objets que renserme la galerie.

Dans le même vestibule on voit des morceaux de sculpture antique : deux gros chiens-loups assis, plus grands que nature; ils sont très-beaux, & d'une grande manière, fort ressemblans à ceux.

du Museum Clementinum à Rome, & à celui qui a passé de Rome en Angleterre, & dont il est parlé dans Winkelmann.

Une tête de Cibèle & une de Jupiter.

Quatre statues plus grandes que nature. Une Junon qui est de nouvelle acquisition. Un roi barbare que l'on a pris pour Midas. Un Apollon qui regarde le ciel; enfin un Romain avec la toge.

Plusieurs sarcophages: sur l'un se voit une Bachanale; sur l'autre les neuf Muses; sur un troisième, l'histoire d'Hippolyte; d'un côté on le voit faisant un sacrifice à Diane, suivant l'usage des chasseurs; de l'autre il refuse les infinuations de la nourrice, & s'éloigne du palais, laissant Phèdre éplorée au milieu de ses suivantes. Enfin, on le voit attaquant le fanglier dont Sénèque parle expressément dans son Hippolyte. On voit à côté de lui la vertu, représentée en habit de guerrier, comme dans plusieurs médailles. Les uns avoient expliqué ce monument par Vénus & Adonis, les autres par Méléagre & Cléopatre; mais il paroit que c'est ici la véritable explication; elle doit servir aussi pour un bas-relief de Pise, & pour celui de la Villa Panfili à Rome. qui n'avoient pas été bien compris.

Sur un autre farcophage, on voit une course remarquable, en ce qu'on y lit les noms de quatre factions ou partis discrens, & le nom des chars qui entroient en lice, du moins suivant la conjecture des savans.

Deux colonnes quadrangulaires chargées de différens trophées militaires, qui paroissent indiquer un grand nombre de conquêtes différentes, et dont on se propose de donner une explication détaillée. On est occupé à restaurer un grand nombre de bas-reliefs antiques, dont la collection doit être placée dans ce même vestibule.

Le corridor, que l'on appelle proprement en

françois la galerie, est composé de deux grandes aîles qui out 430 pieds chacune, & d'une partie intermédiaire de 97 pieds qui les réunit au sud-ouest. Cette vaste étendue est remplie de tableaux & de statues; les voûtes même sont chargées de peintures, où l'on y remarque différentes époques & différens genres de l'Ecole Florentine, Celles de la partie orientale sont de 1581, & contiennent des sujets de la fable; on les attribue à Poccetti. Mais ontre sa manière, les connoisseurs croient y reconnoître la touche de plusieurs maîtres.

Dans la jonction des deux asses, on trouve des peintures saites vers 1658; les sujets sont le triomphe de Florence & des autres villes de la Toscane, & les portraits des hommes célèbres qu'elles ont produits dans tous les genres. L'incendie de 1762 ayant détruit douze compartimens de ces voûtes, le prince les a fait rependent. Il a fait faire aussi les niches, les ornements

des murailles & les fenêtres,

Le recueil de plus de 500 portraits des homimes illustres, qui forme une des principales curiosités de cette fameuse galerie, sur commencé par Paul Jove, évêque de Nocéra, qui à la renaissance des lettres entreprit, à l'exemple de Varron, de rassembler les portraits de tous les hommes célèbres, dans une maison de campagne qu'il avoit auprès de Côme. Il mettoit au-dessous de chaque portrait un éloge latin, il en a fait un recueil en deux volumes.

Le grand-duc Côme I envoya un peintre pour en faire des copies, & depuis ce temps-là on en a ajouté plus de 400 autres, faits ou d'après nature ou d'après les originairs, pour completater la collection de portraits des hommes celle bres dans tous les genres et dans tous les pays à auffi l'original sonvent recours, en faisant copier quelques uns de ces portraits.

On y trouve d'abord quelques anciens, comme Alexandre, Annibal, &c. On voit enfuite des papes, des cardinaux qui sont distingués, des théologiens, des jurisconsultes, des historiens, &c.

Du côté opposé sont des portraits d'empereurs, de rois, ceux de quelques princes souverains, & des ministres les plus célèbres; ensuite quelus de ceux qui ont possédé des villes d'Italie;

enfin des généraux d'armée.

Le grand - duc ayant fait venir à Florence la plupart des tableaux qui étoient dans ses diverses maisons de campagne, on en a garni les murs des corridors; cette collection, quadreria, a été rangée par M. Pelli directeur, & par M. Magni, ches des dessinateurs de la galerie. Elle contient des morceaux de dissérentes écoles; & quoique les tableaux les plus précieux du grand-duc soient rensermés dans les cabinets, & au palais Pitti, l'on trouve dans cette galerie des tableaux de prix que nous allons indiquer, & l'on permet aux élèves d'y aller travailler.

DANS LA PARTIE ORIENTALE, & près de la grande fenêtre, une Annonciation & un Crucifix

de Ciro Ferri.

Une sainte Famille dans un tableau oblong d'Empoli, d'après le Sarto.

Deux tableaux du Baffan, le Déluge & Moyfe. Le repas de Baltazar, par Martinelli; une sainte

Famille de Vasari, & une Charité de Salviati. Persée qui délivre Andromède, par Pier di

Cosimo.

L'Apollon soleil, de l'école de Rubens; une Vierge environnée de plusieurs saints, par Cagliari.

Un S. Pierre, de l'Espagnolet; une fainte Famille, un Joseph & une Susane, par Biliberti.

Le couronnement de la Vierge de Portelli; la Trinité & d'autres faints, par Thomas de S. Friano.

Plusieurs autres tableaux plus petits: la Madelaine par Allori; l'Annonciation du vieux Bronzin; S. François en prière, par Figoli; une Vierge du Pinturicchio; une Crêche de Rosselli; deux grandes Batailles de Borgognone; Pilate qui se lave les mains, par Jordan, & une Descente de croix, du même.

Une autre Descente de croix d'une ancienne

manière, attribuée à Albert Durer.

Hercule, d'André del Sarto. Une Campagne, du Bassan.

Moyse sur le Nil, par Benoît Luti.

Un Ivrogne, du Bassan. Un Salomon, du Vicentin.

Assuérus du Passignano, avec deux petits tableaux; l'un de Gabbiani, qui représente une fainte Famille; l'autre est un temple d'Hercule,

qui paroît de Franciabigi.

Les derniers tableaux de ce côté sont Renaud, par Vanini; une Transfiguration qui paroît de Jordan; S. Ive & plusieurs saints, par Empoli; les Sabines de Castelli; la Samaritaine attribuée à Biliberti; l'enlèvement d'Hélène, par Vanni; Vénus & Cupidon, par Sangiovanni, &c.

Dans LE CORRIDOR DU MILIEU, une Epiphanie & Ghirlandaio; le martyre de S. Pierre & de S. Paul, par Luc de Hollande, en deux

tableaux , &c.

DANS L'AILE OCCIDENTALE, une Vierge en clair-obscur, par André del Sarto.

Adam & Eve, del Florio.

S. Pierre qui sort de prison, que l'on croit être du Guerchin.

Des Animaux de Castiglioni, genre que ce peintre traitoit assez souvent, & qui se voit encore sur deux autres tableaux peu éloignés de-là.

Didon fur le bûcher, par Testa,

La résurrection du Lazare, de Paul Véronese;

'quoique la couleur de ce tableau ait soussert, il ne laisse pas d'être un des plus beaux de cette collection.

Le facrifice d'Abraham, par Livio Melaus.

Deux Bassans, qui représentent l'entrée des animaux dans l'arche, petits tableaux, ainsi qu'une sainte Famille de Vanni; des portraits de Côme & de Laurent de Médicis, par Vasari.

Une grande Epiphanie, qui est un des meilleurs

tableaux de Lippi le jeune.

Un Religieux, par Lavinia Fontana.

Deux Chasses, par Cassana.

Un Souper de campagne, par Gérardow.

S. Luc, du Volterrano.

Une Noce, par Sangiovanni.

L'enlèvement de Ganymède, par Gabbiani.

Une copie de l'Epiphanie, de Rubens, & une du fameux tableau de la nuit, du Corrège, par Giusto.

Une Bataille, ébauche du Titien.

La création d'Eve, & trois autres tableaux de l'histoire d'Adam & Eve, par Cagliari.

Le Calvaire, de Breughel.

Un Crucifix, par Santi di Tito.

Un S. François, du vieux Palme.

S. Antoine abbé, par Salvator Rosa.

Une Vierge avec un auge qui adorent l'enfant Jésus, ce tableau paroît être de Baldovinetti.

" Une Adoration des pasteurs, par Santi di Tito; un Moyse, par Rierre: Dandini, &c. with the

La suite des empereurs de Rome & de leurs familles, en bustes antiques de marbre, est des plus complètes dans cette galerie; il est vai qu'on en avoit nommé plusieurs au hasard, & qu'il y avoit des vuides considérables pour le Bas-Empire, mais on y a fait une revue, & l'on y a ajouté environ 40 bustes, ou achetés, ou tirés des dissérens palais du prince, ensorte qu'on y compte

environ 110 têtes, jusqu'à l'empereur Galien, & il n'y en a qu'un très-petit nombre, sur lesquelles il y ait du doute; mais M. Bottari convient qu'il y en a, même dans celles du Capitole. Plusieurs de ces bustes sont d'une sculpture médiocre; mais il y en a de fort beaux.

Dans la partie occidentale, on voit d'abord Jules-César, en marbre antique, à la place d'un

bronze moderne qui y étoit.

Trois têtes d'Auguste à dissérent âges. On y a ajouté Livie & Julie, qui sont de bellet têtes, ainsi qu'Agrippa & Tibère; elles prouvent que c'étoit alors le plus bean temps de la sculpture à Rome; les têtes de Caligula, des Claude & de Néron sont pleines de caractère, & très-conformes à l'idée qu'en donnent les historiens. On y a mis une nouvelle tête de Galba; celle d'Othon est la meilleure qu'on connoisse, suivant Winkelmann; le Vitellius & le Vespassien sont très-estimés. La tête qu'on croyoit de Bérénice a été mise parmi les incertaines; il y a une Domitia, que l'on avoit prise autresois pour Plautine; mais celle-ci est un buste très-rare, qu'on a fait venir de Rome, où il étoit à la Villa Medicis.

La famille de Marc-Aurèle occupe tout le petit

corridor du mitieu.

Les bustes de Vérus & de Commode sont dissérens de ceux qui étoient autresois dans la galerie. Pertissus est le même, ainsi que Didius. Sevère y est deux sois à deux âges dissérens. Héliogabale a été changé; la prensière tête étoit plus belle, mais elle étoit douteuse de même que Mess. On a eu de Rome un très-beau buste d'Alexandre Sevère.

Le Constantin a été heureusement conservé dans l'incendie de 1762, & il a été remis à sa place. C'est une rête très-rare, & qui manque à la collection du Capitole, ainsi que plusieurs autres

qui sont dans la collection de Florence; Celle-ci est un trésor pour les antiquaires, & pour cent qui aiment à suivre les progrès & la décadence

de la sculpture dans les différens ages.

Il v a dans les trois corridors beaucoup d'autres figures qui méritent d'être indiquées: & d'abord en entrant dans le corridor oriental, on trouve un cheval, qui se voyoit ci-devant à Rome avec le groupe de Niobé, mais qui n'y avoit point de tapport, & qui avoit été trouvé dans un endroit tout différent.

Deux femmes assifes, dont l'une a une tête moderne; l'autre est antique, & passe pour Agripe pine la jeune, l'une & l'autre savamment dessinées & bien drapées.

Auguste qui harangue; c'est une des meilleures

que l'on ait de cet empereur.

Leda; Apollon avec sa lyre; une Bacchante, un Esculape, statues d'un style antique, simple & très-naturel.

Une figure d'un jeune athlète d'un caractère fort, qui tient un vase : c'est un bel antique, de grande manière; la tête a quelque chose de plus sec; il est très-savant de dessin & d'anatonnie, mais les bras restaurés ne sont pas beaux. (M. Cochin.

Un Mercure en marbre, dont on a fait une

copie en bronze pour le cabinet Farnèse.

Un Bacchus, de Michel-Ange, d'une manière grande, mais peu vraie, & dont la tête a des sécheresses.

Une figure de l'Automne; une Muse; un Apoli lon assis; Hercule dans sa jeunesse; Vénus de Cnide; un Mars en basalte; une semme voilée, mais dont la tête & les mains sont modernes.

Marfyas lié à un pin, qu'on a apporté de la Villa Medicis, belle figure; mais on voit trop qu'elle a été faite d'après une nature morte, --

Une Flore, figure gracieuse,

Un homme à longue barbe tenant un volume dans sa main gauche; un Bacchus en grande partie moderne; un groupe de Vénus & de Mars. Bacchus appuyé sur un jeune Faune, statue grecque bien pensée & d'une nature délicate; mais où il y a quelque sécheresse.

Dans la partie du corridor qui retourne du côté du midi: trois Muses & un Apollon en marbre; ensuite quatre statues de bronze; une Minerve qui n'est pas achevée; elle a été trouvée à Arezzo; Metellinus avec une grande inscription étrusque; une Chimère avec un nom étrusque; ensin un

jeune homme qui paroît être un Bacchus.

Dans le corridor du côté du conchant, un Romain avec la toge; Marsyas, une Nymphe assise fur un cheval marin, pièce très-rare apportée de Rome. Une Vestale tenant d'une main une coupe. & étendant l'autre vers le seu sacré: elle est trèsbien drapée, ses cheveux sont rangés sous son voile, ce qui sembleroit décider la dispute élevée parmi les antiquaires, si les Vestales laissoient croître leurs cheveux après avoir reçu la tonsure. Mais M. Lanzi croit que c'est une Plautine; un Narcisse : une Victoire traitée d'une manière svelte; un Philosophe; un Combattant qui a un genou en terre, & la cuisse percée d'un trait; un jeune homme qui est habillé dans le goût de Mercure. & qu'on avoit pris pour un Camille ou pour un <del>Drê</del>tre.

Junon; une Vesta, & une figure avec un manteau; un Amour qui se repose; un Esculape sagement composé; Vénus & Cupidon, statue qui parost moderne; un Bacchus de Sansovin; une Liéda.

Le Sanglier antique, de la plus grande vérité et du plus beau seire: cette figure n'est point satiguée d'une prodigieuse quantité de coups de trépans, comme la copie que l'en en a en France.

- 1

189

Dans l'incendie de 1762, ce fanglier antique, ainfi que la copie du Laocoon du Belvedere, par Baccio Bandinelli, ont été considérablement endommagés. Cette figure termine la suite du côté du couchant.

Après avoir fait le tour du corridor, on se trouve à la porte du premier cabinet du côté du nord & du couchant.

LE PREMIER CABINET contient le Museum Etrusque, & par consequent les antiquités propres à la Foscane. Ce genre d'érudition s'est monvé fort à la mode depuis une cinquantaine d'années; nous en parlerons à l'article de Cottone. On a recueilli dans ce cabinet beaucoup de morceaux qui étoient à Volterra, dans le cabinet Gaduzzi. & à Monte Pulciano, dans le cabinet de Bucelli, où l'on avoit rassemble beaucoup de soulptures étrusques & d'urnes chargées de caractères, ensorte que le cabinet Etrusque se trouve un des plus considérables qu'il y ait. On l'a placé dans un portique où il y a des niches, dans lesquelles font les tombeaux anciens, les urnes, les inferiptions étrusques & latines, & celles qui sont mêlées des deux langues, & auxquelles on doit le pen que l'on sait du langage des anciens Etrusques; on y a ajouté des explications qui font connoître chaque objet & le lieu d'où il a été tiré. Plusieurs de ces urnes trouvées à Chiusi, sont sculptées, & représentent la mort d'Etéocle & de Polinice, celles que l'on a trouvées à Volterra font les plus belles, & on en voit surtout dans le cabinet de M. Guarnacci; il y a même des bas - reliefs en albatre, qui tiennent en quelque forte de la beauté des ouvrages grecs: on en a aussi rassemblé dans le cabinet que nous décrivons; ils représentent plusieurs sajets de la guerre de Troie, publiés & expliqués par Gori & Pafseri, qui se sont distingués dans ce genre d'érndition; plusieurs n'ont point été publiés. On y remarque surtout les dessus des tombeaux dont étoient couverts les cerps que l'on ne brûloit pas. Les épitaphes qui y sont, contiennent ordinairement les noms du père & de la mère, suivant l'usage des Etrusques: On peut consulter sur ces antiquités Gori, Museum Etruscum Florentie, 1737, trois vol. in-folio, & M. d'Hancarville, dans ses Ansiquités Etrusques, grecques & romaines, du asbinet de M. Hamilton, publiées à Naples, en quatre vol. in-folio, avec des planches illuminées.

Winkelmann dans l'Histoire de l'Art, Tom. I. pag. 133, fait voir que les Etrusques ont cultivé les arts même avant les Grecs. Et lorsque Volsinium (Bolsène) fut prise, 265 ans avant Jésus-Christ, on transporta deux mille statues à Kome. : LE SECOND CABINET contient les bronzes modernes; il est orné de stucs & de dorures. La patrie des Ghibertia Donatelli, Verrocchi, Cellini, & la ville qu'habita Jean de Bologne, doit être bien fournie dans ce genre : aussi le cabinet dont nous parlons est le plus beau que l'on connoisse. On y a raffemblé des morceaux de différentes écoles, les modèles de plusieurs statues modernes érigées à Florence & ailleurs; enfin les copies des -flatues antiques les plus estimées, & qui le trouvent en Italie & ailleurs; comme le petit Faune d'Espagne: le Cincinnatus & la Diane de Versailles; le Laocoon; l'Apollon, & le Méléagre du Belvedere; l'Hercule, la Flore & le taureau Fasnèse; les deux Sasyres; le gladiateur; le jeune homme qui s'arrache une épine, le Masc-Aurèle du Capitole; les deux groupes de la place du palais Quirinal à Rome; le Silène, le Bacchus & l'Hermaphrodite de la maison Borghèse; un petit amour de Donatello, que l'on a pris pour un Mercure; un David du même, dont Vasari a fait l'éloge; un bat-relief qui représente le crucifiement de Jéfus-Christ; l'histoire du serpent d'airain, de Danti,

dont il est parlé ausi dans Vasari.

S. François-Xavier, S. Joseph, Ste. Thérèse, du Soldani; la copie de l'Iphigénie, connue sous le nom de Médicis, & la bacchanale de Borghèse, qui sont sur des urnes antiques.

Un grand nombre de candelabres, & antres

meubles travaillés à l'imitation des antiques.

Le buste de Côme de Médicis, qui sit beau-

coup d'honneur à Cellini.

Le Mercure de Jean de Bologne, qui a été apporté de la Villa Medici; statue singulière qui est en équilibre sur une tête de Zéphire, & qui paroît ne faire que l'essleurer; on en voit beaucoup de copies en Angleterre.

LE TROISIÈME CABINET contient les bronzes autiques, il est orné de marbre, & renserme dans quatorze armoires la plus belie collection de ce

genre après celle de Portici.

1. Saturne, Apis, Jupiter, Neptune: Pluton, Minerve, Diane, une tête remarquable de Saturne.

2. Vénus avec ses divers attributs; des nymphes, des amours, des génies; un Hermaphrodite
remarquable par la grandeur & par le travail;
Mars & d'autres guerriers; une belle amazone.
On peut y remarquer les diverses armures des Errusques, des Grecs, des Romains, & des groupes
qui représentent différens traits de la fable.

3. Hercule & Bacehus, fils de Jupiter; on en trouve de différentes grandeurs & de différentes âges; les travaux d'Hercule y font représentés par une multirude de petites statues, qui prouvent que le culte de ce Dieu étoit très répandu dans l'Etrarie; on remarque spécialement un groupe de Bacchus, auquel un génie donne de l'ambroisse, symbole de l'immortalité. On a réuni aux figures de Bacchus, Ariane, les faunes, les satyres, Silène, comme étant du cortège de Bacchus, & les autres divinités champêtres,

daires, des génies, des flatues incertaines; on y a joint les divinités égiptiennes; on y remarque furtout un Sérapis, qui est un des plus beaux mor-

ceaux de ce genre.

5. Les divinités étrusques dont on sait peu de chose, & sur lesquelles il faut lire l'ouvrage de Gori; c'est Janus, Pilumnus, Vulturnus, Vacuna; du moins suivant les conjectures de cet auteur. On y voit la grossièreté des premières ébauches dans l'art de sondre le bronze; il n'y a point de cabinet où l'on voie des idoles étrusques aussi grandes, & autant avec des inscriptions antiques.

6. Les portraits des hommes illustres, philosophes ou empereurs; ensuite les gladiateurs, les
acteurs, &c.; ensin tout ce qui n'est pas divinité.
On y a joint des fragmens de statues, qui quelques
sois sont du meilleur goût & d'une conservation
plus parfaite que tout ce que l'on peut trouver en

marbre antique.

7. Les animaux de toutes les espèces, qui servoient ou de vœux, ou de symboles, ou d'enseignes militaires, un pégase, un hippogriphe, un taureau à face humaine.

8. Des autels, des trépieds & autres instrumens relatifs à la religion, dont plusieurs sont travaillés

& chargés de figures.

9. Les candelabres, les lampes, dans lesquelles on trouve une variété incroyable de travail, de goût & d'invention, qui fait honneur aux artistes

de l'antiquité.

10. Les meubles de femmes, chaînes, coliers, anneaux, brasselets, pendans d'oreilles, aiguilles de cheveux, miroirs de métal. On y a ajouté les meubles à l'usage des hommes, & des restes d'armures antiques; des balances, des mesures, des tuyaux de fontaines, des instrumens pour les bains.

11. Les inscriptions sur le bronze.

tot

iz. Les manuscrits en cire & sur écorce y sont téunis; il y en a plusieurs qui ont donné lieu à des ouvrages ou à des dissertations savantes.

assistes, vases à parsums, vases de sacrifice, patères étrusques, avec des inscriptions & des figures.

14. Instrumens des arts, comme des serrures & & des cless, & quelques objets d'antiquité chrétienne: comme des anneaux de pontises, des sampes sur lesquelles sont gravés des sujets de l'histoire sainte, surtout celle qui est en sorme de navire, & dont S. Pierre tient le gouvernail avec une inscription qui a beaucoup exercé les commentateurs.

La collection que nous venons d'indiquer, pourra donner matière à plusieurs volumes; elle a été prodigieusement augmentée sous le nouveau règne, comme on en peut juger par l'ouvrage que Bianchi donna en 1759; ce qu'il appeloit la chambre des idoles ne contenoit pas plus de 300 bronzes, parmi lesquels il y en avoit beaucoup de modernes.

LE QUATRIÈME CABINET est destiné aux peintures antiques des Grecs & des Romains, & aux peintures faites en Italie vers le temps de la renaiffance des arts.

On y voit les premiers ouvrages de Cimabué; ensuite ceux de Giotto, qui ajouta du dessin & de la grâce; Taddeo Gaddi se distingua par la couleur; Paolo Uccello par la perspective & la vérité des figures d'animaux; Masaccio par la symétrie & l'expression. Quand on a lu dans Vasari l'histoire des progrès de l'art, on voit avec plaisir dans ce cabinet les preuves & les pièces justificatives de cette histoire. La collection dont nous parlons est d'autant plus rare & plus précieuse actuellement, que la plupart de ces peintures anciennes ent péri par la vétusté ou par la restauration. A Tome II.

l'égard des peintures véritablement antiques, c'efte Rome & surtout à Naples qu'il faut les voirs

Dans ce quatrième cabinet, on remarque un calendrier divisé en deux tables, chacune desquelles contient les saints d'un semestre; l'ancienneté & le genre de la peinture rapprochent ce monument des célèbres tables caponiennes, qui sont à la bibliothéque du Vatican.

Les ornemens de cette salle, quant à la sculpture, consistent en plusieurs bustes qu'on y a rassemblés, & qui sont de Donatello, de Mino de Fiesole & autres anciens sculpteurs; on y remarque surtout un S. Jean-Baptiste du Donato, le meilleur de tous ceux qu'il a faits, à l'exception

de celui qui est dans la maison Martelli.

LE CINQUIÈME CABINET est destiné au fameux groupe de Niobé, composé de seize statues grecques. On sait que suivant Ovide & Apollodore, Niobé reine de Thèbes vit percer ses quatorze ensans par les slêches d'Apollen & de Diane, par la jalousie de Latone. M. Fabroni a donné à ce sujet une savante dissertation. Ces statues étoient ci-devant à Rome dans la Villa Medicis, d'où le grand-duc les a fait transporter à Florence; on les a restaurées & placées dans une salle, ornée de stucs dorés & de peintures dans le genre antique des thermes de Titus à Rome.

La figure de Niobé mérite d'être remarquée par son action : la plus petite de ses filles se jette dans ses genoux comme dans son asyle ; la mère étend sa draperie comme pour garantir sa fille ; l'attitude est vraie, noble, excellente ; la tête de la mère est d'un grand style & a beaucoup d'expression, mais les draperies sont d'une manière maigre. Les autres ensans sont aussi dans des attitudes qui expriment la crainte & l'effroi. La plupart de ces sigures sont mauvaises, mais il y en a quelques-unes qui ont de belles intentions. &

des attitudes affez naturelles, & qu'on a modelées

plusieurs fois.

Winkelmann en fait un éloge pompeux. Les filles de Niobé, dit-il, contre lesquelles Diane a dirigé ses slêches meurtrières, sont représentées dans cette anxiété indicible, dans cet engourdissement des sens, lorsque la présence inévitable de la mort ravit à l'ame jusqu'à la faculté de penser. Niobé & ses filles seront toujours les modèles du vrai beau (Hist. de l'Art, T. II, p. 101). On doit les regarder comme des monumens incontestables du haut style (p. 241), c'est-à-dire, du siècle qui a précédé celui de Praxitèle.

M. Falconet (Tom. IV, p. 378) examine si ce groupe est celui dont parle Pline, & s'il peut être de Scopas ou de Praxitèle: il convient qu'on peut admirer la grandeur de la manière; mais il ne trouve point que les draperies soient des plus belles, malgré l'avis de Winkelmann (Monumenté inediti, Tom. I.); il critique le bras & la main dont la mère tient sa fille dans son giron, les jambes & tout le bas du vêtement de la mère.

Mais je rapporterai encore ce que m'écrit à ca fujet M. de Quincy, dont les talens & le goût méritent la plus grande confiance. On a toujours porté sur la famille de Niobé des jugemens trèsdifférens, dit M. de Quincy; les uns, prévenus que Pline attribue cet ouvrage à Scopas ou à Praxitèle, & croyant avec raison qu'il n'a dû sortir que des chefs-d'œnvres de la main de ces deux artistes. sont plus frappés du grand style, de l'expression fimple & savante, & du caractère sublime de la plupart de ces figures, que des incorrections qui s'y trouvent; les autres, rebutés des défauts évidens de cet ouvrage, le condamnent très-légèrement à n'être mis qu'au rang des antiques médiocres; en l'examinant avec plus de soin; on en porte un autre jugement.

#### 196 VOYAGE EN ITALIE.

Si la Niobé étoit de Scopas ou de Praxitèle cet ouvrage seroit infailliblement supérieur à tous les morceaux qui nous restent de l'antiquité; car excepté le Laocoon dont Pline parle avec éloge. & dont il nomme les artistes, nous n'avons aucun des ouvrages cités par les anciens auteurs; presque toutes les statues que nous admirons ont été faites à Rome sous les empereurs, où, en les supposant même faites en Grèce, nous ne voyons point qu'elles aient attiré l'attention de ceux qui ont fait la description des plus beaux ouvrages qui étoient à Rome; & beaucoup d'autres raisons prouvent que nous n'avons aucun morceau des fameux sculpteurs de l'antiquité. Si pourtant nous trouvons tant de beauté dans les ouvrages obicurs faits par des artistes inconnus, dans des temps où les arts étoient déchus, quelle perfection ne devrions-nous pas rencontrer dans les ouvrages de Scopas ou Praxitèle, auxquels, comme on n'en peut douter d'après Pline, cet ouvrage étoit attribué? Si avec des beautés frappantes & le style d'une fameuse école, on voit dans ces statues des désectuosités impardonnables & inconciliables, avec le mérite réel qui y domine, qu'en doit-on conclure, finon que les statues que nous avons aujourd'hui ne sont que des copies, & que les originaux auront été emportés à Constantinople, ou auront été perdus & détruits avec une infinité de chef-d'œuvres dont parlent les auteurs, & que nous ne retrouvons plus; en vain diroit-on que Scopas ou Praxitèle peuvent avoir fait des fautes; au moins ils n'auroient point péché contre l'ensemble. Il faut encore observer qu'on retrouve une très-grande quantité de copies antiques des filles de Niobé, ce qui donne quelque poids à cette supposition. Au reste. ces figures sont pleines de restaurations, & l'on juge mal de l'effet qu'elles pouvoient produire, lorsqu'elles se composoient les unes avec les autres

& formoient un groupe, comme on le voit dans beaucoup d'endroits, où le marbre est taillé de

manière à faire voir des rapports.

La falle de Niobé contient quatre bas-reliefs du Carradori, relatifs à Niobé, avec quatre grands tableaux: l'enlèvement de Proserpine de Grisoni; l'entrée de Côme II, par Sutterman; une bataille, par Rubens, & un triomphe d'Henri IV, roi de

France, par le même.

LE SIXIÈME CABINET est appelé du nom de l'Hermaphrodite, parce qu'il renserme entr'autres richesses le bet hermaphrodite, antique de marbre blanc couché sur une peau de lion; il a le visage & la gorge d'une semme; le sexe masculin est bien marqué, l'autre paroît à peine. Cette sigure a été restaurée par Michel-Ange. Elle est semblable à celle de la ville Borghèse à Rome, mais elle sut trouvée long-temps auparavant. Celle de Rome est plus belle au jugement de Winkelmann (Tom. II, p. 47); peut-être faudroit-il les voir ensemble pour en juger: cependant cette dernière ayant été beaucoup plus copiée par les artistes, il est à présumer qu'elle mérite la préserence.

Ces répétitions dans l'antique ne doivent point étonner: car lorsqu'un fameux sculpteur avoit fait une bonne figure, d'autres sculpteurs ne dédaignoient pas de la copier. Je n'en veux pour preuve que les différentes copies antiques que l'on trouve à Rome de la Vénus de Médicis: quelques-unes la représentent telle qu'elle est, d'autres réduites à une forme plus petite, & quelquesois avec des changemens dans les accessoires; quant aux hermaphrodites, nous voyons dans Pline que les Romains avoient fait de ce geure de monstre l'objet d'une partie de leurs débauches; voilà pourquoi le ciseau des artistes les plus habiles sut employé

à les représenter.

On a placé dans la même falle l'Adonis de

Michel-Ange; la Vénus à demi-nue, & celle qui tient une pomme; l'Apollon & le Bacchus de la Villa Medici. On y voit aussi un recueil de tableaux des anciens maîtres qui suivirent ceux dont nous avons parlé au quatrième cabinet.

Une Vierge dans le style du Perugin.

Une purification & une ascension, que l'on croit de Mantegna.

Une Vierge avec quatre saints, de Ghirlandajo, Une descente de croix, par Pier di Cosimo.

Un portrait par le Giorgion. Ce sont-là les peintres dont les ouvrages formèrent Raphaël, le Cor-

rège, le Titien, André del Sarto, &c.

On remarque surtout une grande esquisse de Barthélemi della Porta, qui mourut avant d'y avoir mis la couleur, c'est une Vierge environnée des différens saints protecteurs de Florence.

Une affomption, de Volterrauo.

Les trois Maries au sépulcre, par Pierre de Cortone, grande ébauche où l'on juge des beautés qu'auroit eu cet ouvrage, s'il eut été conduit à la perfection.

La multiplication des pains, par Buti,

Les noces de Cana, par Allori.

Tobie, par Santi di Tito.

Abel, par Lotti.

La dispute, du Caravage.

Plusieurs têtes ou bustes des meilleurs peintres. comme un S. Paul de Véronèse; un S. Pierre, du Guide; d'autres de l'Espagnolet, de Rubens,

de Vandvck.

La table incrustée en pierres dures, qui est dans le milieu de cette pièce, qui est la plus riche de toutes celles qui sont répandues dans les appartemens; on y a travaillé pendant seize ans, & cependant elle n'étoit pas terminée; on y a suppléé par des ornemens en bronze doré.

LE SEPTIÈME CABINET contient des têtes en

marbres & des inscriptions grecques & latines. On a presque doublé le nombre des inscriptions qui étoient à Florence, dans le temps que Gori a publié son recueil; elles sont rangées par classes, à l'exemple des collections de Rome & de Vérone. On a placé au milieu de la falle Hercule qui tue le centaure Nessus, groupe qui n'est pas sans mérite, & un beau torse; celui-ci faisoit autresois l'ornement de la galerie Gaddi. On y voit aussi des pierres sépulcrales apportées du levant, des sarcophages, des urnes, des vases avec titres ou inscriptions. Plusieurs inscriptions qui ont sait la matière de dissertations savantes, ou qui ont servi à décider des points d'érudition.

Des bustes antiques d'Alexandre & d'Adrien, plus grands que nature; on a mis ce dernier dans la collection des grands hommes, comme amateur des arts; la tête d'Alexandre est pleine d'expression; Galien, Pompée, Marc - Antoine, Cicéron, Scipion l'Africain, Scipion Nasica, Fabius,

Séneque.

Enfin le buste de Brutus par Michel-Ange; le marbre en est à peine ébauché, & il semble déjà plein de vie, & d'un grand caractère: cet incomparable artiste laissa cette figure dans cet état d'impersection par l'effet d'une inconstance qui lui a fait abandonner tant de choses commencées. Un bel esprit en attribuant la cause à un autre sujet, sit ces deux vers qu'on a gravés sous le buste.

Dum Bruti effigiem Sculptor de marmore ducit, In mentem sceleris venit, & abstinuit.

« Pendant que le sculpteur tiroit de ce marbre » la ressemblance de Brutus, il se ressouvint de » son crime, & abandonna l'ouvrage ».

Un Anglois, qui se regarde comme un autre Brutus par son zèle républicain, ne pense pas de même: voici les deux vers que le comte Sandwich composa par opposition aux deux autres;

Brutum effecisset Sculptor, sed mente recursat Tanta Viri virtus; fistit & abstinuit.

« Le sculpteur auroit achevé Brutus, mais il se » forma une si grande idée de son héros, qu'il » s'arrêta ».

Les statues des grands hommes de la Grèce sont en plus grand nombre, & il y en a de sort rares. On remarque Solon, Sophocle, Sapho, Euripide, Socrate, Alcibiade, Anacréon, Homère, Démosthène, Platon, Aristophane, Aratus, qui contemple le ciel. Plusieurs de ces sigures portent leurs noms écrits, d'autres ont des notes caractéristiques auxquelles on les reconnoît; enfin il y en a qui sont nommées par leur ressemblance avec celles des autres cabinets, dans lesquelles on a eu quelques autorités, ou quelques médailles pour décider des ressemblances.

LE HUITIÈME & le neuvième cabinet sont remplis par les portraits des grands peintres de tous les pays, saits la plupart de leur propre main; cette collection unique d'environ 330 portraits, présente non-seulement la figure de chaque peintre célèbre, mais encore un exemplaire de sa manière. Ces portraits sont gravés dans le Museum Plorentinum, & en partie encore dans la collection de Hugsord, avec des explications, C'est le cardinal Léopold de Médicis qui commença ce précieux recueil.

Le premier des deux cabinets est rangé suivant les dissérentes écoles. D'un côté est l'école de Florence avec celle de Rome; on distingue au milieu le divin Raphaël, élève de la première, & chef de la seconde; il est accompagné de Jules Romain, de Baroccio, de Zuccheri. Le dernier dans l'ordre de date pour l'école romaine, est celui du

chevalier Mengs, qui s'est distingué par de belles peintures & de très-bons ouvrages sur son art.

Dans l'école de Florence, le plus ancien portrait est celui de Masaccio, qui sut le premier modèle du style des modernes, & qui donna l'exemple à Raphaël, sans l'avoir reçu de personne.

Le portrait de Michel-Ange, chef de l'école, n'est' pas de sa main, suivant quelques uns.

Sur la muraille opposée, sont les portraits de l'école de Venise & de celle de Bologne; pour la première, Bellini, auquel succéda le Georgion, qui éclaira le Titien, Paul Véronèse, le Parmesan, le Tintoret, les Bassans.

Dans la feconde, le Primatice, qui est le plus

ancien de l'école de Bologne. La famille des Carraches qui ramenèrent en Italie la peinture déjà déchue, & se firent une manière qui sembloit réunir les charmes des autres écoles. Ils sont suivis par le Dominiquin, l'Albane, le Guerchin, le Guide, &c.

La collection des peintres étrangers est assez considérable, on remarque surtout Holbein, Rubens, Vandyck, Velasco, le Brun, mais il y manque le Poussin, qui est le Raphaël de la France. On remarque plusieurs portraits, dans lesquels les auteurs se sont peints tenant à la main un petit tableau de leur genre, surtout ceux dont le talent n'étoit pas de faire des portraits en grand, comme Borgognone, peintre de paysages & de batailles; Vander-Werff, Van - der - Neer, Mieris, Schalcken, célèbre par ses nuits éclairées de lumière, Resani pour les animaux, Balassi & Vanderbrach pour les fleurs.

Parmi tous les portraits de ce cabinet, il y a, dit M. Cochin, quantité de têtes qui sont d'une très-grande beauté. On estime surtout Vandyck, Rubens, Rembrand, le Guide, Annibal Carrache, Jules Romain, Luc Jordan, Léandre Baffan, Vivien & la Rosalba; les deux derniers en pastel.

L'air d'embonpoint & de santé qu'on voit dans le portrait du Rembrand, semble annoncer la touche franche, incorrecte, heurtée, mais forte & expressive de ce peintre, tandis que l'air soible & ensantin de Raphaël rappelle le tendre, le moëlleux de ses ouvrages. Je sus attendri à la vue du portrait de cet homme incomparable, enlevé à l'age de 36 ans, & qu'une mort si prématurée n'a pas empêché d'emporter avec lui la réputation de premier peintre de l'univers.

L'on a aussi enrichi ce cabinet de divers morceaux de sculpture antique : on y voit la belle urne de la Villa Medici, où est représenté le sacri-

fice d'Iphigénie.

LE NEUVIÈME CABINET a été ajouté pour servir de supplément au précédent : on y trouve beaucoup de portraits de peintres modernes, & plusieurs anciens, qui ont été acquis nouvellement.

On y a placé une figure de l'amour apportée aussi de la Villa Medici : on y admire l'expression de

malice que les poëtes donnent à Cupidon.

LE DIXIÈME CABINET contient les médailles, dont la collection est des plus célèbres. Gori en a publié une partie dans le Museum Florentinum; mais on l'augmente encore journellement. Les médailles des villes y sont en très-grand nombre; les Césars en or y sont plus complets que dans aucun cabinet de l'Italie; les monnoies étrusques y sont en marbre, il y en a surtout deux grandes qui sont quarrées & très-fingulières; ce médailler a été rangé par l'abbé Eckhel, antiquaire de l'empereur, qui a publié, en 1779, le catalogue du cabinet de Vienne, & dont on trouve une idée dans l'ouvrage de M. Pelli, qui est le garde des médailles à Florence. On a suivi l'ordre des lieux où elles ont été frappées, sans égard à leur grandeur ou au métal. On en compte 14000, dont plus de 1100 en or, & 3750 en argent

Le médailler de Florence est le plus considérable de l'Italie, ou du moins il n'y a que celui de Naples qu'on puisse lui comparer; mais à cet égard on convient assez qu'il n'y a point de collection au monde qui égale celle de Paris, pour la rareté & la conservation, comme nous l'avons remarqué en parlant du médailler de Turin. Voyez Tom. I. (1).

On a garni les murailles du cabinet, d'une suite de tableaux de l'école de Vasari, & de plusieurs petites statues de l'école de Jean de Bologne.

Les deux pièces voisines servent à ceux qui sont employés au cabinet, & contiennent les archives ou les documens qui concernent ce cabinet. L'abbé Galluzzi les a tirés de la secrétairerie du palais vieux, dans le temps qu'il rangeoit les manuscrits, pour préparer la grande histoire qu'il a donnée de la maison de Médicis. On y trouve les indications de plusieurs tableaux originaux; les sources: d'où proviennent les pièces les plus rares; un grand nombre de lettres curieuses relatives à la galerie; & ensin une collection de livres qui va chaque jour en augmentant.

L'ONZIÈME CABINET est un sallon arrondi en forme de tribune, orné de colonnes d'albâtre & de vert antique, entre lesquelles sont six armoires enrichies de colonnes d'agate, & de crystal de roche, avec des ornemens en pierres dures; c'est là où l'on voit un trésor de pierres précieuses qui surpasse tout ce que l'on connost dans ce genre. On y compte près de 4000 pierres gravées, &

<sup>(1)</sup> Ajoutons encore qu'il y a un cabinet précieux de médailles à Paris. C'eft celui de M. d'Enneri; il y en avoit un de M. Pellerin, qu'on a réuni au cabinet du roi. On en peut juger, par le beau recueil de médailles en 8 volumes in-4°. imprimés chez L. F. de la Tour, en 1762-1767. Cet ouvrage, un des plus importans en matière numifimatique, ne renferme que les médailles uniques, rares, peu ou mal connues, qui fetouvoient dans le cabinet de M. Pellerin.

il y a des camées & des pierres gravées en creux, parmi lesquelles on en trouve une trentaine dont le travail est estimé; mais un grand nombre de celles qu'on vante pour l'excellence de leur exécution, présente souvent, dit M. Cochin, un travail fort sec & fort mesquin: parmi les camées dont on fait le plus de cas, il y a une petite tête de Vespassen, qui est en esset touchée avec esprit & qui a de la vie, mais elle paroît un peu chargée; d'ailleurs le travail en est un peu sec & d'une manière petite. On voit un autre camée beaucoup plus grand dont on ne sait cas qu'à cause de sa rareté; il représente Tibère & sa femme ( 1).

Cette collection renferme aussi un grand nombre de statues, de têtes & de vases en pierres dures; il y a surtout une tasse de grenat d'une gran-

deur extraordinaire.

Un grand nombre de vases d'agate, de lapis & de jaspe travaillés à Florence sous les Médicis; plusieurs sont émaillés, garnis en or, aussi curieux pour un naturaliste que pour un homme de goût; on sait que Cellini prenoit part à ces travaux.

Des ouvrages en crystal, où l'on représente des sujets de l'écriture ou de la fable, d'après les peintures de Michel-Ange; plusieurs sont de Valerio Vicentino, Misuroni, & Giovanni Bernardi.

Un buste de Néron en crystal de roche; plufieurs têtes d'empereurs en calcédoine, & même des bustes de particuliers, que l'on conservoit dans les maisons, pour consacrer la mémoire des perfonnes que l'on avoit perdues. Une tête de Galba en albâtre; une de Matidia en aigue marine, qui

<sup>(1)</sup> M. Pelli a fait un catalogue des médailles en 17 volumes manuscrits, & celui des pierres gravées en 10 volumes; il se propose de publier un ouvrage sur les pierres gravées, dans le goût de celui que M. l'abbé le Blond & M. l'abbé de la Chau ont commencé de publier à Paris sur le cabinet de M. le duc d'Orléans.

est unique; un Tibère sur une turquoise célèbre

pour la grandeur & pour la sculpture.

Un Mars en faphir; un Alexandre en chrysolite; un Ciceron en topaze; une furie en hyacinte, très-rare; un Hercule en améthiste; une Minerve **e**n fardoine.

Le prince a fait tirer des soufres des pierres gravées, & l'on y voit parfaitement la finesse du travail & le prix de ces antiques. Gori & Passeri. qui ont donné trois volumes (1) sur les pierres gravées, ont fait voir combien on en tiroit de lumière pour la mythologie, l'antiquité & l'hiftoire de l'art, car on en voit de tous les siècles & de tous les pays. La collection des Césars est ici plus nombreuse que dans aucun autre endroit; elle est même dans certains points plus complète que la suite en marbre de la galerie; & pour l'arrangement de celle-ci, M. Lanzi s'est beaucoup

servi de celles des pierres gravées.

En considérant cette suite, on voit renaître l'art dans le quinzième siècle : on remarque surtout les portraits de Laurent le Magnifique, & de Savonarole, que l'on attribue à Giov. delle Corniuole. On voit l'art se persectionner dans les siècles suivans, par plusieurs portraits de papes & de princes; un des plus beaux est celui où Rossi a représenté toute la famille de Côme I : il y a aussi plusieurs camées modernes que l'on a pris pour antiques: Curzio excelloit à les contrefaire; il fit une Agrippine, que le cardinal Ludovisi achera très-cher; les plus habiles antiquaires de Rome y furent trompés. Mais on admire furtout les camées de la famille d'Auguste, ou des temps voisins de son règne; comme un Vespasien, que l'on a appelé le roi des camées, & celui qu'on a donné pour

<sup>(1)</sup> Thesaurus Gemmarum antiquarum Aneis tabulis 200. Florentiz, 1730, 3 vol. in-fol.

un Julianus Augustus, qui, accompagné de sa femme, sait une libation; celui-ci est remarquable par les accidens de couleurs, de même que le Ganimède, le Curtius, & le Lion en sardoine, gravé par Plutarco; un camée en niccolo, c'està-dire, gris sur du noir, sans saillie, où l'on a rapporté un Apollon en or, & que Mariette regarde comme une des choses les plus rares de l'antiquité; ensin le grand camée que l'on croit représenter Teano, semme d'Antenor, gardant le Palladium de Troye, & que M. Lanzi croit être une Vesta, saite pour la famille d'Auguste; il regarde ce camée comme valant lui seul un cabinet tout entier.

LE DOUZIÈME CABINET, ainsi que le treizième, contient des tableaux slamans ou d'autres du même genre, au nombre d'environ 350. Les vostes ont été peintes, à ce que l'on croit, par le Poccetti; l'histoire de la Magdelaine, dans les luuettes de la voûte, a été peinte par Curradi; un grand tableau de Solimène, qui représente Diane renvoyant Calisto. S. Joseph du Bronzin, de même que Susanne; S. Pierre marchant sur les eaux; le sacrifice d'Abraham; une Magdelaine copiée d'après celle du Corrège qui est à Dresde; un portrait du Bianca Capello, dont nous parlerons ci-après; Hercule avec les Muses.

La peinture au milieu de ses attributs, par Gio da S. Giovanni; Vénus au milieu des amours, par l'Albane; une Vierge d'Annibal Carrache; une santre de la même main, avec plusieurs figures.

Jésus-Christ chez le Pharisien, par le Titien; la prière de Jésus-Christ au jardin des Oliviers, par le Corrège; Jésus-Christ au moment où il est arrêté, tableau du vieux Bassan.

Une Vierge du Pesarèse, & une tête de jeune homme, par Vinci, qui sont remarquables, ainsi

que plusieurs autres tableaux.

Sur l'autre muraille, un crucifiement composé par Michel-Ange, exécuté par le Bronzin.

Une Vierge dans la gloire, ébauchée par Paul Véronèse; la légion Thébéenne, par Puntormo; une nativité de Chiarini; une belle campagne de

Salvator Rosa, &c.

Sur la troisième muraille est une Ste. Catherine de Sienne, par Franceschini; une Vierge de l'Espagnolet; une du Parmesan, & une qu'on attribue au Corrège; sur le revers du tableau est une tête du Sauveur. Les disciples d'Emaüs, par le vieux Palme.

Sur la quatrième muraille est une tête de Méduse avec des serpens, par Léonard del Vinci; ce tableau est d'une grande vérité, mais il n'est pas achevé, ce qui a lieu dans beaucoup de tableaux de ce maître. La nativité & la circoncision, deux tableaux très-sinis, de Porta; une Vierge du Parmesan; une Judith, par Christophe Bronzin, le meilleur peut-être des trois peintres de ce nom. Deux tableaux de Zuccheri, qui représentent l'âge d'or & l'âge d'argent. Jupiter qui dispense à chaque divinité un don partienlier, avec ces mots, unicuique suum. Vénus & Adonis, du même.

Dans le cabinet voisin, il y a encore quelques tableaux italiens; l'assemblée des Dieux de Zuccheri; deux tableaux de l'Albane, qui représentent des danses & des amours. Noé dans son ivresse, & le sacrifice d'Abraham, par Empoli; deux sujets de S. Laurent, par Allori; un S. Joseph, & une Vierge, de Trevisani; une Sybille du Guide; un Sauveur de Maratte; un S. Pierre & un S. Simon,

de Carlin Dolce.

Parmi les tableaux flamands qui sont dans ces deux cabinets, on remarque d'abord les fleurs de Van-Huisum; les oiseaux de Van-Aalst; des troupeaux de Berghem, d'une touche très-fine & d'un dessin plus correct que le commun des tableaux flamands; des poissons de Van-Kessel, qui s'est fait de la réputation dans ce genre, comme dans les insectes & les fleurs.

Parmi les tableaux des paysagistes, on distingue un berger sous un arbre, par Elzheimer; le rivage de la mer, par Savery, renommé pour les rochers & les pays incultes; deux petits tableaux, par Poëlenbourg, que Rubens employa pour orner fa maison. Il y a du même peintre quatre tableaux plus finis, dans le treizième cabinet : Moyse sur le Nil; Moyse dans le désert; une danse de satyres, & une de paysans. Plusieurs vues des deux Both; les quatre élémens de Brughel; ils ressemblent beaucoup à ceux de la bibliothéque de Milan; un calvaire d'Albert Durer, en grisaille, & la copie en couleur, par Breughel; Jesus-Christ arrêté, d'Albert Dure; Ste. Anne, de Dowen; le mariage de la Ste. Vierge, par Van-Balen; une ancienne Vierge, que l'on attribue à Van-Eyck connu sous le nom de Jean de Bruges, qui contribua aux progrès de la peinture par l'invention da vernis à l'huile.

Pour la perspective, on remarque la prison de S. Jean-Baptiste, par Steenwick, peintre qui étoit très-estimé par Vandyck, & faisoit souvent pour lui les sonds d'architecture. La prison de Sénèque, & deux églises gouhiques, par Nees; des ruines d'antiquités, par M. Clerisseau; ces tableaux sont distribués comme ceux de Nees, dans le douzième & le treizième cabinet.

Une querelle, par Vouvermans; un chasseur, de Metzu; deux hôtelleries de Teniers le vieux; & trois soirés de campagne de Teniers le jeune. Le premier a plus d'idée, mais le sils l'égale pour le goût.

Une adoration des Mages, du chevalier Vanderwerff, d'une belle exécution; la manière en est assez large, & c'est un des morceaux les mieux dessinés de ce maître, mais il est si sini, que cela en rend la souche froide.

Le jugement de Salomon, par le même; une nativité

mativité de Poëlembourg, & une troisième de Rembrant, que les Italiens ont appelé le Caravage des Ultramontains: une Magdelaine de Mieris le jeune, dont la draperie ressemble à celle du Titien; un S. Sébastien, & une Vierge de Sckalcken; une tentation de S. Antoine, par Teniers, pleine d'idées bisarres comme le sujet le comporte.

Deux belles têtes d'Apôtres, par Albert Durer; une religieuse de Luc de Hollande; les trois grâces de Rubens, traitées d'un grand goût; la Vénus

au miroir, du même peintre.

Un autre tableau de Rubens (figures d'environ un pied) représentant Vénus & Adonis; l'amour tire Adonis par la cuisse; les grâces découvrent Vénus: l'envie ou une autre furie retient Adonis par son vêtement; de petits enfans jouent avec ses chiens, ou les tiennent en lesse. Ce tableau est très-beau, les grâces sont bien dessinées, quoique d'une nature un peu flamande; la Vénus est belle.

Orphée qui délivre Euridice, par le frère de Jean Brughel, qu'on a appelé Brughel d'enfer, à cause de quelques sujets semblables qu'il a tirés du Dante.

Plusieurs portraits; J. B. Rousseau, par Largillière; Luther, par Cranack & par Holbein; ils sont rares partout, excepté en Angleterre, où les ouvrages de Holbein sont plus communs. La seconde semme de Rubens qui lui a souvent servi de modèle; la famille de Netscher peinte par ce maitre; des buveurs, de Brauwer; ce sujet étoit samilier à ce peintre, qui vécut au cabaret, & mourut à l'hôpital; Rubens lui avoit destiné un mausolée, mais il survécut trop peu à son ami.

Des joueurs de Hemskerck; une mascarade de Helmbreker; un charlatan, un paysan qui coupe du pain à sa semme, & un vieux amoureux, par Mieris; des enfans qui tirent un oiseau d'une cage, tableau curieux de Pierre Vanderwerf, fils du célè-

Dre Adrien.

Un cabaretier qui tire son vin, & deux autres tableaux, par Gherard - Dow.

Quatre gravures de Callot, qui représentent

l'histoire d'une compagnie de voleurs.

Une nuit, un arc-en-ciel, une soirée de village, par Agricola, peintre qui a réussi spécialement dans les tableaux qui représentent le labourage, & les campagnes en dissérentes faisons, & à disférentes heures du jour; d'où lui est venu le nom d'Agricola.

Deux autres paysages, par Van-der-Neer, auteur

recherché en Italie.

Une marine, de Claude Lorrain, que des amateurs ont appelé le Raphaël des paysagistes; on y voit la Villa Medici; on apperçoit dans l'air

l'effet de la rosée au soleil levant.

On a ajouté dans ces deux cabinets plusieurs statues sur des tables en pierres dures, entr'autres la Vénus Anadyomène ou sortant de l'eau, comme dans le tableau d'Apelle, dont il est parlé dans Pline. Elle a été apportée de Rome, où le chevalier Masséi la sit graver, comme une des meilleures statues que l'on connût, elle est dans la petite salle; il y a deux statues dans la grande : une Vénus qui sort du bain, & qui tire une épine de son pied; le ton vraiment antique est ce qu'elle a de plus beau. Un jeune homme nud, qui se retrouve un grand nombre de sois en bronze & en pierres gravées, il est blessé; on prétend que c'est un délateur, qui relève au sénat une conspiration; d'autres disent un vainqueur des jeux olympiques.

LE QUATORZIÈME CABINET contient les estampes & les dessins; il est en forme de bibliothéque, où sont déposés plus de 70 volumes d'estampes, & au-dessus des armoires sont placés des dessins choisis & encadrés; il est surtout riche en gravures d'Albert-

Durer, & de Marc-Antoine.

La collection des dessins, formée dès le temps

du cardinal Léopold, est une des plus riches que l'on connoisse: il y a 225 volumes, dont 80 sont chacun d'un auteur distingué; les autres sont des mêlanges d'italiens & d'étrangers. Le grand-duc en a acheré, beaucoup des maisons Gaddi, Michélozzi & Hugsord, ce qui a completté la collection. Elle commence à Cimabué, c'est-à-dire, à l'enfance de la peinture, jusqu'aux deux derniers, qu's se sont distingués en Italie, Battoni & Mengs. Cette collection de dessins éclaire l'histoire de l'art & celle des artistes.

On trouve dans le même cabinet différentes statues, entr'autres un Amour, un Pan; un Canope; un prêtre Egyptien, & une tête de Minerve assez rare, en ce qu'elle est d'un genre étrusque,

qui participe de l'ancien genre des Grecs.

LE QUINZIÈME CABINET est celui des vases Etrusques ou Romains; il y en a même quelquesuns que l'on croit être venus de la Grèce. Dancarville, dans le grand ouvrage qu'il a donné sur la collection de M. Hamilton, en a décrit plusieurs, on y admire la variété des formes, des couleurs, des vernis. Il y en a un grand nombre qui ont été trouvés à Volterra, à Chiusi, à Arrezzo, entr'autres une Bacchante qui est assise sur un taureau, & dont la robe est couverte d'étoiles. On peut voir par ce morceau, ce que savoient faire les anciens Etrusques, & ce vase paroît être de la même époque qu'un autre vase où se voit une châsse; Dancarville commence sa collection par celui - ci, comme étant un des plus anciens, & Winkelmann l'a cité plusieurs sois dans son histoire de l'art. : ,

On a mêlé dans cette collection plusieurs vases imités des anciens, par la famille Vasari, à Arrezzo, & copiés dans ce siècle même en Angleterre: on pourroit s'y tromper à l'intérieur, mais le poids les fait reconnoître pour modernes. On y voit aussi

O ij

de la poterie d'Urbino, de Cagli, & de Castel-Durante, où il y a des dessins d'après Raphaël, les Carraches & autres.

Ce cabinet renferme aussi toutes les antiques en terre cuite, comme les lampes, les statues d'animaux, qui, suivant le comte de Caylus, étoient offertes par les pauvres en place de victimes.

Gelles des dieux lares, & peut-être quelquesunes qui servirent de modèle aux ouvrages de

marbre & en bronze.

Un grand nombre de pieds, de jambes, de cœurs, de têtes qui servoient d'ex-voto, pour remercier les dieux de dissérentes guérisons. Le plus grand nombre sut trouvé près d'un ancien temple de Diane, vers 1669.

Il y a aussi des bas-reliess d'un très-bon goût. On a placé dans ce cabinet un morceau précieux de sculpture en bas-relies, c'est l'autel d'Alceste, qui préserve de la mort son mari Admète, en se sacrissant pour lui; il a été gravé, & M. Lanzi se propose de publier une dissertation qu'il a lue à l'académie della Crusca, au sujet de ce beau monument.

LE SEIZIÈME CABINET, appelé la Tribune, est celui qui renserme la fameuse Vémus de Médicis. On l'a choisi de présérence, pour y placer ce qu'il y avoit de plus précieux dans la galerie, soit en sculpture, soit en tableaux, à cause de sa hauteur & de la disposition des jours, qui est plus savorable à ces chess-d'œuvres.

Cette Vénus antique, que l'on a crue être celle de Gnide, par Praxitèle, mais dont on ignore absolument l'auteur, comme l'a prouvé M. Falconet, est an moins la plus belle qui existe, & depuis 300 aus que l'on déterre des monumens, & surtout des statues de Vénus, il ne s'en est pas trouvé d'aussi belle; elle mériteroit seule le voyage de Florence, comme autresois l'on faisoit le voyage de Gnide, pour voir la Vénus de Praxitèle.

213

La Vénus de Médicis a un peu plus de cinqpieds de haut; il y a un dauphin sur le côté, ce qui l'a fait nommer aussi Vénus maritime; elle est toute nue, sa tête est tournée à gauche; elle porte la main droite au-devant de sou sein sans y toucher, & de la gauche elle couvre d'une certaine distance ce que la pudeur ne permet pas de laisser voir. On ne peut imaginer ni une plus heureuse attitude, ni un plus beau choix de nature; tout ce qui est antique dans cette statue est bien restauré. Les bras sont modernes, quoiqu'on assure à Florence qu'ils sont antiques : ils sont faits, il est vrai, avec soin, mais ils pe répondent point à la beauté du reste de la figure. On a été conduit à les mettre dans le mouvement où ils sont, par les copies antiques que l'on en avoit trouvées auparavant. M. Cochin soupçonne même que la tête a été restaurée, & M. Lessing le pensoit de même en 1775. Cette belle figure fut trouvée à Tivoli. dans la Villa Adriani, de même qu'un grand nombre de statues du plus beau travail des Grecs: mais elle étoit cassée en cinq endroits; savoir au col, aux cuisses, au-dessus des jambes, au milieu des jambes, & au-dessus des pieds.

Bien des auteurs entraînés par le témoignage de Misson, qui écrivoit en 1688, ont dit que cette Vénus étoit de Cléomènes, sculpteur ancien; cela est en esset indiqué par l'inscription; mais elle est moderne, & M. Falconet observe qu'autresois il y avoit Diomède, & non pas Cléomènes; le nom sut changé après le transport de la Vénus, que l'on porta surtivement de Rome à Florence, sous le pontissent d'Innocent XI, vers 1680, & du temps de Côme III grand duc de Toscane, en même temps que le Rotateur; & M. Falconet observe qu'il y eut un habile ciseleur nommé Diomède. Aussi Gori, dans le Museum Florentinum, dit que cette figure n'est point de Cléomènes; &

O iij.

Pline (Livre 36) parle bien de Cléomènes comme d'un habile artiste, qui avoit fait les statues des neuf Muses; mais en parlant de celles de Vénus, il ne fait pas mention de Cléomènes, & l'on ne voit pas pourquoi les modernes ont choisi ce nom

pour le mettre sur la base de sa figure.

On a beaucoup commenté les passages de Pline, pour savoir si l'on pourroit deviner de qui est la Vénus de Médicis: cet auteur donne un assez long détail sur les meilleures statues de Vénus: il parle d'abord de celles de Phidias, qui existoit de son temps à Rome sous le portique d'Octavie, & qu'il dit être d'une beauté parsaite. La seconde, nommée Afroidite, aux jardins, avoit été faite par Alcamène, élève de Phidias, & son maître y avoit mis la dernière main. Elle étoit placée hors de la ville d'Athènes.

La troisième Vénus étoit à Rome dans le temple de Brutus Callaicus, au cirque de Flaminius: Pline dit qu'elle étoit nue, & supérieure (Antecedens) à celle de Praxitèle, qu'il dit ailleurs être la plus belle ou la plus célèbre du monde (1).

La quatrième Vénus étoit d'un artiste inconnu; l'empereur Vespasien la fit placer dans le temple

de la paix.

Enfin Pline parle de deux belles Vénus de Praxitèles, dont une étoit voilée, elle fut vendue aux habitans de l'isle de Cos, & l'autre toute nue; celle-ci fut mise à Gnide; elle étoit beaucoup au-dessus de la première, & Pline l'exalte en plu-

<sup>(1)</sup> Voyez le Journal de Paris des 25 Février 1783, 7, 13, 21 & 27 Mars & 17 Avril, sur la signification du mot Antecedens, & M. Falconet, Tom. IV, p. 373. Je suis persuadé que les passages de Pline signifient que cette Vénus étoit d'un auteur inconnu. & qu'elle passoit pour être encore plus belle que la Vénus de Gnide, quoique la plus fameuse de toutes; cè passage est bien à la vérité après l'article de Scopas, mais Pline ne dit pas que la Vénus sut de lui.

fieurs endroits. Nicomède, roi de Bithynie, en sut si émerveillé qu'il proposa aux habitans de Gnide, de payer les dettes de leur ville, qui étoient très-considérables, s'ils vouloient la lui céder; mais ils rejetèrent ses offres. Il y a apparence que cette sameuse Vénus de Praxitèle, su détruite dans l'incendie de Constantinople, en 465, ou bien à la prise de cette ville, au commencement du treizième siècle, de même que le Jupiter Olympien, de Phidias; la Junon de Samos, par Lysippe, & la figure de l'occasion par le même. Hist. de l'Art, T. III, p. 269.

Il est impossible de décider, par le témoignage de Pline, de qui est la Vénus de Médicis; cet auteur n'ayant point décrit les attitudes des statues, ce qui eût été nécessaire pour les comparer à celles que l'on a trouvées. Voyez M. Falconet, Tom. II, p. 329. Quoiqu'il en soit, on peut bien comparer la Vénus de Médicis à celle de Praxitèles, qui étoit dans le temple de Gnide, dont l'expression & la vie étoient telles, qu'Ovide disoit qu'elle n'étoit immobile qu'à cause que la majesté

divine l'exigeoit.

Virginis est veræ facies quam vivere credas, Et si non obstet reverentia posse movere.

Un auteur grec introduit Vénus même qui demande comment Praxitèles avoit pu la voir nue pour la peindre si bien.

Τυμνήν διοθε Πάρις με και Ανχίσιης καὶ Αδθυνς Τυς τρεις διοθα μόνυς, Πραξιτέλιμς οθε ποθέν?

« Pâris, Anchise, & Adonis, me virent nue; » je n'ai connu que ces trois: mais Paxitèles, où » m'a-t-il vue?»

LE ROTATEUR, le Remouleur ou l'Espion, Arrotino, Rotatore, statue célèbre qui sut trouvée à Rome dans le dernier siècle; on l'a prise pour

J iv

216

un Gincinnatus, ou un Manlius Capitolinus, d'autres pour le Scyte qui devoit écorcher Marsyas; mais on dit communément que c'est un esclave qui découvrit la conjuration des sils de Brutus pour rétablir les Tarquins (Tite-Live L. II, C. IV. Juvenal, Sat. IV.) ou celle de Catilina.

Quoiqu'il en soit, c'est une figure bien pensée, d'un mouvement simple & naturel, pleine d'expression, dont le dessin a un caractère de vérité qui répond à l'état de l'ouvrier qu'on a représenté. Voyez l'abbé Dubos, & l'Encyclopédie au mot

Rotateur.

L'APOLLON appuyé (Apollonio) dont on a nouvellement enrichi la galerie, se compare à celui du Belvedère: Mengs dit que celui de Rome offre l'idée du style sublime, & que celui de Florence, de même que la Vénus dont il est voisin, donne l'idée du beau & du gracieux (Tom. II, p. 45.) Ce qui lui ressemble le plus, est le petit Apollon en bronze de la Villa Albani, qui est de Praxitèles, ou du sculpteur des grâces.

Les Lutteurs, la Lotta, est un groupe sameux, que bien des amateurs mettent au-dessus de toutes les statues qui sont à Florence: il est du moins unique dans son genre. On y voit surtout la sorce, la tension des muscles, & le gonslement des veines, comme dans le Laocoon; les têtes qui manquoient autresois ont été ajoutées, cependant elles out tant d'expression qu'on les croiroit antiques, surtout celle du vaincu; ce groupe a été trouvé en même temps que la Niobé. Il est bien composé, & d'une grande précision de dessin; quoiqu'il sur d'une exécution très-difficile, il n'a point de parties plus soibles les unes que les autres. Winkelmann croit qu'il appartenoit au groupe de la famille de Niobé. Tom. III-, p. 38.

LE FAUNE est une figure du meilleur siècle de la sculpture antique. Il joue des crotales ou cimbales, & il a un pied sur la scabila (1). Le mouvement du Faune est très-beau, & les membres en sont savamment contrastés. Il respire la gaieté & la légéreté, comme le beau Faune du palais Altieri à Rome. Cet antique n'est pas cependant du dernier sini. La tête & les mains en ont été restaurées par Michel-Ange, mais c'est avec tant de goût qu'elles sont dignes du reste de la figure.

Les peintures de la tribune sont dignes d'être placées près des chefs - d'œuvres de la soulpture. On remarque d'abord une Vierge de Michel-Ange: elle est à genoux & donne l'enfant Jésus à S. Joseph; on voit dans le lointain des personnages nuds qui semblent sortir du bain. Ce tableau est rond, & fut fait pour un gentilhomme nommé Agnol Doni. Vasari, dans la vie de Michel - Ange, dit que parmi le petit nombre de tableaux de Chevalet qu'on a de ce grand maître, c'est le plus beau & le plus fini. Il ajoute une historiette à ce sujet : le prix convenu étoit de 70 écus, le gentilhomme voulut en diminuer quelque chose, le peintre en demanda 100; l'acheteur disputoit encore plus; Michel-Ange dit qu'il en vouloit 140, & il fallut les lui donner; c'est à - peu - près l'histoire que Pline raconte de Tarquin, pour le prix des livres de la Sybille,

Une Vierge, de Léonard da Vinci, nouvellement achetée par le prince, sur l'éloge qu'en ont fait

tous les connoisseurs.

La purification de Barthélemi della Porta, peintre dont la réputation n'est peut-être pas égale au mérite de ses ouvrages. Il sut tout à la sois & le maître & le disciple de Raphaël. Vasari & Mengs le mettent au nombre des plus grands peintres; Algaroti dit qu'il a su réunir le grand carac-

<sup>(1)</sup> La Scabila ou Crupezia, est une espèce d'instrument en forme de soussiet, qui rendoit des sons à-peu-près comme les soussiets qui sont dessous ces petits oiseaux de bois, dont s'amusent les enfans.

tère de Michel-Ange avec la correction de Raphaël: & dans une lettre à M. Mariotte, il dit, du tableau dont nous parlons, que l'on ne peut rien voir de plus sagement inventé, de mieux dessiné & de mieux colorié.

David & Isaïe, deux tableaux du même peintre; le second est surtout d'une grande beauté, quoiqu'il n'égale pas le S. Marc du palais Pitti; celui - ci est parmi les figures de Porta, ce qu'est le Moyse de Rome parmi les statues de Michel-Ange.

André del Sarto est un peintre d'une manière gracieuse, facile & naturelle, son genre est dissérent de celui de Porta, mais on peut les comparer: on voit ici du Sarto, une demi figure de la Vierge avec l'enfant Jésus, & un tableau avec quatre figures entières, qui représente un jeune homme priant devant l'ange Raphaël, auquel Tobie semble le recommander. S. Laurent est sur la droite de Raphaël; le sourire de tous les trois annonce que la prière est exaucée.

Le massacre des Innocens, par Daniel de Volterre, a été acheté par le prince, en 1782. Il y a plus de 70 figures en différens groupes, avec tant de variétés, qu'on peut le regarder comme une école de dessin. On y remarque un maître qui se faisoit gloire d'être imitateur de Michel-Ange, dont on foupconne que quelquefois il exécuta les

deffins.

Trois tableaux de Raphaël où l'on voit les progrès de ce maître : les deux plus petits représentent la Vierge & l'enfant Jésus, qui joue avec S. Jean; le premier de ces deux tableaux offre de la simplicité dans les physionomies comme dans les positions. On y apperçoit l'école du Pérugin, & les premiers élans du disciple qui alloit bientôt surpasser le maître. Le second est plus grand, plus étudié, plus vif; « l'on y voit, dit M. Lanzi, un » Raphaël, qui est plus grand que le premier;

» c'est Virgile, qui après ses éclogues, s'est élevé » jusqu'aux Géorgiques, sans avoir encore fait la » divine Enéïde.»

Le troisième est un tableau célèbre de Raphaël, qui représente S. Jean dans le désert, assis & vu de face; il est de la troisième manière de Raphaël, & de la plus parsaite; il en est parlé dans Vasari, & M. Pelli a fait voir dans le second tome de son Essai que c'étoit bien l'original.

Le portrait de Jules II est un quatrième ouvrage de Raphaël, qui vient de la maison della

Rovère.

Une Vierge adorant l'enfant Jésus qui est couché

devant elle; tableau du Corrège.

Le Corrège est l'émule de Raphaël pour les grâces, & Mengs croit qu'il le surpasse dans l'art de rendre les effets des corps, comme Raphaël l'emporte lorsqu'il s'agit de rendre les passions de l'ame. Ce tableau fut acheté par Côme II; on en trouve partout d'anciennes copies à Florence. Ce n'est pourtant pas un des plus beaux ouvrages du Corrège, suivant Mengs; la composition & l'habillement sont peu étudiés; la tête & les mains de la Vierge sont peintes à merveille, quoiqu'il y ait moins de force que dans les ouvrages capitaux du Corrège (Mengs, Tom. II, pag. 169); mais aux incorrections près, ce tableau est charmant, d'un grand fini; le coloris en est admirable, il est très - bien conservé; & la tête de la Vierge a surtout beaucoup de grâce & d'expression.

Le Parmesan, dont on voit une sainte famille, vient à la suite du Corrège par son style gracieux: mais en voulant le surpasser, il est devenu maniéré & mignard. Un peintre qui avoit comparé les deux têtes de Vierges, disoit que le premier avoit atteint le terme de la beauté, & que l'autre

l'avoit outre - passé.

Jacques Bassan a sait peu de tableaux de la

grandeur & du mérite de celui qui est dans cette tribune, où il s'est peint lui - même avec sa famille, & le Titien son ami; on diroit qu'il a voulut en faire le gage d'immortalité pour sa semme & ses ensans. Ce tableau n'est pas remarquable par l'imagination, mais par le coloris & par la vérité de la nature: on dit qu'Annibal Carrache avança la main, pour prendre un livre que le Bassan avoit peint.

Un tableau de Rubens, où l'on voit Hercule entre le vice & la vertu (personnissés par l'Amour & Minerve). Ce tableau est parfaitement bien composé & bien groupé; il y a un bel esset de lumière, une belle couleur & beaucoup d'harmonie; les têtes sont d'une grande beauté, les sigures

sont presque de grandeur naturelle.

Une Bacchante d'Annibal Carrache; elle est vue par derrière, un satyre lui présente une corbeille de sleurs. La répétition de ce tableau est à Naples, an palais de Capo di Monte; M. Cochin dit que c'est un morceau digne de toute admiration; on ne peut voir, ajoute-t-il, une semme mieux dessinée ni plus vraie; le contour en est savant & grand, sans être chargé; ce tableau est admirablement peint, les muscles du dos y sont rendus avec douceur, & presque sans paroître; la tête de prosil est d'une grande beauté, de très-grand caractère, remplie de grâces, d'un contour parsait, & bien coissée.

Le Lanfranc fut élève du Carrache, quoiqu'il ait cherché à imiter le Corrège; il y a de lui dans cette tribune un S. Pierre qui embrasse la croix, demi-sigure pleine d'expression, de repentir & d'amour.

Une Sybille du Guerchin, que l'on a appelé le magicien de la peinture italienne; son clair-obscur donne un si grand relies à ses ouvrages, que l'on voudroit toucher les corps qu'il représente.

Une Vierge en contemplation, par le Guide, demi-figure pleine de facilité & de beauté, & de cette imitation de l'antique qui fait le caractère du Guide. On aime à voir ses ouvrages dans la galerie de Florence, où existent ses modèles, car M. Fabroni dit, que le Guide avouoit que le groupe de Niobé avoit été une de ses principales études.

L'enfant Jésus entre plusieurs anges qui lui présentent les instrumens de la passion, par l'Albane, peintre gracieux, qui est, pour ainsi dire, le premier dans ce genre. Aussi a-t-il peint souvent des

Anges & des Amours.

La Vénus du Titien est regardée par Algarotti comme la rivale de la Vénus de Médicis, qui est vis-à-vis; on la met au nombre des ouvrages les plus remarquables de la seconde manière du Titien. On prétend que c'est le portrait de sa maîtresse; d'autres disent que c'étoit la maîtresse d'un des Médicis. Elle tient des fleurs de la main droite. l'autre main tombe négligemment sur ce que la modestie doit cacher. L'air de tête en est charmant, son regard est voluptueux; & la couleur en est si parfaite qu'elle fait illusion; ce morceau. dit M. Cochin, est d'une beauté digne de la plus grande admiration. On yoit dans le fond du tableau deux femmes, dont l'ane cherche dans un coffre; elles sont l'une & l'autre trop petites, défaut de perspective qui déprise un peu ce beau tableau, dont la composition auroit pu se passer de cet épisode. Il y avoit néanmoins beaucoup de mérite, à tenir la figure entièrement dans le clair & sur des linges blancs, & à faire ce même fond clair & d'un bel effet : il falloit un aussi habile homme que le Titien pour y réussir.

Enfin, on voit près de-là un beau portrait fait par le Baroche, & une Ste. Catherine du Titien. LE DIX-SEPTIÈME CABINET contient les minia-

tures, les petits tableaux à l'huile & les objets de sculpture, qui par leur petitesse peuvent figuerer avec les miniatures: c'est-à-dire, un grand nombre de petites statues antiques & modernes, dont plusieurs sont très-rares & de la plus grande

perfection.

La collection des petits tableaux est unique dans ce genre. Le cardinal Léopold s'en étois déjà fait une, qu'il avoit coutume de faire porter avec lui, soit à la campagne, soit dans ses voyages; on a continué de l'augmenter, & elle monte actuellement à plus de 600 tableaux. On y remarque plusieurs portraits; Henri IV; Marie de Médicis; le cardinal de Richelieu; l'Aretin. Mais la plupart sont des personnages inconnus > ce sont de johs portraits faits par de bonnes mains; il y en a sur l'ivoire, sur le cuivre, l'argent ou l'or. On juge par des comparaisons qu'il y en a du Tintoret ou des Carraches, & du Titien; il y a même une figure de religieux peinte par Raphael. Cependant Daniel de Volterre, qui étoit souvent consulté pour ces emplettes, dit dans un billet, qu'il est difficile dans des portraits de reconnoître les airs de tête employés par les différens peintres.

On voit dans ce cabinet une colonne précieuse d'albâtre oriental, qui a six pieds & un quart de hauteur, sur laquelle est une petite statue que l'on a cru être de Britannicus; mais une médaille unique de ce jeune & malheureux prince, confervée à Rome dans la maison Visconti, prouve que ce n'est point ici un Britannicus; cette figure a plus l'air d'un Néron dans son enfance. Elle passoit pour être de basalte; mais M. de Saussure

dit que c'est du marbre noir.

LE DIX - HUITIÈME CABINET contient une grande collection de tableaux, de même que le cinquième & le seizième; on y voit aussi quel-

ques statues antiques. On y remarque une Vierge du Bronzin; un S. Ive, par Empoli, c'est un de ses meilleurs tableaux; un S. Antoine, par Dolci; un portrait de Charles-Quint, par Vandyck; Jésus-Christ chez le Pharisien, par Michel-Ange de Caravage. C'est un ouvrage admirable, d'un pinceau facile & net: les plus beaux détails y sont rendus sans esclavage; la couleur en est vigoureuse, belle, fraîche & vraie: il fait un estet très - harmonieux, quoique les couleurs en soient sort vives; il est dessiné avec beaucoup de goût; les têtes en sont belles, surtout celles des vieillards, qui sont faites en maître; il est plus sini que le Caravage n'avoit coutume de faire, mais les ombres en sont trop dures.

Une Vénus du Titien; elle est couchée ainsi que celle de la tribune, & elle est connue de même dans l'histoire de la peinture, quoiqu'elle ne soit pas d'un aussi grand prix. On l'appelle la femme du Titien; elle est peinte toute nue, avec un Amour derrière elle; le pinceau en est vrai & gracieux, & la manière dont elle est dessinée a plus de fermeté, mais moins de finesse que l'on

n'en trouve dans l'autre Vénus.

Le facrifice d'Abraham, par Allori; deux histoires de Joseph, par André del Sarto; dans l'une en voit Joseph en prison, dans l'autre la récep-

tion qu'il fait à son père.

De l'autre côté, on voit une Madelaine, de Furino; un S. Jérôme, de l'Espagnolet; une Annonciation, du Bassan; & une fainte Famille, du Baroche; un Paysage, du Guide, où l'on voit

Armide & Renaud, &c. &c.

On y remarque aussi deux beaux bustes de femme; un entr'autres qui étoit à la Villa Médici; sous le nom de Julie, semme de Titus; on admire surtout la chevelure. Un Amour qui dort, petite statue grecque du meilleur genre; ces deux sigu-

res sont sur une table d'albâtre; sur l'autre sout

- deux Faunes & un Sérapis.

LE DIX-NEUVIÈME CABINET renferme une collection de statues antiques. On voit surtout le groupe de l'Amour & de Psiché, figuré dans le Museum Florentinum, & qui sut trouvé autresois sur le mont Celius à Rome; c'est la même pensée que dans celui du Capitole; il est remarquable quant à l'intention seulement.

Un jeune homme avec la toge, qui tient un volume tiré d'une boîte qui est à ses pieds, sym-

bole des études de la jeunesse.

Un Silvain ou une autre divinité champêtre, qui porte un agneau sur ses épaules, & à la main un vase de lait. On lui a mis un chapeau moderne. Une statue de semme voilée, qui a été apportée de Pratolino; on voit sur la base qu'elle est dédiée à Vibia Aurelia Sabina, fille de Marc-Aurèle.

Une Minerve qui étoit au Poggio Impériale, remarquable par un style étrusque ou grec antique, la tête est moderne.

Une jeune princesse qui tient son manteau relevé

de la main gauche.

Un enfant qui tient des noix.

Un Ganimède, dont le torse est très-beau, & a été restauré par Cellini, comme on peut le voir dans sa vie ou dans l'ouvrage de Gori.

- Un grand nombre de bustes presque tous inconnus, & de bas reliefs qui ont été publiés aves les inscriptions de la Toscane. Un facrifice fait par un empereur; l'ouverture d'un Testament; une Harangue; un Ganimède.

On se propose d'y placer aussi des bas-reliefs

qu'on a fait venir de Rome.

LE VINGTIÈME CABINET de cette fameuse galerie contient une collection de médailles modernes. On y voyoit autrefois un cabinet d'histoire naturelle naturelle qui avoit de la réputation; mais il a été transporté dans le grand établissement du cabinet de physique ou du Museum, que nous décrirons

à la suite du palais Pitti.

La voûte de cette vingtième salle représente plusieurs divinités, peintes par Frédéric Zuccheri. Sur les murailles, on a dessiné la carte géographique du grand duché, ouvrage de Serrati. Le reste est garni de tableaux en mosaïque, parmi lesquels on distingue un ancien portrait du cardinal Bembo. Il y a aussi quelques médaillons en sculpture, comme ceux de Laurent de Médicis, de Jean de Médicis, d'Americ Vespuce, & de Galilée, quatre des plus illustres Florentins.

La collection des monnoies est disposée dans des armoires par ordre géographique & chronologique, à-peu-près comme nous l'avons indiqué pour le dixième cabinet. On a commencé par l'Etrurie; Orfini qui a fait un ouvrage sur les monnoies de Florence, en fit deux suites; l'une a été portée à Vienne, l'autre a été achetée par le grand - duc, pour être réunie à celle de sa galerie, ensorte que cette collection est des plus riches, non-seulement pour les médailles de Florence, mais encore pour celles des autres villes de Toscane, & surtout de Pise. On y voit beaucoup de monnoies en or & en argent des deux Siciles, de l'Etat Ecclésiastique, de Venise, de Parme, de Milan, de Gênes & autres parties de l'Italie. Des monumens de la plus ancienne fabrication de monnoie qu'il y ait eu dans chaque province. Il en est de même des autres parties de l'Europe, l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Hollande, la Suède & l'Angleterre, sur laquelle on a des morceaux précieux. C'est ainsi que l'on voit dans ce seul cabinet, l'histoire suivie des républiques & des monarchies, le changement des gouvernemens, la succession des familles souve-Tome II.

raines; & l'on y peut suivre les principaux événemens qui sont époque dans l'histoire moderne. On y trouve même quelques monnoies orientales, & en total beaucoup de pièces rares & qui n'ont point été publiées.

La collection des médailles modernes est une des plus nombreuses & des plus remarquables: elle commence par les papes; on y voit ensuite les souverains selon leurs dissérens pays, puis les savans par ordre alphabétique. On y trouve aussi un grand nombre de sceaux de moyen âge; la plupart n'ont point été publiés. M. Pelli est l'antiquaire & le garde de cabinet de médailles.

La bibliothéque Magliabecchi, est dans les appartemens qui sont sous la galerie. Celui qui en sut autresois le possesseur, étoit Antoine Magliabecchi: elle avoit été arrangée vers 1755, par les soins de l'abbé Bandini; elle a été ensuite sous la garde de Targioni. Le grand-duc l'a enrichie d'une partie de la bibliothéque Palatine, qui étoit autresois au palais Pitti. On y conserve des manuscrits curieux & des livres très - rares. Cette bibliothéque est ouverte tous les jours, & celle des Marucelli (qui est du côté de S. Marc) est ouverte trois sois la semaine; ainsi l'on a continuellement à Florence une occasion facile d'étudier.

L'académie de peinture, de sculpture & d'architecture a aussi une salle au premier étage du même bâtiment. L'établissement en est très-ancien; on donne des leçons dans la maison de Jean de Bologne, léguée pour cet esset par ce sameux sculpteur, où il y a beaucoup de modèles en plâtre, & dans une autre maison près de S. Marc & de la ménagerie, où est l'attelier de sculpture.

L'académie de peinture a reçu au nombre de fes professeurs, Mde. Irone Duclos, née Parenti,

& au nombre de ses amateurs, Mde. Bianca

Anguisciola, née Busca, de Milan (1).

C'est dans les bâtimens de la galerie de Médicis, qu'on voit le travail des tableaux en pièces de rapport, qui se fait avec des pierres dures, & qui est célèbre dans toute l'Europe; j'avois admiré les belles tables qui sont au Luxembourg à Paris, qui ont été faites autrefois à Florence. mais i'en ai vu un bien plus grand nombre & de

plus belles encore à Florence.

Ce genre de travail est ancien dans cette ville ; la belle table octogone qui est dans un des cabinets, porte les armes du grand duc Ferdinand II. qui régnoit il y a 110 ans; on n'a jamais discontinué depuis ce temps là de faire des ouvrages du même genre. L'incrustation est quelquesois si parfaite, si nuancée, si approchante de la nature. qu'on est étonné de la patience & de l'adresse des artistes, surtout pour de petits objets, comme des papillons, des insectes; mais on y fait aussi des bâtimens & des marines en mosaïque.

Ces ouvrages sont en général inférieurs à ceux de la mosaique de Rome, parce qu'employant

Kaufman , Mde. Piattoli ; à Genève Mlle. Terroux ; Mlle. Marchainville y est morte en 1781.

Pii

<sup>(1)</sup> Il y a eu de tout temps des femmes célèbres dans les arts; parmi les anciens, Irène, fille de Cratinus, dont Pline fait l'éloge, ainsi que de Laia (de Cyzique) Helène, fille de Timon, dont parle Phocius. Dans le seizième siècle, Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi, Chiara Varotari, Giovanna Carzoni , Marietta Tintoretto , fille du Tintoret , Sofonisba Anguisciola, & cinq de fes sœurs qui se distinguèrent dans la peinture. Helène Spilimberg, élève du Titien, Elizabeth Sirani à Bologne. Nous parlerons de la Rosalba dans la suite.

En France nous avons Mde. Guiard; Mde. Vien, Mde. 1e Brun, née Vigée, Mde. Coster, née Vallayer, Mde. Filleul & Mde. Falconet, née Collot, qui a fait la tête de la belle statue de Pierre I à Pétersbourg, & dont on trouve l'éloge plusieurs fois dans les œuvres de M. Falconet son beau-père. On cite encore en Prusse Mde. Terbouche, en Italie Mile.

des pierres fort larges, on ne peut imiter lu dégradation des couleurs au point de pouvoir donner de la rondeur aux objets; mais le trait y est rendu avec justesse, & d'ailleurs la beauté de la matière augmente le prix de ces ouvrages; souvent même il s'y trouve des parties où la couleur des pierres a très-bien répondu à celle des objets & même à leurs nuances; ces pièces sont alors présérables à la mosaïque de Rome, soit parce qu'il n'y a pas tant de rayes & de jointures, soit parce que le dessin du contour y a toute sa pureté. Les matières, c'est-à-dire, les pierres dures qu'on y emploie, se tirent du Levant, quelques-unes de la Bohême; on en trouve aussi dans la Toscane & dans la Lombardie.

Ces pierres précieuses ou pierres dures qui résistent à l'acier tranchant, ne peuvent se débiter ou se partager qu'au moyen de l'émeril que l'on broie avec de l'eau, & qu'on applique sur des règles de cuivre qui, quoique sans dents, font l'effet de véritables scies; c'est cette opération qui fair la longueur & la cherté du travail des tables de Florence, ainsi que du crystal de roche à Milan. Il y a environ 40 ouvriers qui travaillent à Florence: ils sont payés par le souverain, & gagnent environ 100 séquins par an; leurs ouvrages sont uniquement pour lui. Il y avoit un François nommé Sériez à la tête de ces ouvriers. Chacun' exécute un morceau sur le dessin qu'on lui donne, & le porte au lieu où on les rassemble pour former les tableaux. Il y en a deux au palais Pitti, qui sont si bien faits, qu'on y est trompé; il y en a aussi dans plusieurs églises, que les grandsducs ont voulu décorer.

Dans les momens de relâche que les ouvriers peuvent employer pour leur compte, ils font quelques petits tableaux qu'on peut se procurer, mais qui sont extrêmement chers; un pied en quarré y coûte 25 à 30 louis, sans être de la première qualité.

On peut avoir à la galerie de Florence des fuites de 125 espèces de marbres, en petits échantillons de deux pouces en quarré, ou 4 pouces de superficie, c'est ce qu'on appelle un studiolo.

LA SCAGLIUOLA est une autre espèce d'ouvrage fort usité à Florence; on en trouve une notice dans l'ouvrage de M. Jagermann, que j'ai cité. Cet art consiste à faire un stuc avec la pierre spéculaire, ou, comme on dit dans le pays, di far Lavori di Scagliuola. Il fert à imiter admirablement la mosaïque & la peinture; on en voit des morceaux superbes dans le palais du grandduc & en d'autres endroits. Cette pierre spéculaire (la Scagliuola ou Specchio d'Afino) est une sélénite rhomboïdale, qui s'effeuille en lames épaisses, larges & transparentes. Quand on la calcine, il en résulte une chaux qui sert à la dorure. On la trouve en grands morceaux, principalement dans les environs de Spichiajuola, dans le territoire de Volterra. Les anciens s'en servoient pour faire des carreaux de fenêtres; il y en avoit dans les étuves de Rome. On en trouve auprès de Marradi; mais celle-ci est plus blanche, & donne des feuilles plus larges, au lieu que celle de Volterra tire plus sur le jaune, & se subdivise davantage: les deux espèces cependant deviennent tout - à - fait blanches étant calcinées. On calcine la sélénite dans un four, on la réduit en poudre, on la passe au crible ou au tamis le plus fin, & avec de l'eau & de la colle on en fait une pâte, dans laquelle on mêle des couleurs en détrempe, en choisissant les couleurs suivant le but que l'on se propose. Cette masse ainsi préparée est celle que l'artiste met en œuvre. Il l'égalise avec de la pierre ponce; il la rend nette & luisante avec de l'huile & un feutre, & achève le reste de l'ouvrage

P iij

au moyen d'une méthode qui n'est encore connue que de très-peu de personnes. Il y a deux sièclés environ que cet art sut apporté à Florence par quelques Lombards, qui avoient le talent d'exécuter, au moyen de cette matière, des cartes géographiques, & d'imiter les marbres les plus rares. On voit encore des échantillons très - rares de la première espèce dans quelques palais; on en voit de la seconde dans l'église dell' Ospizio di S. Tomaso. Mais jamais cette pierre n'a été travaillée avec une plus grande perfection, jamais on n'en a fait de plus beaux ouvrages que de nos jours. Ce fut M. Hugford, abbé de Vallombreuse, qui porta cet art à ce haut degré de perfection; il en a communiqué le secret à un de ses amis, nomme Gori, qui vit encore à Florence, en 1775, & qui depuis la mort de l'abbé Hugford pratique l'art de la scagliuola avec un fuccès étonnant; mais il ne travaille que pour le grand-duc.

Au reste, on sait à Rome, & même en France, des stucs qui approchent beaucoup de la scagliuola; il y avoit chez M. Coustoux au Louvre, un ouvrier allemand qui y réussission à merveille. Nous parlerons des ouvrages de stuc à l'occasion de S. Pierre de Rome, où il y en a plus qu'en aucun

endroit de l'Italie.

## CHAPITRE XVI,

Palais Pitti & ses environs.

La galerie & le palais vieux communiquent au palais Pitti, par un corridor couvert qui a 250 toises de longueur, & qui passe sur le côté du Pante Vecchio; ce sut le grand duc Côme I qui

le fit faire, lorsqu'il voulut habiter le palais Pitti, pour communiquer avec l'ancien palais & avec les galeries qu'il avoit fait construire, sans sortir ni paroître en public.

Le palais Pitti a conservé le nom de Luc Pitti, gentilhomme Florentin, qui l'avoit fait bâtir pour lui-même vers l'an 1460; ses descendans furent obligés de le vendre à cause du dérangement de leurs affaires; le grand-duc Côme I en sit l'acquisition, & il y habita de même que ses successeurs.

Ce palais est situé sur une grande place qui le laisse tout-à-sait à découvert; sa façade est de Brunellesco, elle a 90 toises de longueur du côté de la place (1): elle est percée de 23 croisées: l'architecte n'y a employé aucun ordre d'architecture, mais elle a trois rangs de grandes arcades les unes sur les autres formant les croisées. Elle est toute à bossages & à refends vermiculés; la porte est pratiquée dans l'une de ces arcades, dont elle n'interrompt point la suite; mais quoiqu'elle ne soit pas plus grande que les autres, elle n'en est pas moins commode; deux carrosses y peuvent passer facilement. Les aîles de cet édifice ont été ajoutées par Côme I, elles n'ont que deux rangs de croisées l'un sur l'autre; mais tout est sur une ligne droite sans aucun ressaut. Cette décoration, quoique simple & même un peu rustique, a quelque chose de majestueux; les croisées d'en bas sont belles & de très-bon goût; on auroit seulement désiré que cette grande masse de bâtiment eût été couronnée d'un entablement qui eût répondu au goût dans lequel tout le reste a été composé.

<sup>(1)</sup> On peut voir l'élévation de ce palais dans l'ouvrage qui a pour titre: Scelta di 24 Vedute di Firenze, di Andreu Garini; 1744, & dans celui que Bouchard a publié en 1755. Scelta di Architetture della città di Firenze.

La cour du palais est d'une belle proportion & d'une architecture mêlée, sans être aussi rustique que la façade extérieure : elle est de l'Ammanati. Il y a de grandes galeries dans son pourtour, où l'on a employé les trois ordres grecs en colonnes engagées dans le mur, toutes chargées de bossages vermiculés; c'est une chose que les architectes condamnent aujourd'hui, parce que c'est allier le lourd avec le délicat que d'assommer de boffages l'ordre corinthien. On peut dire néanmoins qué les masses de cette décoration sont en très-bon rapport les unes avec les autres, & que le style en est partout soutenu. Les deux asles avancées sont fort bien, ainsi que la disposition de la terrasse ou galerie découverte, qui, des fenêtres du premier étage, conduit du plain-pied dans le jardin. Sous cette terrasse, qui est vis-àvis la porte du palais, on a pratiqué une grotte dans le même goût d'architecture, formant un très-bon effet; elle est surmontée d'une cascade en guéridon, & dans l'intérieur de la grotte, il y a des jets-d'eau & un vivier où l'on nourriffoit des poissons.

Bien des gens prétendent que la cour est trop petite; ils ont raison s'il la considèrent eu égard à la grande saçade que présente ce bâtiment; mais s'ils sont attention que les deux parties qui somment les asses extérieures n'y étoient pas lors du premier plan, ils conviendront qu'alors la cour étoit d'une très - belle grandeur, surtout étant ouverte du côté du jardin dans les deux étages supérieurs. Ce sont les bossages & les resends qui ont fait dire que la reine Marie de Médicis, qui avoit quitté Florence, en 1590, avoit voulu imiter le palais Pitti, en faisant bâtir à Paris le Luxembourg; pour moi, je ne trouve entre ces deux palais que bien peu de ressemblance; le Luxembourg est plus dégagé, & plus orné, la

cour est beaucoup plus grande & bâtie des quatre côtés; le plan du Luxembourg est presque quarré, au lieu que le palais Pitti s'étend principalement en longueur: je crois qu'il y a plus d'appartemens au palais Pitti; mais le Luxembourg est bien plus agréable, plus commode; la cour du palais Pitti est obscurcie par la hauteur des bâtimens; l'élévation des jardins rend le palais humide par en bas, & l'inégalité du terrain y cause beaucoup d'irrégularités que l'on n'a point au Luxembourg.

Les appartemens du grand duc font décorés avec la plus grande magnificence; en y voit des lambris dorés, des tables incrustées avec la plus grande persection, en mosaïque & en scagliuola, des statues antiques, & surtout des peintures

précieuses.

Dans celui du rez-de-chaussée, qu'on appelle l'appartement royal, à côté de la porte du vestibule, il y a un Bacchus en marbre, de Bandinelli, où l'on trouve de grandes beautés; il est dessiné dans le goût du Guide; les contours en sont

un peu maniérés.

Il y a une antichambre peinte à fresque par Sébastien Ricci; dissérentes pièces où l'on voit une grande collection de tableaux, parmi lesquels il y en a un fort bon de Nicolo Cassana: il représente le portrait d'une naine: elle est vêtue en bergère, & tient des fleurs; cette petite figure est tout-à-sait riante, la manière dont elle est peinte approche de celle du Feti.

Dans le grand salon, ou le salon impérial, on voit sur une partie des murs huit tableaux imitant des bas-reliefs de marbre blanc, qui sont peints à s'y tromper; il y en a quatre qui sont dans des formes quarrées, plus hautes que larges, & les quatre autres dans des formes rondes: ils sont de Giovanni da San Giovanni: & représentent

plusieurs traits de la fable,

## 234 VOYAGE EN ITALIE.

Le surplus des murs du même sallon est reparti en dix grandes fresques de divers peintres, médiocres quant à l'exécution, mais qui ont du mérite du côté de l'invention & de la composition: en voici les sujets.

r. La ruine des arts en Italie, par Giov. da San Giovanni; elle est exprimée sous l'emblême des harpies, des satyres, du temps, qui détruient les ouvrages des plus grands hommes dans tous les genres; on y a joint Mahomet, comme

ayant contribué à cette révolution.

2. La déroute du Parnasse, représentée par Sapho souettée par une surie; Pégase déchiré par les vices, & les poëtes les plus sameux maltraités & précipités par les satyres & les harpies, allant se résugier dans la maison de Laurent le Magnissque, dans laquelle Homère entre le premier, suivi de tous les autres, par San Giovanni.

3. La vertu ayant résolu de se résugier à Florence par les ordres de Pallas, qui se fait voir du haut des cieux, elle est reçue par la Toscane, assistée de la générosité; cette dernière lui donne une main, & de l'autre lui indique la maison de Laurent de Médicis, afin qu'elle y conduise les philosophes de sa suite. On voit à leur tête Empedocles attristé de la perte de ses ouvrages; cette partie est encore de San Giovanni.

4. Apollon voyant l'amour que Laurent de Médicis a pour les arts, fait descendre les Muses du Parnasse & les lui présente. Laurent environné de gens-de-lettres qui sont ses favoris, les reçoit avec affabilité, & les prend sous sa protection, aussitôt la Renommée l'annonce à l'univers. Celui-

ci est de Cecco Bravo.

5. Laurent de Médicis, par la sagesse de son gouvernement ayant fait sermer le temple de Janus, Bellone se console, & Mars dirige sa course ailleurs. Alors la Paix descend du Ciel pour cou-

ronner d'olivier l'Italie qui se dépouille de ses habits militaires. Cecco Bravo.

- 6. La Religion, accompagnée d'un Ange tenant ouvert le livre des saintes Ecritures, apparoît à Laurent de Médicis, & lui montre le Ciel d'où partent ses rayons, pour lui indiquer la source de la vraie lumière qui doit le conduire dans toutes ses actions; les récompenses promises à sa postérité sont désignées par une tiare & deux couronnes portées en l'air par des Anges. Ottavio Vannini.
- 7. Laurent de Médicis ayant établi dans son jardin de Saint Marc une école de peinture, de sculpture & d'architecture, sous la direction des meilleurs professeurs; les élèves de cette école lui apportent leurs ouvrages. On distingue parmi eux Michel-Ange, qui lui présente le buste d'un Faune qu'il avoit exécuté en marbre sans le secours d'aucun maître. Ottavio Vannini.
- 8. Pour exprimer les récompenses accordées au mérite, on a représenté la Libéralité assise au pied d'un laurier, ayant à côté d'elle la Prudence qui la dirige, & deux ensans dont l'un est appuyé sur un livre, & l'autre pique la terre avec une lance. Ottavio Vannini.
- 9. L'académie platonique, établie par Laurent de Médicis, dans sa maison de campagne à Corregio; nous parlerons bientôt plus au long de cette académie. La statue de Platon y est posée sur un piédestal, sur lequel on lit: Platonem laudaturus & sile & mirare, & plus bas, sal in mente, mel in ore. L'éloquence & la musique sont aux deux côtés d'une espèce de socle sur lequel est le piédestal; on remarque dans un coin la géométrie, avec la philosophie qui terrasse l'Erreur. Francesco Furino.
- 10. La mort de Laurent de Médicis: on y voit les trois Parques; mais à peine Atropos a-t-elle

coupé le fil, que Mars descend sur la terre, dont Astrée, la Paix & la Renommée se sont déjà retirées; les arts consternés courent çà & la, laissant tomber des médailles qui retracent ses hauts saits. Le cigne, symbole de l'harmonie poëtique, tire du sleuve Léthé la médaille qui représente ce grand homme, & le sleuve se couvre le visage, outré du larcin qui lui a été sait. Les peintures de ce salon sont gravées dans un grand volume in-folio; Pitture del Salone Imperiale di Firenze.

On traverse deux chambres dont les murs sont d'une architecture seinte, qui a été peinte par Colonna; les sigures sont de Vitelli. On trouve ensuite une salle où il y a une grande baignoire d'un seul morceau de marbre verd antique.

Dans l'appartement qui porte le nom de l'E-lectrice Anne Palatine, un tableau de Solimène, représentant Ste. Anne qui montre à lire à la Vierge; on n'y trouve point les noirs qui dominent ordinairement dans les ouvrages de ce maître: ce tableau est peint d'une manière claire: le caractère de la Vierge n'est pas spirituel, mais il a une noble simplicité; l'ajustement de sa coëssure est charmant, cet ouvrage plairoit beaucoup plus si les jambes de Ste. Elisabeth étoient mieux dessinées, & s'il n'avoit pas d'autres incorrections. Le tableau est encadré dans une grande guirlande de sieurs d'argent, qui est un bel ouvrage d'orsévrerie.

Une Vierge de Carlo Dolci, vigoureuse de couleur: l'enfant Jésus a l'air très-noble.

On monte au premier étage par un bel escalier, qui cependant paroît petit pour un si vaste édifice: il y a dans les appartemens d'en haut plusieurs peintures qui représentent divers sujets, dont quelques-uns sont allégoriques; d'autres, tirés de la fable & de l'histoire, sont allusion à la vie de Côme I, grand duc.

On admire dans le falon de Vénus de belles fresques, où Pierre de Cortone a exprimé des sujets dignes d'honorer la vertu & d'en inspirer le goût; c'est dans le temps que Pierre de Cortone travailloit à ce grand ouvrage, qu'il sir un trait singulier de facilité & d'expression. Le grand due Ferdinand II étant venu le voir travailler, admiroit un ensant qui étoit représenté tout en pleurs: voulez-vous voir, dit Cortone, avec quelle facilité l'on fait pleurer ou rire les ensans? en disant cela, il donna un coup de pinceau, & l'ensant parut rire; il en donna un second, & il le remit à l'instant dans son premier état.

Le plasond représente Pallas qui enlève un jeune homme (1) des bras de Vénus, pour le mettre sous la conduite d'Hercule; le Génie de la guerre lui montre la couronne de laurier qu'il doit mériter. Autour de ce plasond, il y a huit tableaux à fresque en sorme d'éventails par Pietro de Cortone: ces morceaux sont admirablement bien composés, bien de plasond, & traités avec toutes les grâces possibles; la couleur en est belle & gracieuse: les ornemens d'architecture qui les encadrent sont ingénieux & de bon goût: voici les sujets.

1. La continence de Scipion, qui rend une belle Espagnole à sa famille, 211 aus avant Jésus-Christ.

2. Antiochus quittant sa maîtresse pour aller où

fon devoir l'appelle.

3. Crispus, sils de l'empereur Constantin & de Minerve, sa première semme, résistant aux désirs

de Fausta, sa belle mère.

4. Le médecin Erasistrate découvrant à Séleucus, roi de Syrie, que la maladie d'Antiochus son fils provient de l'amour qu'il a pour la reine Stratonice, sa belle-mère.

<sup>(1)</sup> Ce jeune homme se retrouve dans tous les plasonds emblématiques de Côme I.

5. Cyrus, de peur d'être séduit par les charmes de Panthée semme d'Abradate roi de la Susiane, qui étoit sa prisonnière, ordonne qu'on l'éloigne de sa vue.

6. Cléopâtre allant au-devant d'Auguste pour le séduire, il présère son devoir aux attraits de cette

princesse.

en perspective.

7. Alexandre, à qui l'on amène la mère & la femme de Darius; il les reçoit avec humanité, mais fans être séduit par la beauté de celle-ci.

8. Massinissa, roi d'une partie de l'Afrique, voyant que les Romains n'approuvoient pas son mariage avec Sosonisbe, reine de Numidie, qui étoit prisonnière dans l'armée de Scipion, lui envoie du poison, afin que par la mort elle évite la honte d'être menée dans Rome en triomphe.

Le plasond n'est pas trop bien en perspective; on y trouve des incorrections & des répétitions de caractère de tête, mais en revanche, il est rempli de grâces & vigoureux de couleur. Les ornemens, qui encadrent les huit tableaux, sont dignes d'attention par leur bon goût; ils sont aussi de Piétre de Cortone.

Dans le sallon d'Apollon, il y a un plasond peint à fresque, sur les dessins de Piètre de Cortone, presqu'aussi beau que s'il étoit de ce maître. Il représente un jeune homme inspiré du seu de la poésie, à qui Apollon, pour l'exciter à chanter les merveilles de l'univers, moutre un globe apporté par Atlas. Les quatre encoignures sont aussi peintes à fresque, ainsi que quatre tableaux exprimant l'amour des arts: ces morceaux passent pour être des élèves du Cortone, tels que Ciro Ferri; le coloris est un peu soible, & la touche moins brillante que celle de leur maître, mais le plasond a l'avantage d'être biens

Dans le fallon de Mars, un grand plafond à fresque, de Piétre de Cortone, qui est du plus beau de ce maître; il est divisé en quatre tabelaux, dont trois représentent le triomphe de la maison de Médicis: on voit un jeune guerrier sautant d'une barque dans un vaisseau, & combattant la lance en main; il est secouru de Mars qui tient une épée d'une main, & lance la foudre de l'autre. Castor & Pollux portent les dépouilles des ennemis à Hercule, qui en forme un trophée; le reste de l'espace est occupé par les guerriers de sa suite. L'on voit dans la quatrième une foule de captifs chargés de chaînes. qui viennent implorer la victoire; la paix ayant un rameau d'olivier à la main, les embrasse & les rassure; l'abondance renaît & répand ses bienfaits sur ces peuples vaincus. Ce plafond est un des plus poétiques & des plus vigoureux du Cortone: il est d'une couleur claire & gracieuse, il fourmille d'expressions; mais il n'est pas plus exempt d'incorrections que les autres ouvrages de ce maître; l'Hercule en est un exemple sensible, il n'est pas dans la nature qu'on voie en éntier l'estomac & les deux fesses tout ensemble.

Dans le sallon de Jupiter, il y a un plasond à fresque de Pierre de Cortone; le sujet est Jupiter, à qui Hercule & la Fortune présentent un jeune guerrier, pour recevoir la couronne de l'immortalité; un Génie étend la main devant ses yeux pour empêcher qu'il ne soit éblouï par l'éclat du Dieu du Tonnerre. Un autre Génie, qui est celui de la guerre, apporte à la victoire la cuirasse du héros, percée de javelots; celle-ci grave son nom sur un bouclier: elle n'en a encore tracé que la première lettre, c'est un M, lettre initiale de celui des Médicis. Il y a encore dans ce sallon six autres fresques du même peintre en sorme d'éventails, qui expriment par des sigures emblé-

240 VOYAGE EN ITALIES

matiques le bonheur d'un état aussitôt que la guerre a cessé : en voici les sujets.

1. Minerve qui fait planter l'olivier, fymbole

de la paix.

2. Mars s'en retournant sur un cheval aîlé.

3. Castor & Pollux qui ramènent leurs chevaux en lesse.

4. Vulcain se reposant dans sa forge.

5. Diane endormie au retour de la chasse.

6. Apollon, Dieu des arts.

7. Mercure, Dieu de l'éloquence & du commerce.

8. Le chef des vaincus faisant de vains essorts pour rompre ses chaînes à coups de sabre, & la discorde qui, le slambeau à la main, vient à son secours pour tâcher de le délivrer & de renouveler ainsi les malheurs de la guerre. Tous ces sujets sont très-bien composés; mais quoique l'ordonnance du plasond soit admirable, l'exécution en est plus soible que celle des autres, ce qui provient sans doute de ce que le maître s'est trop fait aider par ses élèves dans cet ouvrage.

Ces plasonds de Piétre de Cortone ont été gravés en 26 seuilles, par Bloemart & Blondeau: Imagini della virtù eroica, che alludono alla virtù de' principi della casa medicea, presentate nelle tre Camere di giove, di marte e di venere, nel palazzo del gran duca.

Le plasond du salon d'Hercule est une fresque de Ciro Ferri; il y a peint dans le bas Hercule sur le bucher, & dans le haut l'apothéose de ce héros que Mars & la Prudence conduisent dans l'Olympe, où il reçoit la couronne de l'immortalité. On s'apperçoit aisément que le peintre a cherché la manière de Cortone son maître, mais il lui est bien inférieur en tous points; la perspective aérienne n'y est point observée; il est cependant bien composé, saus l'inconvénient d'avoir réuni deux actions dans le même tableau.

On voit dans ce salon un beau Christ d'ivoire

4 pouces de long (1).

Une Madelaine accroupie, du Poussin; elle est dessinée avec grace; la couleur en est vraie & vigouréuse, les ombres en sont seulement trop noires:

Le portrait de la maîtresse du Titien, peint par lui-même; la tête en est belle; mais elle pa-

roît n'être pas affez ronde.

Un tableau d'André del Sarto, représentant la Vierge sur un piédestal, S. François & S. Jean l'Evangéliste debout: la couleur en est vigoureuse; mais la position ne groupe point, & l'on n'y trouve pas beaucoup d'intelligencé de clair-obscur; cependant c'est un des plus beaux tableaux de cé grand peintre. C'est à Florence qu'il faut juger de son talent, car tout ce qu'on voit à Rome du Sarto, n'est point à comparer à ce qu'il a fait à Florence. Ce peintre a des couleurs de draperies rouges extrêmement belles & fraîches, qui paroissent lui être particulières; d'ailleurs il drape ordinairement bien, & dessine de grand caractères.

Quatre tableaux de batailles; qui ont rapport à la maison de Médicis, par le Bourgutgnon! ils peuvent avoir énviron o pieds; les figures sont de 8 à 10 pouces: ces tableaux sont très-beaux; la couleur est d'une grande sorce; la touche & la facilité sont admirables; ils sont sort hoircis à delui où l'on voit la montagne de Radicosant

est le mieux conservé.

Parmi les peintures du palais Pitti; il n'y en a pas qui m'ait frappé autant que les 4 fins de l'homme de Nassini: la vérité & l'expression y sont au point d'inspirer le tressaillement; la belle Vierge de Raphaël me sembloit en rien dire en comparaison de ces sujets frappans. M. Cochin con-

<sup>(1)</sup> Les meubles on les tableaux de chevalet dont je vais parler, sont ceux qui se voyoient en 1765, mais on a augmenté la belle collection de ce palais depuis mon voyage.

vient qu'il y a du feu de génie dans leur compofition; mais il ajoute qu'ils sont durs & maniérés, sans intelligence du clair-obscur, & que la couleur locale en est rouge & violette.

On quitte cet appartement pour passer dans un autre à gauche, où il y a un plasond de Luc Jordan, représentant une apothéose; il renserme de

grandes beautés.

On distingue dans cet appartement, au milieu d'une foule de tableaux mêlés de copies, les originaux suivans.

S. Antoine combattant contre un diable, par Salvator Rosa; l'effet en est beau: il est d'une belle

couleur idéale; mais l'action en est outrée.

Une sainte Famille d'André del Sarto, la Vierge n'en est pas belle, la figure de l'enfant Jésus qui est en bas, s'aligne trop avec celle de la Vierge: mauvais esset de composition.

L'adoration des Mages, par André del Sarto;

l'ordonnance en est bonne.

Une Vierge, l'enfant Jésus, & plusieurs Saints, d'André del Sarto. A la manière dont ce tableau est traité, on diroit qu'il a été fait dans le temps que la peinture commençoit à sortir du gothique;

il a pourtant des beautes.

Deux Assomptions de la Vierge, elles sont encore d'André del Sarto; celui de ces tableaux cù les Anges tiennent des tables dans la gloire, paroît être le meilleur. Il s'y rencontre de beaux caractères de têtes, mais les enfans en sont un peu maniérés: on pourroit aussi y trouver plus de véritédans les chairs; pour les draperies, celles-ci semblent saites d'après des plis de papier.

Deux Batailles & deux Marines, de Salvator Rosa. Une Bataille du Bourguignon, dont le sujet est

bien composé.

Ste. Marguerite de Cortone, par Lanfranc, tableau qui n'est point exempt d'incorrections, mais bien peint, quoiqu'un peu gris. S. Philippe de Neri, invoquant la Vierge, par Carle Maratte; la composition en est très-belle, les caractères en sont beaux, singulièrement celui de l'enfant Jésus.

Dans une autre chambre, il y a beaucoup de portraits dont plusieurs sont du *Titien*, on y voit aussi celui de Léon X entre deux cardinaux, par Raphaël: le dessin en est d'une vérité parfaite; on prétend que c'est l'original dont André del Sarto avoit fait la copie pour être envoyée au duc de Mantoue, copie qui depuis a passé, dit-on, au roi de Naples.

Adam & Eve pleurant la mort d'Abel, par le *Tiarini*: la couleur en est vigoureuse; ce tableau tire un peu sur la manière du Guerchin.

Apollon qui écorche le satyre Marsyas, du

Guerchin, très-beau.

Un tableau de Raphaël, appelé la Modonna della sedia, il est de forme ronde, les bustes sont de grandeur naturelle. On ne peut rien de mieux dessiné, l'expression en est admirable. C'est véritablement une des plus belles choses qu'on puisse voir de ce grand maître. La tête de la Vierge est riante, spirituelle, d'une finesse de dessin & d'une beauté inimitables. La couleur en est vraie & belle, l'enfant Jésus est fort beau, mais d'une nature un peu trop formée. « Dans ce morceau » Raphaël est coloriste dans un degré bien plus » éminent qu'il n'a coutume de l'être. Il y a un » effet de lumière & un arrondissement dans les » objets, qu'on trouve rarement dans ses ouvrages. » En regardant celui-ci on ne songe pas à y rien » désirer, c'est un objet d'admiration.

» Un grand tableau de Rubens (figures de gran-» deur naturelle); c'est un sujet allégorique. On » y voit un héros armé, tiré par la surie de la » guerre; il s'arrache des bras d'une belle semme. » Un autre qui a sur la tête une couronne murale

Qij

» le poursuit en jetant des cris; plusieurs autres » figures sont renversées; on y voit aussi le tem» ple de Janus: ce tableau est d'une composition 
» poétique & plein du plus beau seu; la couleur 
» en est admirable, ainsi que le pinceau. La tête 
» de semme est de la plus grande beauté, aussi» bien que toutes les chairs, & l'esset général en 
» en est très-piquant de lumière & d'ombre. C'est 
» un tableau capital; il y a seulement quelques 
» incorrections de dessin, surtout dans les jambes 
» de la semme, qui paroissent trop tortillées.

» M. Cochin, Tom. II, pag. 67".

La bibliothéque du palais Pitti, qui est rétablie dans l'étage supérieur, étoit composée d'environ 35000 volumes, mais on a transporté la majeure partie à la bibliothéque Magliabecchi, & au Musée? on y entre par une première salle, qui est celle où s'assembloit l'academie, appelée del Cimento (de l'expérience), qui eut la gloire de contribuer au progrès de la physique expérimentale, dans un temps où cette science étoit à peine connue; nous en parlerons bientôt en traitant de l'Histoire littéraire de Florence. On voit encore dans cette salle beaucoup d'armoires pleines d'instrumens de verre, & d'autres choses qui out servi à l'académie del Cimento.

La bibliothéque que le duc de Lorraine sit transporter dans ce palais, en 1737, lorsqu'il vint prendre possession de la Toscane, y avoit été arrangée en 1760. Elle comprenoit environ 8000 volumes. L'ancienne bibliothéque de la maison de Médicis y avoit été placée vers l'an 1600, & contenoit 25000 volumes; mais le grand duc les a repartis dans les bibliothéques. Il y avoit des manuscrits de toute espèce, orientaux, latins, françois, italiens, allemands; M. Assemantia donné la notice de tous les manuscrits orientaux. J'y ai vu avec plaisir deux grands volumes qui sont le

journal des voyages faits par Côme III, en 1690, accompagné de beaux dessins avec des explications par le comte Magalotti. Je ne connois aucun exemple (si ce n'est celui du Czar Pierre) d'un prince qui ait voyagé avec tant de curiosité, de contra la contra

goût & d'utilité.

Le jardin du palais Pitti est du côté du midi; on l'appelle Boboli, il a plus de 500 toises de longueur, depuis le Belvedere, qui est une espèce de sort placé sur la hauteur, jusqu'à la porte de S. Pietro Gattolini, la plus occidentale de la ville; ce jardin offre la plus grande variété, il y a des hauts & des bas, du gracieux & du sauvage, de grandes allées & de petits bosquets, des parterres de sleurs & des gazons champêtres; des grottes, des sontaines, des statues; on a prosité de la hauteur, qui est en sace du château; c'étoit une espèce de théâtre où l'on a donné autresois des sêtes; & l'on y a bâti un pavillon très agréable.

La fontaine qui est à l'extrêmité de la grande allée, dans l'endroit qu'on appelle Isola, est la chose la plus remarquable de ce jardin, au-dessus d'un bassin de granite, qui a plus de 20 pieds de diamètre, on voit une statue de Neptune plus grande que nature; trois sleuves assis à ses pieds versent de l'eau à grands slots, ils représentent le Gange, le Nil & l'Eusrate, qui jettent leurs eaux dans l'Océan: ce bel ouvrage est de Iean de Bologne.

Il y a dans un autre endroit du jardin un Neptune en bronze environné de monstres marins, de

la main de Lorenzi, ouvrage très-estimé.

Une des grottes de ce jardin est ornée de quatre statues, ébauchées par Michel-Ange & qui doivent servir au mausolée de Jules second, aussi bien que celles qui sont au palais vieux, & dont nous avons parlé ci dessus. Il y a encore dans cette grotte plusieurs autres statues, & des peintures du Poccetti.

Dans le jardin Boboli, on voit plusieurs statues

Q iij

antiques que l'on serroit autresois pendant l'hiver, pour n'être pas obligé de les nettoyer: au reste. on se garde bien en Italie de les user comme on l'a fait quelquesois chez nous, avec de la pierre ponce & du grès. J'ai vu un de nos plus grands artistes gémir de cette barbarie, surtout à l'égard des belles figures de Marli. En Italie on se contente de serrer pendant l'hiver celles qui sont portatives, & de couvrir avec des paillassons dressés sur des charpentes légères, celles qu'on ne peut pas déranger. Lorsque le printemps est de retour on les découvre ou on les remet en place; alors la rosée & le soleil leur rendent leur première blancheur; mais les Italiens sont si peu attachés à ce petit mérite, que si par hasard quelque partie restoit tachée, ils la laisseroient plutôt que d'endominager les formes, comme nous le faisons en les nettoyant. Ils sentent trop bien le respect que I'on doit aux belles choses.

J'ai oui dire à M. Pigalle, un des plus grands sculpteurs de France, que l'hiver ne gâte point les figures de marbre; qu'il n'y a que les araignées & autres insectes qui les tâchent, & la poussière qui les falit: que pour y remédier il sussit de les laver avec soin à grande eau tous les trois mois, & de passer légèrement, s'il est nécessaire, une brosse sur les endroits ensoncés. A l'égard des figures ou bustes jaunis dans les appartements, M. Pigalle les blanchit en les saisant arroser, ou en les exposant sur l'herbe à la rosée & au soleil.

LA PACE est une église de Feuillans François, adossée aux murs du jardin Boboli, & que l'on trouve en sortant de Florence par la porte de Rome ou de S. Pierre Gattolini: il y a dans ce couvent 7 ou 8 religieux de qui les François sont très-bien reçus. On voit dans leur église un fort beau plafond de Jordan, il représente une Vierge sur des nuages avec S. Bernard. C'est une application de

ce passage, flat pax in virtute tua.

En revenant près du palais Pitti, on trouve, dans la rue appléé via Romana, une colonne de marbre de Serravezza, que le grand-duc Côme I fit élever en mémoire de la bataille de Marciano, qu'il gagna le 2 Août 1554 contre les Sienois, &

qui lui procura l'acquisition de Siene.

S. SPIRITO, églile voisine du palais Pitti desservie par des Augustins; c'est une des plus belles de Florence, elle est de l'architecture de Brunetlesco, & a 287 pieds de longueur, 97 de large; elle est divisée en trois ness, qui sont portées par de belles colonnes; les statues & les peintures sont estimées; il y a un ancien tableau de la main du Giotto dans la croisée à droite. On y voit des copies de deux statues de Michel-Ange, la Vierge qui est à S. Pierre de Rome, & le Christ de la Minerve. La chapelle du S. Sacrement est richement décorée, en marbre de Carrare, avec des ornemens du vieux Sansovino. Le grand autel est des plus riches: il est placé sous un baldaquin, porté par de belles colonnes; le tabernacle & l'autel sont incrustés de pierres dures; le chœur qui se voit derrière l'autel est de figure octogone, enrichi de marbre de Carrare avec des statues de Caccini; ce fut lui qui donna les desfins de cet ouvrage, auquel la famille Michelozzi a employé des fommes considérables.

La facrissie est de l'Ammanati; il y a 8 couples de pilastres, qui ont 8 chapiteaux disserens: ce célèbre architecte vouloit essayer s'il y en auroit un qu'on présérat à l'ancien chapiteau corinthien qui est du nombre des huit; il paroît que cet essai n'a pas réussi.

IL CARMINE, ou l'églife des Carmes & celle des Bernardins, sont aussi dans le même quartier, ainsi que le palais Capponi; mais je passe rapidement sur tous les objets qui ne sont pas extrêmement remarquables.

LE Museum, est une collection immense de

## 248 VOYAGE EN ITALIE.

patiques, & à l'histoire naturelle, formée depuis matiques, & à l'histoire naturelle, formée depuis quelques années par le grand-duc dans le palais Torregiani, qu'il a acheté vers 1772; il est au midi du palais Pitti, comme la galerie est du côté du nord, & l'on a coutume de dire que le palais Pitti est entre les trésors de l'art & ceux de la nature.

M. l'abbé Felix Fontana, de Roveredo, est celui qui a la direction de ce cabinet; il a fait faire les meilleurs instrumens de physique en Angleterre & en France, où il a passé plusieurs années; il en a fait exécuter à Florence d'après ses propres vues qui sont celles d'un homme de génie; on peut le regarder comme un des physiciens les plus célèbres, non-seulement de l'Italie, mais même de l'Europe. Nous avons de lui des recherches très-vastes & très-savantes sur le venin de la vipère, in-4% 1781, des observations sur le mouvement de l'iris dans l'œil, sur les maladies des grains; sur l'air fixe, pour lequel il a imaginé ou du moins perfectionné l'eudiomètre; sur la physique animale, fur un nouveau thermomètre, &c. Il a fait un baromètre portatif qui se met avec un niveau, un thermomètre, une boussole, un microscope & une lunette, dans une canne que le prince peut porter à la campagne. Il a perfectionné les micromètres objectifs, dont se servent les astronomes, &c., On peut avoir une idée de ses travaux en lisant une brochure publiée à Rome : Saggio del real gabinetto di fisica e di storia naturale di Eirenze, in Roma 1776, le journal de physique de M. l'abbé Rozier, Janvier & Février 1777, & la traduction qui s'est faite en italie du recueil publié par la société de Londres : Avanzamento delle arti, delle manifatture e del commercio di Firenze 1773. in-fol. M. Felix Fontana est frère du P. Grégoire Fontana, habile géomètre, qui demeure à Pavie, & dont nous avons parlé ci-devant.

"Au rez-de-chaussée il y a une grande falle remplie de productions de la Toscane, & un laboratoire de chymie avec une collection des produits de différentes opérations.

Au premier deux grandes salles où se voient les plus grands animaux, quadrupèdes, poissons ou oiseaux, une pour les os, les cornes, &c. une bibliothèque de livres rélatifs à la phyfique, aux

mathématiques & à l'histoire naturelle.

Trois falles pour la mécanique, une pour l'hydraulique, une pour l'électricité, une pour la marine, une pour l'aimant, une pour l'optique & latpyrométrie, deux pour les instrumens de mathématiques; il y a entr'autre une grande plate-forme de 46 ponces de diamètre, dont le limbe circulaire est divisé en 2160 parties actuelles, ou de 10 en 10 minutes, subdivisées par le Vernier en 30 & même 60, & construite sur des principes différens de ceux du duc de Chaulnes & de Ramtden; on peut, avec cette machine, diviser le cercle de 10 en 10 secondes. La machine pour diviser la ligne droite, partage le pouce en 1200 parties actuelles. Parmi les machines de statique, il y a des balances qui, étant chargées de 50 livres, sont senfibles à 1 & même à un quart de grain, c'est-à-dire à la deux millionième partie du poids, & construites sur des principes différens de ceux qu'on pratique ailleurs. M. Fontana a fait exécuter beaucoup d'instrumens aussi ingénieux que nouveaux. Au niveau de cet étage est le jardin de Botanique, il donne sur le Boboli, & est une dépendance du Museum.

Le fecond étage contient un appartement composé d'environ 30 pièces destinées pour l'anatomie & l'histoire naturelle. On y voit d'abord une suite de 14 chambres & d'une galerie remplies de préparations anatomiques, imitées en cire avec la plus grande exactitude, & d'une vérité qui étonne;

ces pièces d'anatomie ont été exécutées par 3 habiles artistes de Florence, sous les yeux de M. Fontana. On y voit jusqu'aux préparations les plus délicates des vaisseaux lymphatiques; cette collection ne comprend pas seulement l'anatomie de l'homme, mais aussi des pièces d'anatomie comparée.

On passe ensuite dans une longue galerie qui renferme d'un côté les oiseaux, dont la collection est
une des plus belles qui existe; de l'autre les poissens empaillés, & ce sont ceux d'une médiocre
grandeur: après cela on trouve une chambre de
reptiles & 5 pour les insectes, les coquilles &
les polipiers; une pour les graines, les gommes,
refines, bois & autres objets du règne végétal;
deux de plantes grasses, champignons, fruits &
racines, imités en cire, exécutés avec toute l'exactitude possible pour leurs caractères botaniques;
on y a joint un herbier dans lequel les plantes
sont desséchées.

Les minéraux occupent 8 falles, y compris une galerie où font les pierres précieuses, & où l'on

remarque une topale qui pele 17 i livres.

On a placé dans ce cabinet le grand bloc d'aimant, qui étoit ci-devant sous la galerie du palais Pitti, près de la porte; cet aimant brut ayant 4 pieces & demi de long sur 3 & demi de large, pesoit environ dix milliers: lorsqu'un soldat mettoit sa bayonnette dans un des trous de la pierre, & qu'il l'y laissoit un instant, elle étoit en état, lorsqu'il la retiroit, de porter un couteau & une cles. Elle auroit bien plus de force si elle n'avoit pas été endommagée par le seu dans un incendie. On l'a fait dégrossir, elle pèse encore six milliers, poids de Florence.

On y voit des morceaux de jaspe verd & de

jaspe rouge qui ne pèsent pas moins.

L'observatoire, qui fait une dépendance de ce Museum, renserme de beaux instrumens d'astronomie, un grand secteur semblable à celui qui a servi à trouver l'aberration des étoiles, un instrument des passages, &c. On en attend plusieurs d'Angleterre, en 1784, entr'autres un cercle entier de 12 pieds de diamètre, pour établir dans le Méridien : le célèbre Ramsden en est occupé actuellement, ce sera le premier instrument de cette espèce qu'on ait exécuté.

#### CHAPITRE XVIL

Histoire singulière de BIANCA CAPELIO.

Pour revenir du palais Pitti, on peut repasser l'Arno, sur le beau pont de la Trinité, anquel

on arrive par une grande rue bien alignée.

Dans cette rue appelée Via Maggio, on voit une maison, où sont les armes de Médicis surmontées d'un chapeau qui rappelle une anecdote bien singulière de la maison de Médicis. Voici l'extrait d'un manuscrit que j'ai vu à Florence: cette digrefsion pourra intéresser mes lecteurs : on dira que d'est hors-d'œuvre, je le sens très-bien, mais tout ce qui peut instruire un voyageur est du ressort de

celui qui écrit son voyage.

Thomas Buonaventuri, jeune homme de Florence d'une naissance médiocre, & sans fortune, étoit sur la fin du quinzième siècle chez un marchand de son pays qui étoit établi à Venise. La maison étoit située vis-à-vis une porte de derrière d'un noble Vénitien nommé Barthelemi Capello, Il avoit une fille jeune & de la plus grande beauté. nommée Bianca, que l'on gardoit avec soin. Le jeune Florentin la vit souvent à la senêtre sans espérer de parvenir jusqu'à elle; cependant comme il étoit jeune & aimable, il s'efforça de lni plaire

& de lui faire appercevoir la passion qu'il avoit conçue pour elle; j'abrége la négociation, pour dire qu'ensin il sut convenu que Bianca iroit vers le milieu de la nuit dans la maison de son amant, par le moyen d'une petite porte de derrière dont elle avoit su se procurer la cles. Cela lui réussit pendant quelque temps; elle sortit toutes les nuits, laissoit la porte jointe, & rentroit avant le jour pour n'être vue de personne.

L'habitude fait négliger les précautions; Bianca resta une nuit plus tard qu'à l'ordinaire; un garçon boulanger qui alloit le matin, suivant l'usage de Venise, prendre le pain dans une maison voi-sine pour le porter au sour, apperçut une porte entr'ouverte, il crut bien faire de la tirer à lui, ne doutant pas qu'elle ne sût restée ouverte par oubli.

La jeune personne étant revenue un moment après, trouve la porte sermée. Elle prend bientôt son parti; elle retourne chez Buonaventuri, elle frappe tout doucement, il lui ouvre, elle lui raconte le malheur qui venoit de lui arriver; l'inquiétude su aussi grande pour lui que pour elle, mais la reconnoissance & l'amour le déterminèrent à sacrisser son état actuel & à mettre son amante en sûreté; il avoit d'ailleurs à craindre la sévérité des lois & des magistrats de Venise qui l'auroient poursuivi comme séducteur; ils se retirèrent tous les deux dans la maison d'un autre Florentin, où ils restèrent cachés avec un soin extrême, jusqu'à ce qu'il se présentât une occasion de pouvoir s'échapper pour s'en aller à Florence.

Buonaventuri avoit une petite maison à Florence dans Via Larga, à côté de St. Marc, vis-à-vis des regligieuses de Ste. Catherine; il s'y retira avec sa semme, & il y vécut quelque temps en secret, pour éviter les recherches de la république de Venise qui pouvoit les poursuivre à la sollicitation.

des Cappelli.

Le grand-duc de Toscane étoit alors François, fils de Côme I & père de Marie de Médicis; il avoit épousé Jeanne d'Autriche, veuve du roi de Hongrie, & que l'on appeloit communément la reine Jeanne; c'étoit une princesse très-considérée, mais qui n'étoit plus de la première jeunesse, & que son mari négligeoit pour s'amuser ailleurs; il y avoit un des officiers de sa maison qui étoit confident de ses plaisirs & dont la femme étoit charmée de pouvoir aussi se rendre ntile.

Ils eurent connoissance de l'arrivée de la belle Vénitienne; le bruit de son aventure autant que celui de sa beauté, & la vie extrêmement retirée qu'elle menoit, excitèrent la curiosité du prince. & il voulut, à quel prix que ce fût, parvenir à la connoître; il alloit se promener tous les jours dans la rue où habitoit Bianca; celle-ci de son côté, qui n'avoit d'autre divertissement que celui de la fenêtre, s'y mettoit assez souvent; & quoiqu'elle fût à demi-voilée, le prince put juger de s'enflamma de plus en plus du désir de faire connoissance avec elle.

Son confident qui vit cette passion devenir insurmontable, voulut la favoriser, il engagea sa femme à s'y prêter aussi; elle prit le prétexte des malheurs qu'avoit éprouvés la jeune Vénitienne & de ceux qu'elle pouvoit encore avoir à craindre; & lui faisant entendre qu'elle avoit quelque chose d'important à lui communiquer, la fit prier de venir dîner chez elle. Buonaventuri balança quelque temps s'il permettroit à sa femme de se rendre à cette invitation; mais le rang que tenoit cette dame & le besoin qu'il avoit de protection le déterminèrent à ne pas s'y refuser. Bianca fut reçue avec tout l'empressement & toutes les marques de tendresse qu'il étoit possible de lui prodiguer; on lui demanda le récit de son aventure; on l'écouta avec un intérêt si marqué, en lui sit

des offres si obligeantes, & on la pressa avec une si généreuse amitié, qu'elle ne put resuser quel-

ques présens de cette dame.

Le grand-duc, informé du succès de cette première visite, espéra qu'il pourroit être de la seconde. On envoya bientôt à Bianca une nouvelle invitation : après beaucoup de nouvelles marques d'attachement, après avoir déploré ses infortunes & prodigué des éloges à sa beauté, on lui demanda si elle ne seroit point curieuse de faire sa cour au grand duc, qui de son côté désiroit beaucoup de la connoître, & qui avoit eu occasion de l'entrevoir & de l'admirer. Bianca fut séduite par ce nouvel honneur; & quoiqu'elle affectat de s'en défendre. la dame appercut dans ses yeux que peut-être on lui feroit plaisir en la forçant de l'accepter. Le prince arriva sur ces entrefaites, d'un air qui paroisfoit naturel & honnête : Bianca eut lieu d'être très-satisfaite de sa modestie, de ses éloges, de ses offres ; elle ne se crut point obligée d'entrer en défiance. Il y eut eucore d'autres visites, dans les quelles la liaison augmenta peu-à-peu & presque fans s'en appercevoir; quelques présens, qu'on n'osa refuser de son souverain, l'augmenterent encore davantage, & le mari même de Bianca n'osa rompre une liaison qui pouvoit être à la fois honnête & utile.

Le grand duc n'etoit pas d'un caractère à rester en si beau chemin; en augmentant la fortune du mari, il s'attacha la femme de plus en plus, & il parvint à faire, comme disent les Italiens, entre lui, Bianca & Buonaventuri un triangolo equilatero. Le mari s'accoutuma bientôt à son nouvel état; ce fut alors qu'il alla loger avec sa femme dans la maison dont nous avons parlé plus haut, & qui appartient aujourd'hui à la famille Riccardi; le mari forma de fon côté des liaisons qui le dédommagèrent de la perte de Biança; il se

mêla parmi la noblesse, mais sier de sa nouvelle sortune, il se rendit bientôt insupportable à tout le monde: indiscret, téméraire, même avec le grand-duc, il se sit tant d'ennemis, qu'il succomba ensin, & sut assassimple par des gens masqués près du pont de la Trinité.

Cet accident n'affligea pas beaucoup le grandduc & sa nouvelle maîtresse; celle-ci devint plus hardie, on la vit bientôt paroître, même en public, dans l'équipage le plus brillant, & braver

le deshonneur dont elle s'étoit couverte.

La reine Jeanne affligée de la conduite de son mari & irritée de l'orgueil de sa rivale, la rencontrant un jour sur le pont de la Trinité, dit à une dame qui l'accompagnoit : Je serois bien tentée de faire jeter cette créature dans la rivière. Cette dame hui représenta qu'il étoit plus raisonnable & plus utile de prendre le parti de la douceur, & de pardonner à une jeune étrangère sa beauté & sa soiblesse.

La reine suivit ce conseil, elle dévora dans le secret l'amertume de sa douleur, jusqu'à ce qu'en-

fin elle succomba & mourut.

Cette mort éleva les espérances de Bianca; elle avoit subjugué le grand-duc, de manière à le conduire où elle vouloit. Le cardinal Ferdinand de Médicis, qui étoit l'héritier naturel de la Toscane si son frère venoit à mourir sans ensans, s'opposa en vain à ce mariage, & Bianca devint ensin grande duchesse de Toscane.

Ce mariage fut l'objet de la risée publique,

on chantoit dans les rues à Florence:

Il Gran Duca di Toscana Ha sposata una putana, Gentil Donna Veneziana.

L'ambassadeur même de Venise, en complimentant le grand-duc, ne lui dissimula pas dans son discours qu'il ne falloit rien moins que le mariage de Bianca Capello avec son altesse, pour engager la république à l'avouer comme légitime Vénitienne.

Après quelque temps de mariage l'ambition de la nouvelle duchesse sut d'avoir un héritier pour succéder aux états du grand-duc : on sit dire beaucoup de messes, on consulta les astrologues; mais tous ces moyens étant inutiles, la duchesse se détermina à supposer une grossesse un accouchement; elle s'adresse à un cordelier du couvent d'Ogni santi, pour conduire adroitement cette entreprise; la duchesse affecta le dégoût, les nausées & les autres symptômes de grossesse; elle se mit au lit & reçut les complimens de la cour, & le grand-duc même sut très-satissait de cet heureux événement.

Le temps de ses couches étant arrivé; la duchesse parut surprise tout à coup vers le milieu de la nuit par des douleurs qui lui firent demander.

avec impatience fon confesseur.

Le cardinal qui se défioit des finesses de sa belle-sœur étoit sans cesse occupé à épier ses démarches; il se rendit dans l'anti-chambre aussitôt qu'il fut instruit de tout ce qui se passoit, & il se mit à se promener en disant son bréviaire. La duchesse qui en sut avertie l'envoya prier de vouloir bien fe retirer, parce qu'elle n'osoit lui laisser entendre les cris que la douleur lui arracheroit; le cardinal répondit, dite a Sua Altezza ché attenda pure a fare l'ufizio suo, ch' io dico il mio! " Dites à son altesse qu'elle songe seulement à » faire son office, parce que je dis le mien. » Aussitôt que le confesseur arriva, le cardinal courut au-devant de lui, disant : Soyez le bien venu, mon père; la grande duchesse est en travail, & elle a grand besoin de votre secours. En même temps il le serra pour l'embrasser; il sentit aisément que le père avoit dans sa manché un gros garçen nouvellement

mouvellement né; aussi-tôt il s'écria assez haut pour être entendu de la duchesse: Dieu soit loué, la princesse est accouchée heureusement d'un enfant mâle; en disant cela, il le montre à tous ceux qui étoient présens.

La grande duchesse furieuse de perdre en un moment le fruit d'une si longue comédie, ne pardonna pas au cardinal un si sanglant affront; elle résolut de s'en venger, & le grand-duc étant toujours amoureux d'elle, elle en trouva bientôt l'occasion.

Ils étoient tous, les trois à Poggio à Caiano, & ils mangeoient ensemble; le cardinal aimoit surtout le blanc manger; elle en fit apprêter un qui étoit empoisonné. Le cardinal qui avoit beaucoup d'espions autour d'elle, en sut averti; il vint cependant à table comme à l'ordinaire : mais malgré toutes les instances de la duchesse, il ne voulut jamais manger de ce plat. Eh bien, dit le grandduc, si le cardinal ne veut pas en manger, j'en mangerai, & en disant cela, il en prit une assiette. La duchesse ne pouvant l'en empêcher sans dévoiler son crime, sentit que tout étoit perdu pour elle. & qu'elle ne pourroit se soustraire à la vengeance de son beau-frère; elle mangea du même plat que son mari, & ils en moururent tous deux le 19 Octobre 1587. Le cardinal succéda à son frère sous le nom de Ferdinand I, & il régna jusqu'en 1609.

Suivant un autre manuscrit, ce su l'apothicaire de la cour qui sut chargé de porter un breuvage à Bianca qui étoit malade, après la mort de son mari; elle resusa d'abord de le prendre, mais l'apothicaire eut ordre de l'y forcer: quoiqu'il en soit, ils moururent à peu de distance l'un de l'autre.

Il y a quelque chose de cette histoire dans la seconde partie du livre intitulé: Ducento novelle del signor Cello Malespini, in Venetia 1609, in-4°, nouvelle 84 & 85. Elle est aussi rapportée; mais un peu différemment, dans le second volume des

Tome II.

258 VOYAGE EN ITALIE.

vies des hommes & des femmes illustres d'Italie, Int-

primées en 1767, à Paris.

M. Sanseverino, qui enseigne l'Italien à Berlin, a public, en 1775, une autre histoire plus détaillée de Bianca Capello; le comte d'Orrery en a parlé dans son voyage. On croit aujourd'hui que c'étoit le cardinal lui-même qui avoit préparé le poison, & non pas la duchesse; mais après le succès de son crime, il lui sut aisé de le rejeter sur un autre. M. Manni se proposoit de le prouver dans un ouvrage ou dans une dissertation faite exprès. M. Verci de Bassano, en nommant ceux qui ont parlé de cette aventure, observe qu'il n'y a aucun auteur contemporain.

### CHAPITRE XVIII.

Partie septentrionale de Florence.

En repassant l'Arno, pour retourner au centre de la ville, on apperçoit les quatre ponts qui sont sur l'Arno; nous avons dit que celui de la Trinité est le plus beau de tous: Côme I le sit faire sur les dessins de l'Ammanati, lorsque la grande inondation de 1557 eut renversé celui qui y étoit; ce pont a 178 bras ou 319 pieds de longueur; il est composé de trois arches; celle du milieu a 50 bras ou 90 pieds d'ouverture & 15 pieds de slêche. Ces arcs surbaissés ont beaucoup de grâce; ils ont l'avantage de rendre la pente plus douce & de donner un écoulement plus facile dans les crues d'eau, en permettant de diminuer le nombre des arches & l'épaisseur des piles (1).

<sup>(1)</sup> Le pont de Neuilly, près Paris, fini en 1774, a 5 arches, chacune de 120 pieds d'ouverture, surbaissées au tiers, c'est-le-

Le pont de la Trinité est un des plus beaux qu'on ait faits, il est d'une légèreté & d'une hardiesse qui étonnent; on n'y laisse point passer les chariots ni les carrosses, pour ne point trop l'ébranler; il y en a un plan gravé en 1754 par Sgrilli.

Ce pont est orné de 4 statues de marbre, qui représentent les 4 saisons de l'année; le printemps est de Francavilla, sculpteur allemand, l'été & l'automne de Gio Caccini, & l'hiver de Taddeo Landini; ces figures sont médiocres. De dessus ce pont on découvre la campagne par dessus l'autre pont; à-peu-près comme de dessus le Pont-neuf à Paris. Après avoir passé le pont de la Trinité, on voit une grande colonne dorique d'un seul morceau de granite, que le pape Pie IV donna au grand-duc Côme I, & que ce prince fit ériger en 1564, en mémoire de la prise de Sienne. Cette colonne étoit à Rome aux thermes d'Autonin. On a placé au sommet une figure de la justice, qui est en porphyre avec un manteau en bronze; elle est de Romolo del Dadda; c'est cette figure qui avoit donné lieu à ce proverbe de Florence, que la justice est si haut que personne n'y peut atmindre (r).

Un peu plus loin est le palais Strozzi, sur la place du même nom; il est grand, isolé, garni extérieurement de bossages, & couronné d'une très-belle corniche. Ce palais fut fait par Philippe Strozzi, sur les dessins de Benedetto da Majano, & le duc Strozzi y habite actuellement. Cette famille est célèbre par ses divisions avec les Médicis vers 1535, par les services de Philippe

(1) La figure de ce monument est dans les Vedute di Firenze. Il y a des auteurs qui disent que la statue est de bronze, mais ce

n'est que le manteau.

dire, qui ont 40 pieds de flèche, il a couté près de cinq millions; c'est M. Perronet qui en a donné les dessins, & il en a publié une grande & belle description in-fil en 1783.

#### 260 VOYAGE EN ITALIE.

Strozzi, marèchal de France, mort au service en France en 1558, & de celui qui sut pris par les Espagnols & tué inhumainement en 1583. Les Strozzi surent au nombre des principaux conjurés qui voulurent affranchir Florence de la domination des Médicis; Côme I ayant gagné la bataille de Marone, Philippe Strozzi y sut pris, & se tua dans la prison après avoir écrit avec son sang ce vers de Virgile:

Exoriare aliquis nostris ex osibus ultor.

mais il se trompa comme Didon dans son: espoir

de vengeance.

Le palais Strozzi est un des plus grands modèles qu'il y ait à Florence, du genre noble & du goût Tofcan qu'on a suivi d'une manière presque uniforme dans la plupart des anciens palais de cette ville : la façade est toujours chargée de bossages, souvent en pointe de diamans; le haut n'est qu'un simple mur fort élevé, percé de senêtres d'une belle proportion, mais en trop petit nombre pour donner beaucoup de lumière aux appartemens; le faîte est terminé par un entablement & une corniche qui en masque le toit. L'intérieur est une cour quarrée, assez petite, environnée d'un portique à deux ou trois étages, soutenu par des colonnes d'un bon goût; souvent on voit des chambranles & des ornemens d'une grande perfection, mais toujours dans le genre rustique, simple & solide de l'ordre Toscan. Ce genre ayant pris naissance dans le pays, s'y est soutenu, ou du moins il s'y est ranimé dans le quinzième siècle; ces bâtimens sont tous très-nobles, très-élevés, mais noirs & un peu tristes; il n'y a que le palais Corsini & un petit nombre d'autres qui soient dans le genre svelte, agréable & dégagé que l'on suit dans l'architecture moderne. Mais ceux des anciennes & illustres maisons, tels que Ricardi, Strozzi, &c. qui subsistent depuis le temps des premiers Médicis, sont tous dans la forme que nous venons de décrire.

L'architecture à Florence, dit M. Cochin, est en général sage & de bon goût; ce qui est d'autant plus à remarquer, que dans presque toutes les villes d'Italie, le goût est entièrement corrompu. A force de vouloir chercher du nouveau, on a perdu l'idée du beau; les caprices les plus extravagans y sont devenus l'architecture à la mode & la plus applaudie. Il en faut cependant excepter quelques artistes ou amateurs qui frondent ces nouveautés en Italie, comme nous blâmons le nouveau goût de nos derniers temps en France. On voit de petits palais tant anciens que modernes à Florence, qui sont d'une grande beauté, surtout pour les senêtres & les portes: mais il y en a cependant qui sont d'une architecture un peu trop rustique.

On emploie deux sortes de pierre à Florence pour les bâtimens. Pietra forte & Pietra serena; la façade d'Ogni Santi, par exemple, est de la première espèce, celle de S. Giovannino est de la seconde. Le palais Riccardi, tout auprès de cette église, est aussi de la première espèce, comme la plupart des palais de Florence. Suivant M. Jagerman, on en tire des blocs d'une grandeur considérable des carrières qui sont près de Fiesole; cette pierre est très-dure, & paroît pleine de gravier: la Pietra serena est une espèce de tus forme & bleuâtre, qu'on tire de plusieurs carrières du Florentin, & des montagnes de Pise & de Pistoia.

LE PALAIS CORSINI est dans la plus jolie situation, sur un grand quai, & voisin de deux beaux ponts; il n'est point dans le goût noir & massis des grands palais de Florence dont nous venons de parler. Il est vaste; les deux aîles sont réunies par une belle terrasse le loug de la rivière, l'architecture est vantée dans les descriptions de Flo-

K iij

rence (1), elle ne paroît cependant pas très-bonne; il y a un grand escalier à deux rampes, qui a été fait sur les dessins d'Antoine Ferri; mais la décoration n'est pas assez noble; le salon de musique a deux étages, son aspect est imposant.

On voit dans une première salle 8 statues antiques médiocres, dont les meilleures sont une Vestale, une Cérès, un sénateur & un Apollon. Ce dernier a une figure qui conviendroit mieux au

Dieu Mars.

Les tableaux remarquables, répandus dans les appartemens, sont un S. Jean prêchant dans le désert, par Ancibal Carrache. Il est correct de dessin & un des plus vigoureux de couleur de ce maître, mais d'un ton qui tire sur la brique.

Quatre grandes marines de Salvator Rosa.

Deux tableaux du Bourguignon, représentant

des villageois.

La Magdelaine parfumant les pieds de notre Seigneur, par Luc Jordan. Elle est d'un pinceau facile, cependant incorrecte de dessin, & les om-

bres en sont trop noires.

Deux tableaux de Jacob Bassan, représentant une vendange & une basse-cour avec des attirails de campagne; ce sont deux beaux morceaux, qui perdent beaucoup parce que les tons des objets reculés sont trop entiers. Un cabinet bâti à la françoise, que le cardinal Corsini sit par goût pour la France où il avoit été; l'on y remarque même le portrait d'une très-jolie pélerine Françoise.

Deux esquisses en ovate, de Luc Jordan, pour le plasond de la chapelle de S. André Corsini. La touche en est précieuse, la composition trop confuse.

M. Cochin cite beaucoup d'autres tableaux remarquables, & il y en a plus encore dont il n'a pas parlé.

<sup>(1)</sup> Il est représenté dans le livre intitulé : Vedute di Fl-

BORGO D'OGNI SANTI, grande rue qui conduit à Porta al Prato, avec une grande place qui sert de promenade en été pour les carrosses. Il y a dans cette rue un hôpital de S. Jean de Dieu, bâti à l'endroit même où sut jadis la maison d'Améric Vespuce, l'un des hommes les plus célèbres de Florence. C'est de-là que commencent les courses de chevaux que l'on fait chaque année; elles vont finir à 1500 toises de-là, vers la porte de la Croix.

L'église d'Ogni Santi est intéressante, soit pour

la façade, soit pour l'intérieur.

Le jardin Corfini, où il y a un recueil de bustes & d'inscriptions antiques, est aussi près de Porta al Prato.

SANTA MARIA NOVELLA est une belle église de Dominicains, que l'on trouve en revenant vers le milieu de la ville; elle donne sur deux places, l'une est Piazza Vecchia, l'autre est Piazza di Santa Maria novella; on voit sur celle-ci deux obélisques qui servent comme de bornes à un cirque où l'on fait quelquesois des courses à la manière des Grecs & des Romains. Nous en parlerons à l'occasion des spectacles de Florence.

Cette église est ancienne; la façade est en marbres de distérentes couleurs; l'église est d'une noble simplicité, & l'on dit à Florence que Michel-Ange l'appeloit la Sposa par une espèce de prédilection. Elle sut commencée en 1279, sur les dessins du frère Sislo & du srère Ristoro, dominicains, qui étoient tous deux de Florence; ce sut à l'instigation du bienheureux Jean de Salerne, que S. Dominique avoit envoyé à Florence pour y étendre son ordre.

Il y a plusieurs bonnes peintures de Santi di Tito, Macchietti, Naldini, Ligozzi, Bronzino, Vafari, Cigoli, Uccelli, Empoli. Mais ce qu'on y remarque de présérence est un ancien tableau de Cimabué, le meilleur qui soit sorti des mains de

Riv

ce célèbre restaurateur de la peinture; il est dans la chapelle des Ruccellai. On y conserve aussi un

beau crucifix en bois, de Brunellesco.

On remarque dans cette église la méridienne qu'Ignazio Dante y avoit faite, la plus ancienne qu'il y ait eu en Europe. Je ne fais si elle a jamais été complète, du moins on n'y voit que deux quarrés de marbres; sur l'un est marqué le solstice d'hiver, sur l'autre le signe du bélier; mais celle-ci n'est plus à sa place. Le trou du gnomon n'a point de plaque.

On voit aussi en dehors, au-dessus de la porte, un quart de cercle de marbre avec des divisions de hauteurs, qui paroissent avoir été faites pour un cadran. On y voit aussi deux armilles ou cercles de bronze, qui se coupent à angles droits, & qui pouvoient servir à faire des observations, comme les armilles que les rois d'Egypte avoient

fait placer à Alexandrie.

Le couvent des Dominicains est vaste, digne d'attention; il y a des peintures estimées, & une grande apothicairerie, où l'on fait beaucoup de compositions pharmaceutiques estimées en Italie.

VIA DE' CARTELLONI, petite rue parallèle à celle delle Belle donne, & qui donne dans la vieille place vis-à-vis fanta Maria novella; cette rue est remarquable par la maison qu'habita autrefois Viviani, & qui appartient à M. Nelli, inspecteur des eaux à Pise; on l'appelle quelquesois la maison de Galilée (1), parce qu'on voit sur la porte le buste de ce grand homme, que Viviani se vantoit d'avoir eu pour maître depuis 1639 jusqu'à

<sup>(</sup>t) On m'a affuré que Galilée avoit habité sur la côté en allant a Belvedère, dans une maison qu'occupoit, en 1766. M. Giovanni Baldovinette; & eusuite à Monti Ripaldi, du côté de S. Matteo in Arcetri & du Poggio Imperiale, dans une maison qui étôit oecupée par Mde. Frescobaldi; il parle dans ses lettres de sa maison d'Arcetri.

£642, & pour qui il témoigna toute sa vie une tendresse singulière, où plutôt une espèce de passion. Viviani, devenu célèbre dans les mathématiques & la physique, reçut une pension de Louis XIV en 1664; il fit bâtir la maison dont nous parlons, qui est d'une architecture simple, mais noble; & il y mit cette inscription. Ædes à Deo datæ, relative au premier nom qu'on avoit donné à Louis XIV; il y plaça aussi deux grandes infcriptions en marbre, qu'on voit des deux côtés de la porte; elles contiennent en abrégé la vie de Galilée, & il les a fait graver à la fin de sa Divination sur les lieux solides d'Aristée. Viviani ne laissa passer aucune occasion de célébrer la mémoire de son illustre maître. Il lui succéda dans la place de premier mathématicien du grand-duc de Toscane, & sut à son tour un des plus habiles mathématiciens de son temps. Il mourut le 22 Septembre 1703, âgé de plus de 81 ans; Fontenelle a fait son éloge dans l'histoire de l'académie des sciences, dont il étoit membre, & M. Tocci a donné sa vie dans le premier tome des Arcadi illustri (I).

S. LORENZO est la seconde église de Florence, quant aux prérogatives; mais la plus remarquable par la fameuse chapelle des Médicis qui en

est une dépendance,

Juliana, femme distinguée, qui vivoit à Florence du temps de l'empereur Théodose, sit bâtir à ses frais une église à l'honneur de S. Laurent; S. Ambroise en sit la consécration l'an 392; cela donna dès-lors à l'église de S. Laurent une grande

<sup>(1)</sup> Le père de M. Nelli, à qui cette maison appartient, étoit le sénateur Nelli, qui mourut en 1725; il étoit trèsversé dans l'architecture & les méchaniques : il a rendu des fervices à la ville de Florence, en qualité d'habile ingénieur; son fils a publié sa yie en 1753.

célébrité. Elle sut rebâtie l'an 1420, dans l'état où on la voit aujourd'hui, sur les dessins de Brunellesco. Le bâtiment a 258 pieds de longueur; l'architecture est maigre; deux rangs de colonnes partagent le vaisseau en trois ness; la frise & la corniche, qui règnent sur ces colonnes, sont belles & majestueuses; elle n'a point de façade audehors, cela est commun à plusieurs églises d'Italie: fur la porte du milieu on voit les armes de Médicis, c'est-à-dire, les trois tourteaux, dont un est chargé de trois fleurs de lis, depuis la concession de Charles VIII, faite à Pierre de Médicis, qui mourut en 1504. Cette partie est du desfin de Michel-Ange, de même que le trésor où se conservent les reliques. Les deux chaires à prêcher sont portées chacune par quatre colonnes de marbre, & ornées de très-beaux bas-reliefs de bronze du Donatello.

La facristie nouvelle, appelée aussi la chapelle des Princes, est de l'architecture de Michel-Ange, c'est même un de ses plus beaux ouvrages, aussibien que les sept statues de sa main qui ornent les mausolées de la même chapelle, & qui sont

les chefs-d'œuvres de ce grand maître.

Le premier mausolée en entrant est celui de Julien de Médicis duc de Némours, frère de Léon X; les deux statues qui sont à côté représentent le jour & la nuit. Le second tombeau est celui de Laurent de Médicis, duc d'Urbin, cousin de Clément VII, & père de Catherine de Médicis; il est accompagné de deux sigures représentant le crépuscule du soir & l'aurore. Ces quatre sigures sont plus grandes que nature, dans des attitudes couchées, traitées d'une manière sière & grande; les sormes en sont belles & savantes, quoiqu'un peu outrées. On y admire un seu de composition & un caractère de dessin inimitables. Elles ont des parties qui ne sout pas entièrement terminées, mais

qui ne sont pas moins de plaiser aux artistes & aux vrais connoisseurs, en leur découvrant avec quelle hardiesse Michel-Ange, par le seul secours de la pointe & de la gradine, faisoit déjà sentir de la fierté dans ses ébauches. Ce grand savoir, accompagné de trop de hardiesse, lui sut souvent nuisible, en lui faisant abandonner des ouvrages où il sentoit avoir mal réuss; c'est ce qui est cause sans doute que nous avons très-peu d'ouvrages de Michel-Ange qui soient totalement sinis, comme nous l'avons déja remarqué.

La statue de la Vierge qui tient l'enfant Jésus sur son bras, est aussi de Michel-Ange; celle de S. Côme est de Montorsoli; & celle de S. Damien est l'ouvrage de Rafaël da Montelupo, l'un &

l'autre excellens sculpteurs,

L'ancienne facristie est du dessin de Brunellesco; les bas-reliess en ovale qui sont sur les quatre piliers de la voûte sont de la main du Donatello, aussi-bien que les statues de S. Laurent, de S. Etienne, de S. Côme & de S. Damien.

On y voit aussi un tombeau de porphyre qui sut sait pour les fils de Côme, père de la patrie, avec des ornemens de bronze, le tout sur les des-

fins d'André Verocchio.

En sortant par la porte qui est du côté du clottre des Chanoines, on voit la statue de Paul Jove, évêque de Nocera. Ce célèbre historien mourut en 1552; le président de Thou lui reproche les pensions qu'il avoit de François I, & de la maison de Médicis, comme ayant insué quelquesois dans ses éloges; son histoire est cependant trèsestimée. La statue est de François Sangatlo.

LA CHAPELLE DES MÉDICIS, qui est adossée à l'église de S. Laurent, est une des plus belles choses de l'Italie; la richesse des matières, la grandeur du dessin général, & la beauté des détails concourent à illustrer ce monument. Il sut

commencé en 1604, par Ferdinand I, qui en fir lui-même les dessins. Il avoit l'intention d'y placer le S. Sépulcre de Jérusalem, qu'il espéroit acquérir, & d'y mettre les mausolées de sa famille, avec la sépulture de tous les Médicis. Depuis ce temps on a continué d'y travailler, & pendant plus d'un siècle on n'a cessé d'y employer chaque année des sommes considérables; cependant il s'en saut beaucoup qu'il soit sini: la partie supérieure depuis les senêtres jusqu'au haut de la coupole est encore nue, & l'autel n'est point encore placé.

Suivant les lettres du comte d'Orrery, écrites d'Italie en 1755, & publiées à Londres en 1773, Adisson prédit que la famille des Médicis seroit éteinte avant que le lieu de leur sépulture su achevé, & cela s'est vérissé; mais il y a lieu de croire que sous le règne actuel on terminera ce bel ouvrage, du moins on se propose de continuer les incrustations jusqu'à la naissance de la voûte, de peindre la coupole, de mettre en place le pavé de marbre qui est tout prêt dans les magasins, ainsi que les statues qui y manquent; ensin d'ouvrir une entrée derrière le grand autel de l'église de S. Laurent.

Cette chapelle est octogone; elle a 86 pieds de diamètre, & 187 pieds de hauteur sous voûte; elle est incrustée presqu'en entier de pierres dures, c'est-à-dire, jaspes, agathes, calcédoines, lapis, &c. La frise de la coupole est encore nue; mais la voûte du cul-de-sour, vis-à-vis de l'entrée qu'on doit ouvrir, est en lapis parsemé d'étoiles d'or; les chapitaux des pilastres sont de bronze doré; les prosils en sont traités d'un goût grand & mâle; les armes de toutes les villes de la Toscane y sont incrustées avec la plus grande persection.

Des huit faces de l'octogone, l'une est réservée pour l'autel, l'autre pour la grande porte d'entrée qu'on y doit faire; les six autres sont occupées

par six tombeaux, qui ont été faits sur les dessins de Michel-Ange; il y a deux de ces tombeaux où l'on voit un coussin de jaspe sanguin, qui porte une couronne d'or massif, l'un & l'autre enrichis de rubis, topases & autres pierres précieuses. On ne peut rien voir de plus parfait que ces tombeaux. au jugement de M. Cochin, pour la beauté de leur forme, & le goût grand & mâle avec lequel ils font décorés; ils sont tous de granite, & il y en a quatre de granite égyptien : les niches sont en marbre noir, ou en pierre de touche, & devoient renfermer les statues en bronze doré des six premiers grands-ducs de Toscane; mais il n'y en a que deux en place, elles passent pour être de Jean de Bologne. Voici les inscriptions placées au-dessous, elles sont en calcédoines incrustées dans des tables de porphyre.

Cosmus Mag. Dux. Etr. I. vix. ann. LV. ob. IX. Kal. maii 1574. Franciscus Mag. Dux. Etr. II. vix ann. 46. ob. 19. oct. 1587. Ferdinandus Mug. Dux. Etr. III. vix. ann. 60. ob. 7. feb. 1609. Cosmus Mag. Dux. Etr. IV. vix. ann. 30. ob. 26. feb. 1621. Ferdinandus Mag. Dux. Etr. V. vix. ann. 59. ob. IX. Kal. jun. 1670. Cosmus Mag. Dux. Etr. VI. vix. ann. 81, ob. 31. oct. 1723.

Des six tombeaux dont nous venons de parler, il n'y en a que deux qui soient entièrement finis.

On varie sur le mérite de l'architecture générale de cette chapelle. On trouve que les fenêtres ont peu d'ouverture pour éclairer un édifice aussi vaste & aussi magnifique, mais cela est peut-être trop

relatif au goût de l'architecture moderne.

On descend dans le souterrain destiné pour les cercueils des princes; il est sous la chapelle que nous venons de décrire; on y voit un beau groupe représentant le Christ sur la croix, avec la Vierge & S. Jean; la Vierge est de Michel-Ange; il faisit, dit-on, l'expression de la douleur, en voyant une mère qui venoit de voir périr sou fils par une chûte.

Celui qui fait voir la chapelle fait un commerce de mosaïques & de marbres sins; on peut avoir une petite sigure pour 2 ou 3 sequins; la collection de 120 échantillons de marbres dissérens, elle coûte 15 sequins, c'est-à-dire, 170 livres; on en a de même à la galerie de Médicis, & nous aurons occasion de remarquer qu'il est aisé d'en avoir à

Rome, & même des plus belles espèces.

Le Bibliothéque de S. Laurent, connue sous le nom Medico-Laurenziana, qui est au dessus du cloître de cette église, est la plus célèbre de Florence, par les manuscrits qui sont au nombre d'environ quatre mille, suivant M. Bandini, qui en avoit la garde. Il y en a dans toutes les langues: hébreu, grec, latin, chinois, arabe, caldéen, syriaque, selavon, provençal, ancien italien, &c. Plusieurs ont servi à corriger les éditions des auteurs anciens, & à rectifier les textes; & il n'y a point de genre d'érudition pour lequel on n'ait eu recours à cette sameuse bibliothèque.

Ces manuscrits surent rassemblés par Côme père de la patrie, par Laurent son frère, Pierre son sils, & Laurent le Magnisique, son petit-fils; ils avoient sait des récherches dans tous les pays, pour rassembler ce qu'il y avoit de plus précieux & de plus rare en manuscrits, & Laurent le Magnisique avoit envoyé exprès Jean Lascaris en Asie.

Lorsque Pierre II sur obligé de quitter Florence en 1494, deux aus après la mort de son père Laurent le Magnisique, ces manuscrits surent vendus & dispersés, mais son sils en recueillit une parsée à son retour; quelques uns passèrent à Catherine de Médicis, comme un gage de sa dot, & sont actuellement à Paris à la bibliothéque du roi, comme on le peut voir dans le grand catalogue qui en a été publié. Ensin, le pape Clément VII augmenta cette bibliothéque, & la sit placer dans l'endroit où elle est actuellement, vers l'an 1530;

le père Montsaucon en a donné la notice dans son ouvrage intitulé Bibliothècea Bibliothècearum, & le docteur Giulianelli en a fait ensuite une histoire détaillée. Le catalogue de cette bibliothéque, fait par Biscioni, & imprimé par ordre de l'empereur, l'a fait aussi connoître à toute l'Europe; il y en a un autre, donné en 1764 & 1767, en trois volumes, par Bandini; il contient souvent des extraits assez étendus de ses manuscrits, à l'imitation du catalogue des manuscrits du Vatican, de M. Assemani, & de celui de la bibliothéque Riccardi,

donné par M. Lami.

Parmi les manuscrits les plus rares de la bibliothéque de S. Laurent, on remarque un ancien manuscrit de Virgile très-précieux; il est du temps de Théodose; un Tacite, un S. Ambroise, où il y a de belles miniatures; une géographie trèscuriense, une ancienne chirurgie, un Boccace, &c. Une bible hébraïque avec les commentaires des Rabbins, en hébreu. J'ai oui citer aussi un ancien recueil fort étendu des facéties & des bons mots du Piovano Arlotto, ou Mainardi, Florentia, qui vivoit vers 1480; on en a fait divers recueils, & l'on a mis probablement sur son compte, depuis trois siècles, les reparties & les idées burlesques de bien d'autres plaisans. Piovano Arlotto est inhumé dans l'église de la Congrégation, Via S. Gallo, où on lui a fait une épitaphe plaisante, dans le goût du personnage.

LE COLLÉGE qu'occupoient les Jésuites près de S. Laurent, est actuellement desservi par les Scolo-Pies; l'église est de l'Ammanati, & l'on y voit de bons tableaux; le bâtiment est vaste; l'observatoire très-complet, on l'a laissé au Père Ximenès qui l'avoit fait construire : on y voit un quart de cercle mural, de 10 pieds de rayon, le plus grand qu'il y ait actuellement dans aucun observatoire de l'Europe, comme la méridienne du dôme est la

plus grande qu'il y ait jamais eue; mais M. Ximenès se proposoit de diviser lui-même ce quart de cercle, & ses devoirs ne lui en ont pas laissé le loifir. Il a employé long-temps pour cet observatoire le revenu que lui donnoit sa place de directeur des eaux de la Toscane, & de premier mathé-

maticien du grand-duc.

LE PALAIS RICCARDI sut bâti en 1430, par Côme l'ancien; ce fût-là le berceau & l'assle des lettres, & tout homme sensible aux plaisirs de l'esprit, voit ce bâtiment avec une satisfaction mêlée de respect. La décoration extérieure est d'un style très-mâle; elle a été faite par Michel-Ange: le marquis François Riccardi fit placer au rez-dechaussée, en 1719, une collection de bustes, de bas-reliefs & d'inscriptions antiques. On lit aussi dans une inscription qui est au bas de l'escalier. les noms des grands princes qui y ont logé, comme Louis XII, François I, Charles-Quint, les papes Léon X, Clément VII; enfin c'est-là qu'habitoient les Médicis, lorsque par leur industrie & leur sagesse, ils méritèrent de régner sur un peuple libre, & de donner naissance à une famille de fouverains.

La galerie du palais Riccardi est belle; le plafond a été peint à fresque par Luc Jordan: il est d'un feul tableau, représentant l'apothéose de Côme I, qui paroît suivi de sa famille au milieu de tous les dieux. Ce plafond dans lequel Luc Jordan a cherché la manière de Pierre de Cortone. oft une très-grande composition; les figures y plafonnent bien, les caractères en sont gracieux; la couleur, sans être d'une grande vérité, est aussi vigoureuse qu'on puisse le désirer dans une fresque, & le ciel plaît beaucoup étant d'un ton clair & lumineux.

La décoration de cette galerie est de bon goût; on y montre deux armoires pleines de petites antimes de bronze, de miniatures, & de camées. On remarque aussi une adresse de décoration dont il y a en Italic quelques exemples: pour cacher la jonction des glaces, on y a peint de petits sujets légers, qui, par des sleurs, de petites guirlandes ou ornemens semblables, recouvrent les parties qui se joignent; mais cela ne réussit qu'imparfaitement.

Le plafond de la bibliothéque est aussi de Luc Jordan: il est bien inférieur à celui de la galerie;

les figures y sont mal en perspective.

On voit dans les appartemens de ce palais un tableau de Jacob Bassan, représentant l'amour dans la boutique d'un chaudronnier; un garçon veut le chasser à coups de houssine, & la semme du chaudronnier s'avance pour lui donner une claque; jamais sujet d'amour n'a été traité d'une manière si basse, & l'on ne sauroit la décrire noblement; c'est cependant un des beaux tableaux du Bassan, pour la force & la vigueur de la couleur, qui fait le plus grand mérite de ce peintre.

Quatre tableaux de Frédéric Zucheri, repréfentant des sujets champêtres, dans l'un desquels il a introduit la belle Bianca Capello, dont nous avons donné l'histoire; ces morceaux ont beaucoup de mérite, singulièrement celui où l'on voit la Bianca Capello. Il y a d'autres tableaux dont parle M. Cochin, mais on y trouvera beaucoup de

changemens.

La bibliothéque du palais Riccardi, une des plus belles de Florence, étoit sous la garde de M. Lami, qui en a fait imprimer le catalogue; on y conserve entr'autres un des plus anciens manuscrits qu'il y ait de l'histoire naturelle de Pline; on le croit du neuvième siècle, mais il est imparsait.

S. MARC, église de Dominicains, contient beaucoup de tableaux très-estimés. La chapelle de S. Antoine est richement décorée, sur les dessins de Jean de Bologne, avec une belle coupole peinte

Tome II.

# 374 VOYAGE EN TYALIE.

par le pecceni; la description & les gravures en ont été données par le docteur Gori, habile antiquaire. La chapelle de la famille Serragli, est aussir

digne d'attention.

Le tombeau du fameux Pic de la Mirandole est remarquable, non du côté de l'ouvrage, mais par la célébrité de la personne. A l'âge de 18 ans ce prince passoit pour savoir 22 langues; il soutient à Rome, à l'âge de 24 ans, des thèses sur toutes les sciences sans exception, de amnistibili. Il avoit un amour & un goût si décidé pour les sciences, qu'asin de s'y adonner entièrement, il quitta sa principauté, & se retira à Florence, où il mourut à l'âge de 36 ans (ou 32 suivant d'autres) en 1494, le même jour que Charles VIII y sit son entrée: on lit sur son tombeau l'épitaphe qui suit.

#### D. M., S.

Joannes jacet bie Mirandula, catera norunt, Et Tagus & Ganges, forfan & Antipades. Ob. An. fal. M. CCC. LXXXXIIII. Vix. an.

Hieronymus Benivenius, ne disjunctus post mortem locus ossa separaret

Quarum animos in vita conjunxit amor; bac buno Jupposita poni curavit. Ob. An. M. D. XXXVI. Vix. an. 99. mens. 6.

n' A la gloire de Dieu, très-grand & très-saint.

De Cy git Jean de la Mirandole, le reste est connu

du Tage, du Gange, & peut-être des Anti
podes. Il mourut l'an du falut 1494; il vécut

36 aus, &c. »,

C'est dans la même église qu'est enterré Politien (Ange Bassi), né à Montepulciano, en 1454, qui sut le restaurateur en Italie des langues grecque & latine. Il mourut en 1494, du déplaisir que lui

cansa la disgrace des Médicis.

On montre dans ce convent les deux cellules de Jérôme Savonarole, son portrait & un tableau qui représente son exécution; on le voit avec ses deux compagnons attachés au haut d'une croix, sur la place du vieux château, où il sur brûlé en 1498, pour avoir déclamé contre le pape Alexandre VI. Ses ouvrages eurent beaucoup de réputation. Il a laissé des sermons, des traités de morale, le triomphe de la croix, les dialogues de l'esprit & de l'ame, une exposition de l'Oraison Dominicale en quatre manières, &c.

On remarque encore dans le cloître les tombeaux

d'Averanius & de Gori.

Le couvent de S. Marc étoit très-fréquenté par Côme le vieux, qui alloit familièrement y converfer avec des religieux pleins de vertus & de science à on montre même encore les chambres que ce grand homme y avoit choisies pour son usage.

Les écuries du grand-duc sont près de S. Marc; c'est un édifice vaste & bien bâti; il y a un écuyer payé par le grand-duc; on y tient académie pour la noblesse qui veut apprendre à monter à cheval.

La ménagerie Seraglio de' Leoni est sur la place de S. Marc, très-proche des écuries, on y élevoit des lions, des tigres, &c. indépendamment de leurs loges, chacun de ces animaux a une cour très-longue, à l'extrêmité de laquelle il y a une grille qui aboutit à une galerie, d'où l'on peut les regarder. Il arriva en 1767, un incendie, dans lequel des animaux s'échappèrent & causèrent divers accidens à Florence.

Il y a aussi une arêne environnée d'un rang de loges très-bien décorées, d'où l'on peut voir come modément le combat des lions, des taureaux & autres animaux; pour faire rentrer le lion dans sa loge, on se sert d'une machine peinte en sigure de monstre estrayant; deux hommes rensermés audedans la sont marcher vers le lion, & lui landante.

cent en même - temps des susées qui semblent partir de la gueule du monstre; de sorte que le lion intimidé par le seu, se retire aussitôt dans sa loge où on le renserme aisément.

Giardino de' fimplici, le jardin botanique, établi par le grand-duc Côme I; il est connu des savans par les travaux de Micheli, qui en avoit la direction, & y a composé des ouvrages célèbres; M. Manetti qui lui avoit succédé se proposoit de continuer les travaux de Micheli; l'empereur donnoit 600 scudi, ou 3360 liv. par année, pour l'entretien du jardin; l'académie de botanique établie vers 1730 y tient ses assemblées, elle est composée de 50 associés qui contribuent aussi à l'entretien du jardin, & l'on y voit beaucoup de plantes, dont plusieurs sont exotiques & rares.

... Cette académie d'histoire naturelle a produit le grand ouvrage de Gualtieri sur les coquilles, publié en 1742, un des plus vastes & des plus magnifiques recueils que l'on ait eu dans ce genre-là;

il contient 110 grandes planches.

LA NUNZIATA, église remarquable par son architecture, ses ornemens & ses peintures; elle est occupée par les Servites. Cet ordre religieux, trèscélèbre à Florence, fut établi vers l'an 1232, par S. Philippe Benizzi, & fix autres Florentins qui abandonnèrent leur patrie par esprit de pénitence. pour se retirer sur le mont Senario, & y mener une vie solitaire. La réputation de leur sainteté fit désirer à la république de Florence de les attirer près de la ville, pour y donner de plus grands exemples de vertus. Lorsqu'on eut bâti leur église, un peintre qui étoit chargé d'y représenter l'annonciation, se trouvoit dans le plus grand embarras, pour donner à la Vierge un air séraphique & divin qu'il défiroit exprimer dans son tableau. Il s'assoupit en s'occupant de son projet, & s'étant réveillé il fut, dit-on, fort étonné de voir une tête

si belle, qu'il auroit en vain souhaité d'en pouvoir faire une semblable; il cria au miracle, personne ne douta de son récit : cette image qu'on y conferve a donné à l'église dont nous parlons une très-grande célébrité, & cette dévotion a fait la fortune des religieux (1).

Le portique par lequel on entre dans cette église est de l'architecture de Caccini, aussi bien que la chapelle des Pucci, que l'on trouve à la droite.

Sur la gauche, il y a un cloître dans lequel on voit une Vierge d'André del Sarto, qui est célèbre sous le nom de la Madonna del Sacco; elle passe pour être le plus bel ouvrage de ce maître : les Italiens disent que Michel-Ange & le Titien ne pouvoient se lasser de la regarder & d'en faire l'éloge. Le nom de Madonna del Sacco, lui est venu de ce que S. Joseph y paroît appuyé sur un fac; d'autres disent que c'est parce que ce peintre la fit pour un fac de farine dont il avoit besoin dans un temps de disette; elle est au-dessus de la porte qui va du cloître à l'église. Ce morceau célèbre, dit M. Cochin, 'est d'une grande beauté, composé & drapé de très-grande manière; bien peint, d'une façon large, & cependant très-bien exécuté.

Il y a dans le même cloître beaucoup d'autres fresques, & des portraits des principaux religieux

de l'ordre.

André del Sarso a peint dans un autre cloître la

<sup>(1)</sup> L'on prétend que le docteur Lami leur a fait beaucoup de tort en affoiblissant le merveilleux de cette image dans un de ses écrits, où il parloit des miracles de la Madonna, un peu trop philosophiquement. Il faillit payer cher son imprudence; un jour qu'il dînoit avec des amis dans une auberge des environs de Florence, il apprit qu'on le cherchoit, & que des gens se préparoient à le massacrer pour venger la Vierge; il n'eut que le temps de se sauver, & fut réduit assez long-temps à ne fortir qu'avec précaution; il se promit bien de laisser au peuple de Plorence toute sa crédulité.

vie de S. Philippe Benizzi, l'adoration des Mages, la naissance de la Vierge; cet habile artiste est enterré dans le vestibule découvert qui est devant l'église; l'on voit sa figure en marbre accompagnée d'une inscription. Il mourut en 1530.

L'église est très-ornée, la voûte est chargée de bas-reliefs dorés sur un fond blanc, & dans le milieu l'on voit une assomption de la Vierge, par Daniel de Volterre, qui a peint aussi toute la cou-

pole de l'église.

Au maître-autel, un grand tabernacle d'argent très-bien travaillé, & un devant-d'autel d'argent, orné de bas-reliefs; cet autel fut fait vers la fin du dernier siècle, sur les dessins de Silvani, aussi bien que les stucs dorés, & les revêtissemens de marbre que l'on voit sur les pilastres de l'église.

La chapelle de l'Annonciation, qui est du côté gauche, est toute en marbre & d'une bonne architecture: l'autel est en argent, de même que les gradins qu'on place sur l'autel, & ils sont enrichis de pierres précieuses. Une tête du Sauveur peinte par André del Sarto y est placée sous un riche sabernacle: deux grands pilastres soutiennent une corniche d'argent, qui porte une espèce de baldaquin aussi d'argent, servant de couronne à la fameuse image de la Vierge; cette chapelle est encore enrichie de beaucoup d'ex-voto, d'argenterie & d'ouvrages précieux. L'oratoire ou petite chapelle qui en est proche a des murs incrustés de pierres dures en compartimens, qui représentent les mystères de la Vierge.

On admire furtout dans cette église la figure en marbre de Jésus-Christ mort, soutenu par Dieu le Père; elle est de Bandinelli; son tombeau est

au-dessous de ce bel ouvrage.

Dans la seconde chapelle à gauche, il y a une résurrection du Lazare, par Lasosse, habile peintre françois, mort en 1716; la couleur en est belle, mais l'expression n'en est pas des plus justes.

Raoux, autre peintre françois, mort en 1734, a fait dans la seconde chapelle à droite un tableau représentant un miracle opéré pendant la messe; la composition n'en est pas ingénieuse, mais l'on y voit des caractères de têtes gracieux, la couleur

en est aimable, quoiqu'elle soit idéale.

C'est dans cette église qu'est inhumé le fameux Jean de Bologne, sculpteur françois, dont nous avons déjà parlé ci - dessus. Il étoit né à Douay, en 1524, & il mourut à Florence vers 1606. Son épitaphe est dans une chapelle décorée d'après ses dessins & à ses frais, derrière le maître-autel: on y trouve un crueifix & de petits bas - reliefs en bronze, de la main de ce maître : ils sont fort bien traités; il les avoit faits pour le grand-duc, qui crut ne pouvoir en faire un meilleur usage que d'en décorer le monument qu'on lui élevoit. C'est de lui que som les figures du grand-duc Côme I, & du grand-duc Ferdinand I, dans la chapelle des Médicis à Florence. (Elles ne sont pas aussi belles que le cheval d'Henri IV à Paris, qu'on attribue à Jean de Bologne). Le groupe du Centaure qui est dans un carrefour de Florence est au nombre de ses beaux ouvrages, ainsi que le groupe de Mercure & de Psyché, que l'on voit à Marly, & la figure d'Esculape à Meudon. Voyez le Dictionnaire des Artistes, par M. l'abbé de Fontenay, A Paris, chez Vincent, 1776, z vol. in-80.

Le couvent des Servites à qui appartient cette église est vaste, le nombre des religieux va à plus de cent: ils ont une belle bibliothéque. C'est dans leur cloître intérieur qu'est la chapelle de l'académie de dessin; le tableau du grand autel est du Passignano, & il y a deux peintures à fresque

de Vasari, & de Santi di Tito.

La place de la Nunziata (1) est grande & déco-

<sup>(1)</sup> Voyez-en l'estampe au livre intitulé: Vedute di Firenze, pes. 17.

rée, elle est entourée d'arcades portées par des colonnes corinthiennes; l'architecture est seulement un peu maigre.

Il y a fur les deux côtés de la place deux fontaines formées chacune d'une coquille ouverte, au milieu de laquelle sont des Tritons adossés l'un à l'autre, & jetant de l'eau par la bouche.

Au milieu de la place, & entre les deux fontaines, il y a une figure équestre de bronze, par Jean de Bologne, représentant le duc Ferdinand I; on ne pouvoit la poser dans un lieu plus avantageux; car non-seulement elle décore la place. mais elle fait face encore à une grande rue. La figure' du duc est des mieux composées, elle est bien assise sur le cheval; mais les contours de sa cuirasse sont trop roides & n'accusent pas assez le nud; à l'égard du cheval, le dessin en est correct, il lève un pied pour partir, & le mouvement en paroît précis: tout cet ouvrage a néanmoins une certaine roideur qui le déprise un peu.

On lit sur le piédestal de cette figure, l'inscrip-

tion fuivante:

Ferdinando primo Mugno Etruriæ Duci, Ferdinandus secundus Nepos. Anno Sal. MDCXL.

SANTA MARIA Maddalena de' Pazzi, monastère de Carmélites. L'église est dédiée à une sainte qui étoit de l'ancienne famille des Pazzi; le sanctuaire est tout revêtu de marbre: on y voit douze colonnes de jaspe de Sicile, trois bons tableaux, & quatre figures en marbre, représentant les vertus principales de la sainte, la piété, la douceur, la pénirence & la religion; les deux premières sont dans de bons mouvemens & bien drapées, quoique les plis en soient trop multipliés: les têtes pourroient être plus expressives. Les deux dernières figures ne sont pas entièrement terminées.

La maison des Buonarotti, qui étoit aussi celle

de Michel - Ange, se trouve dans la rue des Gibelins, via Gibellina, vis-à-vis de la rue des Bigotes, delle Pinzochere. Les bons maîtres de l'école florentine ont contribué à orner la galerie de cette maison; on y voit avec plaisir des peintures qui représentent les principales actions de sa vie, les honneurs qu'il recut dans différentes circonstances, les marques d'estime & de distinction que lui donnèrent les papes & les rois; il y a aussi quelques morceaux qu'on assure être de sa main. Michel-Ange, le plus grand homme que l'Italié ait donné à la sculpture & à l'architecture, le maître & l'émule de Raphaël pour la peinture (1), naquit en 1474, au château de Chiusi, sept lieues au nord d'Arezzo, & 13 lieues à l'orient de Florence. c'est-à-dire, entre Florence & Urbin; il mourut à Rome en 1564 (2). Côme I lui fit faire à Rome des obsèques magnifiques, mais ensuite il le fit secrètement enlever en 1570, & transporter à Florence, où on lui fit un beau mausolée dont nous parlerons à la page suivante. Les ouvrages de sculpture qu'on a de Michel-Ange sont au - dessus de tout ce qu'on connoît de moderne, par la sublimité de la pensée, la correction, l'élégance, la légéreté de la main, & la belle touche: sa peinture est fière & terrible, les attitudes sortes, les muscles bien prononcés, mais elle étonne plus qu'elle ne plaît; ses couleurs sont moins belles que celles de Raphaël, & en même temps moins gracieuses, mais le bel assemblage de talens qu'on admire dans Michel-Ange, l'ont mis de pair avec Raphaël, pour la réputation & le mérite.

SANTA ÉROCE, église de Cordeliers conventuels, bâtie vers l'an 1294, sur les dessins d'Arnolse, (qui sut aussi l'architecte de la cathédrale),

<sup>(1)</sup> Il étoit encore poëte; il a fait même des pièces de théâtre-(2) Abrégé de la vie des plus fameux peintres, Paris, 1745, in-4. C'est en 1563, suivant d'autres auteurs. Suivant son épitaphe il n'a véeu que 88 aus.

a été restaurée ensuite sur les dessins du Vasari; elle a 450 pieds de long sur 126 de large: on y entre par trois portes, & l'on voit sur celle du milieu une statue de la main du Donatello, qui représente S. Louis, archevêque de Toulouse. En entrant par cette porte, on remarque à droite une descente de croix de Salviati, & le crucissement

par Santi di Tito.

Un peu plus loin est le mausolée de Michel - Ange; on y voit son buste accompagné de deux basreliefs qui représentent chacun trois couronnes entrelacées avec ces mots d'Horace: Tergeminis tollit honoribus; trois grandes figures représentant la peinture, la sculpture & l'architecture, assisés audessous de son sarcophage, dans un état de deuil, & dans des attitudes qui expriment leurs regrets de la perte d'un si grand homme. On a fait entrer dans la décoration de ce monument un petit tableau de sa main, où il a peint le Christ mort, & les faintes femmes au tombeau. La figure qui exprime l'architecture est de Giovanni dell' Opera; celle de la sculpture est de Valerio Cioli; & celle de la peinture, ainsi que le buste de Michel-Ange, sont de G. Batista Lorenzi; la statue de la peinture est celle qui mérite le plus d'attention, étant bien pensée, quoique peu correcte. Voici l'épitaphe qui est au bas du mausolée.

Michæli Angelo Bonarotio
Evetusta Simoniorum familia;
Sculptori, Pictori & Architecto
Fama omnibus notissimo.
Leonardus Patruo amantiss. & de se
Optime merito, translatis Roma
Ejus'ossus, atque in boc Templo.
Major. Suor.
Conditis, cobortante Seren. Cosimo Med.

Lonastis, conortante Seren. Commo ratea.

Alagno Etruriæ Duce P. C.

Anno Salut. MDLXX.

Vix Ann. LXXXVIII.

Après le tombeau de Michel-Ange, on trouve celui de Pierre Antoine Micheli, célèbre botaniste, qui avoit la direction du jardin de Florence; il a donné beaucoup de nouveaux genres de plantes en 1729, surtout la description de plusieurs espèces de mousses, qui sant une des parties difficiles de la botanique; nous avons de lui un livre sur l'Orobanche, espèce de plante parasite, qui croît sur d'autres plantes, imprimé à Florence en 1720; un catalogue des plantes des environs de Florence. Le célèbre Linnuus, en parlant de lui, dit qu'il est le Lynx de la botanique, Botanicorum verè Lynceus in examinandis & depingendis minusissimés storibus muscorum & fungorum. (Biblioth. Botan. pag. 107). Le tombeau de Cocchi, médecin & antiquaire,

a été fait en 1773.

Dans la troisième chapelle, Vasari a peint Jésus-Christ portant sa croix; il est d'un grand caractère de dessin, mais sans esset. Dans la quatrième, est l'Ecce Homo, de Joacpo di Meglio. Dans la cinquième, une slagellation, par Alexandre del Barbiere. Dans la sixième, Jésus-Christ est représenté

dans le jardin des Oliviers, par André del Minga. La chapelle des Calvacanti, renferme une belle Annonciation en pierre, du Donatello, qui fit la

réputation de ce célèbre artiste.

Près de la est le tombeau de Léonard Bruni d'Arezzo, secrétaire de la république de Florence, appelé quelquesois l'Aretin, qui sut aussi un poëte distingué, quoique fort dissérent de Pietro Aratino, qui a rendu si célèbre le nom d'Arezzo sa patrie, et que l'Arioste appeloit le divin Aretin: voici l'épitaphe de Léonard Bruni.

Postquam Leonardus è vita migravit, Historia luget, Eloquentia muta est, Ferturque Musas, tam Græcas, quam Latinas lacrymas tenere non potnisse.

# 284 VOYAGE EN ITALIE.

La septième chapelle renserme l'entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem, commencée autresois par Cigoli, & finie par Bilivelti.

Dans la chapelle des Barberini, où est enterré François da Barberino, poëte, on voit les stigma-

tes de S. François, par Naldini.

La chapelle des Calderini, revêtue de marbre de Carrare, est aussi ornée de peintures assez bonnes. Du côté gauche, on trouve d'abord une Trinité de Salviati, remarquable par le dessin & les caractères de tête. Dieu le Père tient son Fils mort sur ses genoux, & sur sa barbe repose le S. Esprit. Cette idée se retrouve dans d'autres tableaux de la Trinité en Italie.

La chapelle de Niccolini, qui est aussi du côté gauche, est celle de la passion; l'on y voit un Christ mort, peint par Cigoli. Cette chapelle est la plus remarquable de toutes par son architecture, les ornemens sont en marbre de Carrare: on y remarque dans un mausolée une figure de Moyse, & dans un autre celle d'Aaron: elles sont toutes deux bien composées, les caractères en sont admirables, les chairs d'une vérité surprenante, & les draperies bien jetées, quoique les plis en soient un peu trop multipliés. Il y a encore dans cette chapelle trois figures, représentant la Virginité, la Prudence & l'Humilité; on les attribue toutes cinq à Francavilla, sculpteur flamand, ce qu'on a peine à croire, attendu la disparité de manière qui se trouve entre les deux premières & les trois dernières, qui sont médiocres. Il y a aussi dans cette chapelle des fresques de Volterra, & des tableaux d'Alexandre Allori.

Les sept chapelles de la gauche, qui correspondent à celles dont nous avons parlé, représentent d'autres mystères: dans la première chapelle, en revenant vers la porte, est la venue du S. Esprit, par Vasari; dans la seconde l'Ascen-

284

sion du Stradano. Suit le mausolée de Carlo Bruni,

poëte distingué.

Dans la troisième chapelle, on voit l'apparition de Jésus-Christ aux Apôtres, par Vasari; dans la quatrième, Jésus à table avec ses disciples, par Santi di Tito; dans la cinquième, la Résurrection par le même peintre; dans la sixième, Jésus-Christ dans le tombeau, de Naldini; dans la septième, Jésus-Christ aux limbes, par Agnolo Allori, connu sous le nom du vieux Bronzin. On y voit des sigures de très-belles semmes; le peintre y a représenté sa maîtresse, ses lui-même; on n'y dit pas la messe à cause des nudités.

Après la quatrième chapelle, est placé le mausolée du P. Lami, dont nous parlerons ci-après.

Il y a encore dans cette église plusieurs peintures de Cimabué & de Giotto; on aime à voir les premiers essais de ces illustres restaurateurs de la peinture: on admire surtout les crucifix peints par Cimabué, qui sont près de la porte d'entrée.

La chaire est de marbre de Serravezza, & ornée de bas-reliefs de la plus grande beauté; elle est adossée à une colonne, dans l'intérieur de laquelle on a pratiqué l'escalier qui sert pour y arriver;

c'est un ouvrage de Benoît da Maiano.

Le tombeau de Galilée que nous avons omis, pour ne pas interrompre l'ordre des mystères, est un des ornemens distingués de cette église. Il a été fait suivant les intentions de Viviani, qui avoit résolu d'élever ce monument à la gloire de son illustre maître, mort en 1642; & la maison Nelli, qui a succédé à Viviani, l'a fait exécuter en 1737.

Le buste de Galilée est de J. B. Foggini; la figure qui représente l'astronomie est de Vincent Foggini: la géométrie est de Jérôme Ticciati; le dessin général est de Julio Foggini. On

dit que Galilée avoit été entersé sur la place Stea-Croix, en terre profane, parce qu'il étoit regardé comme suspect d'héréste, à cause de sa physique nouvelle, comme nous le dirons bientôt; mais on l'a inhumé depuis avec honneur dans l'église de Sainte-Croix, que nous venons de décrire.

Le couvent renferme environ 60 Cordeliers: Fon dir que Sixte-Quint étant encore religieux, y enseigna la philosophie vers l'an 1550: c'est aussi à ce couvent qu'étont attaché le privilége de donner l'inquisteur de Florence: cette charge en Toscane n'étoit point entre les mains des Dominicains, comme dans le reste de l'Europe; elle étoit attachée à l'ordre des Cordeliers; mais l'archevêque présidoit à l'inquisition, les commissaires du prince y assistant de l'inquisition n'avoit ni shires ni prisons. Ensint depuis quelques aunées le prince l'a supprimée entièrement.

On remarque encore dans ce couvent la chapelle des Pazzi, qui fut bâtie sur les dessins de Brumellesco; & colle d'une congrégation de gentilshommes, Confraternita del Gesù, dont le vaisseau

a été peint par Laurent Del Moro.

- C'est aussi sur la place qui est au - devant de Ste. Croix, que se sont les grands exercices du Calcio, dont nous parlerons à la suite des courses de chovaux.

Après avoir fait le tour de Florence du côté du nord, revenons au centre de la ville, pour y voir le bâtiment de l'aniverlité, qui a donné son

nom à une rue, sia dello fludio.

Lo STUDIO, bâtiment de l'université; le buste de Pétrarque est sur la grande porte. Cette université n'a été sondée qu'en 1438; mais dès le neuvième siècle, Florence étoit déjà le centre des études de toute la Foscane; on y trouve encore de très habiles prosesseurs pour la théologie, la jurisprudence, la philosophie, la rhétorique, l'hé-

breu, le grec, le latin & l'italien; c'est-là que M. Ximenès est professeur de géographie, que Lami enseignoit il n'y a pas long-temps l'histoire de Florence. C'est aussi dans le même bâtiment que la célèbre académie della Crusca, & celle des Apatistes, tiennent leurs assemblées; nous en parlerous ci-après.

Le marché vieux, mercato vecchio, qui est à 100 toises de-là, est une place qui est réputée le milieu de la ville; en esset, depuis la colonne du marché, il y a environ un mille de tout côté,

jusqu'aux extrémités de Florence.

OR SAN MICHELE (1), est une église où il y a des statues du Donatello, & de Ghiberti, sculpteur, dont nous avons déjà parlé à l'occasion des belles portes du Bapuiltère. C'est au-dessus de cette église que Côme I établit en 1560 le dépôt général, où tous les notaires de la Toscane sont obligés d'envoyer une expédition de leurs actes ; après la mort de chacun d'eux, les minutes sont portées à un autre dépôt qui est au milieu du marché neuf. Nous avons bien en France des ordonnances qui veulent que les minutes foient portées au greffe de chaque bailliage, mais personne n'ayant un intérêt immédiat à les faire exécuter. il arrive souvent qu'elles restent dans les greniers de la famille du notaire, & finissent par se perdre en entier; cet abus dont j'ai été témoin ne sauroit avoir lieu à Florence, par les précautions sages dont nous venous de parler.

LE PALAIS ARNALDI a peu d'apparence, mais on y voit de bons tableaux; il y en avoit cidevant de plus précieux encore, ils ont été ven-

dus à des Anglois.

LE PALAIS DU PODESTA, c'est-à dire, du juge ou du bailli, est un bâtiment très - vaste, mais

<sup>(1)</sup> Par abréviation de Orte S. Michele.

d'une construction gothique (1); les prisons publiques y sont établies, & à l'une de ses murailles il y a une poulie placée à une certaine hauteur, avec laquelle on donne la corde ou l'estrapade aux malfaiteurs. Le criminel a les bras passés derrière le dos; on y attache une corde, & après l'avoir enlevé jusqu'à la hauteur de la poulie, on le laisse tomber à dissérentes sois; ceux de ces misérables qui n'ont pas assez de sorce ou d'adresse pour se bien roidir les bras, les ont sur le champ disloqués par l'esset de la chûte; mais aussitôt que la peine est sussi commun en Italie, que les grandes exécutions y sont rares.

Félibien indique dans le palais du Podestà un tableau à fresque, de Thomas Giottino, ainsi nommé, parce qu'il travailloit dans la manière du Giotto: le sujet est le mauvais traitement qu'un duc d'Athènes reçut après avoir été chassé de Florence; ce prince & les gens de sa suite, devenus l'objet de la haine des Florentins, y sont représentés coëssés d'une saçon ignominieuse, & environnés de symboles qui répondent à leurs ajustemens; ils ont leurs armes à côté d'eux, pour qu'on ne les puisse méconnoître: & de grands rouleaux où sont écrits les saits qui ont été la cause de ces traitemens, & l'occasion des vêtemens qu'on leur a donnés (2).

Dans le palais Gerini, il y a de beaux tableaux; le propriétaire est celui qui a donné un grand ouvrage sur les oiseaux. M. Lorenzi, qui y demeure, a gravé une partie des estampes contenues dans 3 vol. in-folio, d'après les meilleurs

<sup>(1)</sup> Voyez-en l'estampe au livre intitulé : Vedute di Firenze, page 20.

<sup>(2)</sup> Voyez son estampe au livre intitulé: Vedute di Firenze, page 26.

tableaux des anciens maîtres, dont le premier

volume a paru en 1769.

Il y a encore bien des églises & des palais à Florence dont nous n'avons pas fait mention, & qui mériteroient d'être cités & décrits; mais notre objet n'étant pas d'épuiser les détails, il nous suffire de renvoyer au grand ouvrage qui contient des descriptions plus étendues (1), ou au Ristratio qui en est un abrégé. Nous nous contenterons d'indiquer une partie des édifices dont nous n'avons pas eu occasion de parler.

S. Michèle, église des Théatins; Sta. Maria Nuova, hôpital; S. Pier Maggiore; S. Filippo Neri; S. Ambrogio, église des Bénédictines. Les palais Altaviti, Capponi, Cappoli, Dini, Gaddi, Cinori, Giugni, Gondi, Grialdi, Marucelli, Pan-

dolfini , Pucci & Rinuccini.

#### CHAPITRE XIX.

Diverses remarques sur la ville de Florence, & sur ses habitans.

FLORENCE est pourvue de fontaines comme tous tes les villes d'Italie; mais elles y sont cependant en plus petit nombre que dans bien d'autres villes moins importantes. Un aqueduc part de la colline d'Arcetti, & traversant la ville sur le Ponte Rubasconte, qui est le plus oriental des quatre ponts de Florence, va sournir de l'eau à la sontaine qui est sur la place de Ste. Croix, & à quelques autres.

Tome II.

<sup>(1)</sup> Scelta di Architetture antiche e moderne della cità di Firenze, opera gia data in luce dal celob. Ruggieri, Architetta Fiorentino: edizione seconda publicata da Giuseppe Bouchard; in Firenze, 1755, 4 vol. in-foh

La ville est pavée d'une manière très agréable pour les gens de pied, avec de larges dalles de pierres, à-peu-près comme Naples, Gênes, &c. mais on n'y a point la ressource des portiques dont nous avons parlé à l'occasion de Bologne & de Modène.

L'ARNO, qui traverse Florence, a 70 toises de largeur environ; il descend comme le Tibre, de la partie la plus élevée de l'Apennin, & il va se jeter au-dessous de Pise dans la mer de Toscane; ce sleuve produit de temps à autres des débordemens très-nuisibles à Florence. On voit près de la place de Ste. Croix, une inscription placée à douze pieds de haut, au-dessus de la porte d'une maison, pour marquer l'endroit où montèrent les eaux dans une grande inondation de l'Arno, arri-

vée le 13 Septembre 1557.

Tout le monde étoit retiré pour lors dans le haut des maisons, & l'on portoit en bateau des vivres que l'on distribuoit dans la ville par les fenêtres des premiers étages. Depuis ce temps-là on a vu, même en 1758, les quais avec toutes les rues voisines inondées, de manière qu'il falloit déménager les appartemens d'en-bas. Souvent c'est l'affaire de quelques heures pour que les eaux se retirent, d'autres sois cela dure plufieurs jours; l'Arno doit une partie de la furabondance de ses eaux à la Chiana, qui recevant, comme le lac de Pérouse, les eaux d'une multitude de montagnes, les porte moitié dans le Tibre, & moitié dans l'Arno. Les Romains vouloient, du temps de l'empereur Tibère, porter dans l'Arno le total de ces eaux, pour diminuer les débordemens du Tibre; mais les représentations de Florence & de quelques autres villes empêchèrent qu'on ne prît une réfolution qui leur étoit si préjudiciable. Cependant on fit dans la fuite une grande chaussée qui va d'une montagne

à l'autre, & qui ne laisse qu'une ouverture du côté du Tibre, pour les eaux de la Chiana, ensorte que la majeure partie est obligée de tomber dans l'Arno. Viviani & Cassini furent chargés, il y a environ un siècle, de faire de nouvelles dispositions sur ce partage des eaux de la Chiana. entre Rome & Florence; mais cela n'eut aucune

suite (Hist. de l'Ac. 1703).

La ville de Florence ayant été ruinée plus d'une fois, il n'y reste presque aucun monument antique de quelqu'importance, si ce n'est peut être trois anciennes tours, de construction étrusque, dont Lami a donné la figure & la description dans ses Lezioni di Antichità Toscane, spécialement de celle qui est appelée de' Gerolami; il y donne aussi le plan de l'amphithéâtre de Florence; il parle des restes de l'ancien aqueduc, mais ce ne sont que de foibles vestiges d'antiquité, reconnoissables tout au plus par un habile antiquaire.

Il y a plusieurs théâtres à Florence; on y donne souvent jusqu'à trois spectacles à la sois, & il y en a toujours quelqu'un, si ce n'est pendant le carême & l'avent. Le plus grand théâtre est celui de la Pergola (il porte le nom de la rue où il est); ce théâtre a été bâti en 1755, & la disposition en est belle; il est précédé de deux salles dont l'une sert à jouer, pour ceux qui ne veulent pas écouter le spectacle. La salle a quatre rangs de loges, & chaque rang a 19 loges. Celle du grand-duc est au fond. Elles sont toutes de briques, précaution qu'on a prise pour prévenir les incendies, avec d'autant plus de raison, que l'ancienne salle avoit été consumée par le feu. La décoration de cette salle consiste en quelques ornemens en grifaille, peints sur un enduit sort léger dont les loges sont recouvertes. Tout le monde est assis au parterre, & il n'y a point d'amphithéâtre.

Les acteurs sont, comme dans toutes les villes

d'Italie, des gens choisis ad hoc, & qui n'ont pas d'autre métier; il est vrai qu'on a vu un arlequin qui avoit une boutique de clincaillerie à Florence, & qui faisoit le commerce; mais cet arlequin étoit de Vicense; & il ne faut pas en conclure, comme on l'a écrit, que les acteurs & les danseurs sont des personnes domiciliées & qui favent s'occuper de travaux utiles. Les grands acteurs en Italie ne sont pas autre chose qu'acteurs, ils s'engagent tantôt à un théâtre, tantôt à un autre; & si l'on prend quelquesois à Florence des gens de la ville, ce n'est que pour remplir des vides ou doubler des rôles de peu d'importance.

Un François sut étonné, il y a quelques années, de se voir accosté à Florence d'un ecclésiastique dont la conversation étoit assez singulière, relativement à nos mœurs: il sut question des spectacles de Florence, l'abbé se plaignit de ce que la peine que l'on avoit pour conserver les bons acteurs étoit inconcevable; le carnaval dernier, le meilleur de ses castrats qu'il avoit fait venir de Naples l'avoit abandonné, son Tenor (1) étoit tombé malade; de peur de voir le public déserter son opéra, il en avoit rensorcé les danseuses; il en avoit une surtout, qui par sa figure & ses talens faisoit l'admiration de toute la ville, mais un Anglois la lui avoit débauchée.

D'après de pareils propos, le François ne pouvant s'imaginer à qui il avoit à faire, lui demanda poliment qui il étoit: fono l'imprenditore dell' opera per servirla (2), lui répondit - il; le François crut qu'il se moquoit, cependant rien n'étoit plus vrai : c'étoit un honnête ecclésiastique, à qui le public étoit persuadé qu'on ne rendoit pas assez de justice; il n'avoit encore qu'un

<sup>(1)</sup> Tenore est le genre de voix que nous appelons taille. (2) Je suis l'entrepreneur de l'opéra pour vous servir.

bénéfice, mais on lui en sollicitoit un meilleur dans le pays, afin de l'y fixer, & de ne pas le réduire à porter ses talens ailleurs. Un bruit de ferraillement, que notre voyageur entendit faire en même-temps dans une salle basse, excita sa curiosité, il s'avança, & il vit un autre ecclésiastique donnant des leçons d'escrime à de jeunes Anglois; il s'informa encore qui pouvoit être cet ecclésiastique, on lui répondit que c'étoit le plus habile maître en fait d'armes qu'il y eût à Florence; mais on porte souvent en Italie l'habit ecclésiastique sans être tonsuré; & il y a un si grand nombre d'abbés, qu'ils sont obligés de se mêler de bien des professions que nous regarderions en France comme incompatibles avec leur état; au reste, les exemples que nous venons de citer sont rares, même en Italie.

Il n'y a point de belle promenade à Florence pour les carrosses; îls vont le soir à la porte S. Gallo, à la porte S. Pietro Gattolini ou porte romaine; là ils s'arrêtent, & vont ensuite sur la place du dôme, c'est-à-dire, de la cathédrale, près du casé, d'où l'on fait venir des glaces en attendant le spectacle; les hommes vont au Bottegone, grand casé qui est sur cette, place.

Si l'on veut aller chercher la promenade plus loin, on sort par la Porta al Prato, pour aller aux Cassine, métairies du grand duc, près desquelles on a fait de jolies promenades le long de l'Arno, autour des prairies & dans un petit bois.

Les sociétés à Florence sont agréables & aisées; c'est une des villes d'Italie où les étrangers trouvent le plus d'agrément: il y a beaucoup de vivacité, de plaisanterie; on y fait des épigrammes, des impromptu; l'on n'y voit point de jalousie, les étrangers y sont accueillis de tout la monde, les dames mêmes y observent des politesses & des égards dont elles se dispensent chez

res obligeantes.

nous; elles donnent à un étranger la place d'honneur, c'est à-dire, la droite, dans leur carrosse & ailleurs, au spectacle le devant de loge; on se trouve quelquesois obligé de les accepter, quoiqu'on aimât mieux ne point abuser de ces maniè-

J'ai assisté à des conversations brillantes dans des appartemens au niveau d'un jardin qui y répand la frascheur, le jardin est illuminé, une partie est couverte de tentes avec des sophas pour ceux qui veulent prendre le frais; on y voit pour le moins 40 ou 50 semmes parées avec goût, la plupart aimables & jolies, des tables de jeu, des conversations animées, des glaces de toute espèce: en général, on ne peut rien voir de plus agréable même en Italie, en fait d'assemblées, que celles des bonnes maisons de Florence.

Les demoiselles sont gardées à Florence avec beaucoup de soin: elles ne peuvent parler à personne, on les retient même au couvent jusqu'à-ce qu'elles soient sur le point d'être mariées; aussitôt qu'elles sont accordées ou promises, elles ont la liberté de s'entretenir avec leur futur époux, & celui-ci ne peut pas causer avec d'autres, en quelque compagnie qu'ils se trouvent ensemble. Mais du moment qu'ils sont mariés, c'est tout le contraire, ils ne peuvent plus se parler publiquement sans choquer le bon ton: à Rome même le mari n'assiste pas aux grandes conversations qui se tiennent chez sa femme.

Le goût des femmes de condition est de prendre les modes angloises, mais comme elles ne les reçoivent que des Angloises qui viennent séjourner à Florence, après avoir passé quelque temps à Paris, elles se trouvent avoir adopté nos modes Parisiennes, travesties seulement par les Angloises,

Il y a des dames à Florence, comme à Pise, à Livourne, & à Sienne, qui empruntent les paru,

res de diverses nations: leurs têtes font tour-àtour couvertes de fleurs, de plumes, de pierreries, de chapeaux, de tissus d'or, de soie; elles empruntent les modes des Françoises, des Angloises, des Polonoises, des Circassiennes, &c. enforte qu'il semble aux promenades & dans les églises être à une fête de carnaval. Les dames ne mettent point de rouge.

Les bourgeoises portent des casaquins qui leur serrent la taille & se boutonnent à commencer de dessous le menton jusqu'à la ceinture, Casachino abbotonato. La coëssure des semmes est une cornette en papillon pointu par les côtés & outré dans sa longueur; c'est ce qu'elles appellent Cusia di donna maritata, ou coëffure de femme mariée: à l'égard des filles, elles ne fortent jamais qu'elles n'aient sur leur coëffure un petit voile de gaze noire transparente, rabattu sur le visage, & qui tombe jusqu'au bas du nez, on l'appelle scuffino.

L'ajustement des paysannes est très-galant : elles ont des simples jupes, courtes & légères, ordinairement bleues ou couleur d'écarlatte, & des corps fans manche, de forte qu'on ne voit que les manches de leurs chemises. Tout autour des épaulettes de leur corps, il y a quantité de longs rubans de diverses couleurs, qu'elles laissent tomber & voltiger au gré du vent; elles n'ont que des fleurs sur les épaules ou sur la gorge, Elles ont les cheveux nattés en rond derrière le chignon. Quelquefois elles y mêlent des fleurs; elles s'attachent sur la tête de très-petits chapeaux de paille qu'elles mettent un peu sur l'oreille, & dont elles se servent plutôt comme de parure que pour se couvrir; tout cet ajustement respire l'élégance & la coquetteric.

On a été surpris à Florence que les gentils-hommes Suédois aient reproché à cette ville un commerce honteux de l'espèce humaine, qui y est abso-

Jument inconnu; il est vrai que l'hôte de l'Aigle noir qu'on appeloit Flaminio, avoit élevé un jeune castrat, connu sous le nom de Manzoletto, qui alla ensuite à Palerme, en 1765; mais c'est l'unique exemple qu'on ait pu me citer. Ce n'est guères que dans les conservatoires de Naples où l'on a coutume de recevoir les ensans pour leur faire l'opération de la belle voix, & les placer ensuite avec rétribution dans la musique de quelque église ou de quelque spectacle.

Depuis que des mœurs plus douces, plus aisées, plus sociables, ont succédé à l'humeur jalouse des Florentins du seizième siècle, on n'entend guères parler du goût dépravé qu'on leur reprochoit dans l'épitaphe du Dante à Ravenne, où on lit ces mots (1): Pravi Florentia mater amoris. L'amour illicite étoit à la vérité autresois si commun à Florence, qu'un prince, à ce que l'on assure, ordonna par une loi que les semmes seroient obligées d'aller la gorge découverte. Quoiqu'il en soit du fait, le propos semble annoncer qu'il sut un temps où l'on eut besoin de rappeler le goût des hommes vers les objets où la nature seule auroit dû les sixer.

La ville de Florence n'est jamais plus belle que le jour des courses de chevaux, qui se sont vers la S. Jean; j'en ai eu le spectacle le 29 Juin 1765. La course commença à la porte occidentale de la ville, sur la place de Porta al Prato, & sinit à deux milles plus loin, vers Porta della Croce, sur du sable dont le pavé étoit couvert : le jour de cette course, tout le peuple étoit en mouvement, les rues étoient garnies de deux siles de carrosses jusqu'à l'heure de la course, & toutes les senétres occupées; c'étoit réellement le jour qu'il fal-

<sup>(1)</sup> Les Florentins disent qu'on a vaulu mettre Parvi & non Previa

loit choisir pour avoir une idée favorable de la magnificence de la cour, de la richesse de la ville, de la beauté des semmes & des agrémens de Florence. C'est le grand-duc lui-même qui donne le signal, depuis la terrasse près de laquelle se sont les mosse, ou le départ; avant la course, il se trouve avec sa famille & toute sa cour dans la sile des carrosses; à la fin de la course, il apprend par des susées du dôme le nom du cheval vainqueur.

Le prix consiste en une pièce de velours ciselé

à fond d'or, de 60 bras, ou plus de 30 aunes de

France, estimées 2240 livres.

Les chevaux qui courent le prix font abandonnés à eux-mêmes; ils ont sur le dos 4 plaques de plomb, hérissées de pointes qui leur piquent les slancs & les animent de plus en plus. On apperçoit entre ces animaux une émulation singulière, quelquesois même des stratagemes pour retarder leurs concurrens.

Une grande toile tendue au bout de la carrière sert à les arrêter: l'espace d'environ 1500 toises qu'ils avoient à parcourir, sut sait en 4 minutes, ce qui revient à 35 pieds par seconde. M. de la Condamine a observé qu'à Rome le cours, qui a 865 toises, se parcourt en 2 minutes 21 secondes, ce qui sait 37 pieds par seconde. Brydone parle d'une course de Palerme, où les chevaux parcouroient un mille en 95 secondes, ce qui sait 48 pieds, & ces petits chevaux étoient montés par de jeunes garçons de 12 à 13 ans; mais on assure que dans les courses d'Angleterre, les chevaux sous un cavalier sont quelquesois 54 pieds par seconde. (Mémoires de l'Académie pour 1757, pag. 393.)

Le jeu du Calcio ou du ballon est encore un exercice célèbre à Florence; mais il n'a lieu, du moins avec toute sa pompe, que rarement & dans les grandes occasions, comme à l'arrivée de

l'empereur en 1738; c'est alors une des plus belles fêtes de l'Italie. Cinquante-quatre jeunes gentilshommes forment deux compagnies qu'on distingue -par leurs drapeaux & leurs couleurs; elles sont commandées chacune par un général suivi de beaucoup de pages, & qui marche avec la plus grande pompe. Ces deux troupes arrivent au son des instrumens; après avoir fait le tour de la place, qui est ornée comme un amphithéâtre, & avoir fait briller les grâces, l'ordre & la légèreté de leurs évolutions militaires, les troupes se séparent; chacun occupe son quartier général & se range sous son drapeau; aussitôt que le signal est donné, on forme l'ordre de bataille; le ballon se jette dans le milieu; chaque troupe s'efforce de le renvoyer à l'autre, ceux qui sont à l'arrièregarde s'efforcent de le faire aller hors des barrières de leurs adversaires, s'ils y réussissent la partie est gagnée; alors s'engage la mêlée, & la lutte commence, chaque troupe essayant de s'emparer du camp ennemi; on y déploie toute la force & l'adresse dont on est capable; chacun des spectateurs s'intéresse au succès de quelques-uns des combattans; les applaudissemens des dames qui animent le courage & l'émulation de leurs amis, font faire des efforts incroyables. Ces exercices méritent d'être maintenus & encouragés dans un pays où l'on n'a pas d'occasion de se distinguer à la guerre; c'est la seule manière dont les Toscans puissent rappeler le souvenir de l'ancienne valeur des Etruriens, qui firent trembler Rome autrefois. On voit cette fête du Calcio, gravée dans les vues de Florence, par Gerini, 1744.

On fait aussi sur la place de Santa Maria novella des courses de chars, la veille de la S. Jean: le prince y assiste, & c'est un spectacle brillant, qui peut donner une idée de ce qu'étoient les fameuses courses des Romains. On tend à une cer-

taine distance de terre, dans presque toute la longueur de la place, à côté de la route des chars, une corde qui tient à deux bornes en forme de petits obélifques élevés sur des piédestaux. Cette précaution oblige les chars de suivre la carrière d'un bout à l'autre, & empêche qu'ils ne coupent & traversent la place. Quatre chars de différentes couleurs partent tous au même instant du but où ils sont rangés. Celui qui le premier fait trois fois le tour des bornes, remporte le prix, qui est une pièce d'étoffe de soie. Les chars dont on se sert à cet effet sont des espèces de petits phaëtons à quatre roues, dont le train est un peu long. Ils sont chacun traînés par deux chevaux: comme il y auroit trop à risquer pour ceux qui seroient dedans, les chars courent à vide; celui qui les conduit est assis sur un siège assez élevé qui est sur le devant; il tient d'une main les rênes des chevaux & de l'autre son souet, & a les pieds appuyés sur l'extrémité de la coquille de l'avant - train; ces sortes de courses exigent autant de vîtesse de la part des chevaux d'adresse & de justesse dans le coup d'œil de la part de ceux qui les conduisent; elles ne manquent jamais d'attirer un grand nombre de spectateurs, & surtout d'étrangers à Florence. On m'a dit, à la vérité, que quelquesois le même maître fournissoit tous les chevaux de la course; mais cela n'empêchoit pas qu'on ne s'intéressât au fuccès.

# CHAPITRE XX.

Du gouvernement, du commerce & des impôts de la Tostane.

Le grand-duc Léopold a partagé l'administration entre un conseil d'état & un conseil des sinances, chacun composé d'un ou deux directeurs généraux & de plusieurs secrétaires; mais il s'occupe luimême des affaires avec assiduité; il n'y en a pas dont il ne suive la discussion. On voit dans ses appartemens des bureaux, où l'on examine les détails, où il les sait analyser; il trouve que ses états ne sont pas assez étendus, pour qu'il ne puisse y supporter toutes les charges de la souveraineté. Il consacre quatre jours de la semaine à l'administration générale, deux aux affaires des particuliers, & le septième à la représentation.

Il reçoit les mémoires de la main de ceux qu'ils intéressent; il répond verbalement, après les avoir examinés; sir l'affaire exige une discussion, elle se fait préliminairement devant le tribunal le mieux informé de l'affaire; le prince écoute les parties intéresses, qui sont libres de l'entretenir; c'est un privilége dont jouissent également tous les sujets & tous les étrangers, l'indigent tout comme le

plus puissant.

Le caractère de ce prince, & son goût pour les affaires, ont banni de la cour les amusemens frivoles, le luxe qui les accompagne & tous les objets d'une vaine représentation. Sa principale récréation consiste en voyages dans les provinces. Ils se sont sans suite: le grand duc y termine les affaires principales de chaque canton, & il examine les projets relatifs à leur améloration. L'exem-

ple qu'il donne de simplicité & d'économie, a influé fur la noblesse, qui devient moins sière & plus instruite, & qui ne vexe plus ses vassaux.

Les abus du département de la justice étoient tels, qu'on comptoit dans la seule ville de Florence jusqu'à 72 tribunaux qui jugeoient tous en dernier ressort.

On a commencé en 1772 une réforme générale, en réduisant ces cours de justice à vingt-deux; on en a réglé l'attribution, on a modéré les épices & les frais de procédure; on a pourvu par des lois sages à l'examen & à la réception des juges.

On a réformé la jurifprudence & le code civil; enfin le prince a réussi par sa sagesse à rendre les procès plus rares; il emploie l'ascendant que lui donnent ses vertus pour faire régner l'union & la paix: on recourt plus souvent à sa médiation qu'à son pouvoir. Ses sujets viennent à lui comme à un père; sa grandeur est d'être entouré

de son peuple, & de lui être utile.

Le peuple de Florence est si peu porté au crime, que même de mon temps on y faisoit rarement d'exécution. Aussi le code criminel n'est pas en Toscane celui du sang & des bourreaux; on y lit que la loi toujours compatissante ne doit punir que pour l'exemple, que les tourmens cachés sont odieux; que les tortures sont des moyens atroces; aussi les prisons ne sont point terribles; on s'assure de ceux qu'on y retient, sans leur faire porter des chaînes, sans les priver d'air, de nourriture & de lumière. Il n'y a plus de cachots, & celui qui est arrêté pour dettes n'est pas confondu avec ceux que le crime avilit.

La loi parle toujours en faveur d'un accusé; elle veut qu'il se choisisse un conseil, qu'il ait un désenseur, & qu'il ne lui soit resué aucun moyen de faire connoître son innocence. Le meurtre non prémédité n'est puni que par bannissement, le vol

302 VOYAGE EN ITALIE

par l'esclavage; les banqueroutes, les concussions par l'emprisonnement, la contrebande par des

peines pécuniaires.

On ne connoît en Toscane, ni de prisons d'état, ni de tribunaux qui aient des attributions particu-L'inquisition n'y a plus que le pouvoir de consoler, d'instruire, de pratiquer la charité & la tolérance.

A Rome, à Naples & à Gênes, les châtimens sont plus sévères; la peine de mort y est établie pour le vol comme pour l'assassinat, & cependant ces pays sont remplis de scélérats; au contraire ils font rares en Toscane; des lois douces y suffisent pour assurer la tranquilité de la société, & il n'y a pas de pays où elle soit moins troublée. Dans l'espace de 10 ans, on n'y a puni de mort que deux criminels, dont un même n'étoit pas Tofcan, vingt seulement ont été condamnés à l'esclavage.

Mais la loi en adoucissant les peines veut que la punition soit certaine & prompte; les poursuites fe font avec une telle exactitude, qu'il est impos-

fible de s'y foustraire.

Le bien de la religion & la régularité des prêtres a occupé la nouvelle administration: on a mis une discipline exacte dans le clergé; on a choisi un archevêque très-instruit, sans avoir égard à la naissance; on fait prêcher la morale plus que le dogme, & l'on n'y connoît point les disputes de religion.

Le prince a voulu diminuer le nombre des religieux; il a permis aux moines de vendre leurs fonds, moyennant un impôt; il a supprimé les couvens qui étoient inutiles, & ceux où il y avoit peu de religieux; on ne reçoit ni dot ni présent, & celui qui fait profession est obligé de donner le quart de ses biens aux hôpitaux.

Une partie des biens des moines a servi pour augmenter les revenus des curés. On a déclaré inamovibles les curés qui étoient à la nomination des chapitres ou des couvens, & qui n'osoient demander des supplémens de portions congrues, de peur d'être destitués. Il n'y a point de décimateurs ecclésiastiques en Toscane. Les decime del Paroco, qui répondent à notre dixme, sont peu de chose; une personne qui a 600 livres de revenu donne, par exemple, un staio de blé, qui pèse 36 à 38 livres, les gens plus riches en donnent deux, cela ne va jamais plus loin. Les curés ont aussi le revenu des messes, comme chez nous; on donne un paule, ou il sols & demi; c'est un peu plus qu'en France, où l'on ne donne ordinairement que 8 ou 10 sols dans les campagnes.

Il est défendu de faire des vœux avant l'âge de 24 ans pour les hommes. & de 20 pour les semmes.

La publication de cette loi parut exiger des précautions, par la nature & la généralité des préjugés qu'elle attaquoit. Pour y préparer les esprits, on sit représenter à Florence le drame de Mélanie. que M. de la Harpe avoit donné, en 1770. Le principal acteur seconda très-bien l'auteur; le public applaudit avec entousiasme; on en donna 25 représentations: tous les cœurs sensibles étoient encore émus, quand la loi les avertit que c'étoit sur le fort de leurs amis, de leurs parens, de leurs sœurs, de leurs filles, qu'il falloit pleurer : ils virent avec reconnoissance abolir une coutume barbare. Il fut même ordonné qu'on ne feroit plus élever les filles dans les couvens avant l'âge de 10 ans, qu'elles ne prendroient l'habit qu'après avoir passé fix mois hors des cloîtres, lorsque leur vocation auroit été connue par trois commissaires publics, & qu'elles auroient eu l'agrément de la commission ou députation qui est chargée des affaires religieuses. Ceux qui vont dans les pays étrangers pour prendre l'habit avant l'âge prescrit, perdent à jamais les avantages des citoyens. Un monastère ne s'étant pas conformé à toutes les dispositions de la loi, il lui sut désendu de recevoir des novices.

L'état militaire est réglé conformément aux ordonnances du prince, par un État major général, auquel est confiée l'inspection des troupes, de l'artillerie & des fortifications.

La plupart des forteresses ont été détruites pour économiser les dépenses inutiles d'entretien & de

garnisons.

Les mêmes vues firent d'abord réduire les troupes du grand-duc à 6000 hommes, (il pourroit en lever 30000 en cas de besoin). La moitié de ces troupes étoit à Florence, le reste étoit parti dans les différentes places de la Toscane. Ce prince a substitué aux compagnies de ses garde - nobles une troupe prise dans le peuple; l'épargne qui en réfulte sur le traitement & l'habillement, dédommagera-t-elle l'état des travaux des cultivateurs. dont cette opération a dû le priver? L'inaction de la noblesse n'est-elle pas un inconvénient de cette réforme? Il a fini par réformer la majeure partie de son armée, & établir des milices qu'on exerce de temps en temps, comme dans les cautons Suisses, & les bourgeois montent la garde où il est besoin. Les fantassins qui servent ont 5 fols 4 deniers par jour, une livre de pain, du bois, de la chandelle, un habit tous les cinq ans, veste & culotte tous les deux ans.

Les forces navales de la Toscane consistent en trois srégates, destinées à protéger le commerce de Livourne; & le prince y a établi une école de marine. La marine n'occupe essentiellement que les 400 chevaliers de l'ordre de S. Etienne, depuis que des traités saits avec les états de Barbarie ont permis d'en supprimer la plus grande partie.

Le commerce de Florence étoit des plus vastes qu'il y ent en Europe avant la découverte du nouveau monde; la proximité du Levant, de l'Asse

Let de l'Afrique avoit invité les Italiens à s'y répandre, à travailler pour ces différens pays, à en tirer des retours pour les envoyer dans le reste de l'Europe; les Florentins qui étoient libres, ingénieux & actifs se distinguèrent spécialement. Côme le vieux étoit, en 1450, le plus riche négociant de l'Europe; la fabrique des étoffes de laine étoit surtout un objet immense de commerce, parce que les manufactures y employoient les laines d'une partie considérable de l'Italie. Les fils de Côme le vieux, & son petit fils Laurent le Magnifique ; continuèrent ce commerce quoiqu'ils fussent aussi chefs de la république de Florence. Dans le temps que les Médicis étoient exilés, & que le pape Clément VII, l'appui de cette maison, étoit assiégé dans le château S. Ange, en 1528, Caponi, qui se mit à la tête de la république, étoit encore un négociant, & n'interrompit pas même fon commerce au milieu de ces troubles & de ces révolutions (Varchi Liv. 9).

Tous les beaux palais de Florence furent conftruits par les riches négocians de ce temps - la ; les arts attirés de Constantinople y augmentèrent le goût, l'industrie, & par conséquent le commerce. Ces sages républicains vivoient alors comme ont fait ensuite les Hollandois, avec une sobriété & une simplicité qui leur donnoit le moyen de se contenter de profits médiocres; & cette frugalité suit

la principale fource de leur opulence.

Lorsque les Médicis eurent quitté le commerce pour devenir grands-ducs & souverains, cet exemple contagieux éloigna du commerce les samilles les plus condérables & les plus riches; on trouva dès lors que vivre noblement c'étoit vivre sans tien faire. La découverte du cap de Bonne-Espérance rendit le voyage des Indes par mer plus facile & plus court; le commerce de l'Amérique devint plus lucratif que celui du Levant; l'Es-

Tome H.

pagne, le Portugal, la Hollande, &c. attirèrent la grande masse de commerce qui étoit auparavant. en Italie, & toutes ces causes réunies ont fait tomber à Florence le commerce & la population.

Il y a cependant encore des fabriques en laines. mais ce n'est que pour les ouvrages communs & à l'usage du peuple; les beaux draps se tirent

d'Angleterre.

On cultive beaucoup de lin dans les environs de Florence: en général toutes les branches de l'agriculture y sont en activité. L'on y voit des cultivateurs venir acheter dans la ville pour un écu de 6 livres une fosse d'aisance, qu'ils vident eux-mêmes, pour bonifier leurs terres; & cet usage leur profite à merveille.

L'alun, le safran, les cédras, les quintessences, les huiles, & furtout les vins, sont un objet de commerce considérable pour la Toscane, comme

nous l'avons déjà remarqué.

Les fabriques de soie ont toujours été très-célèbres à Florence, & elles sont encore estimées: on y fait des taffetas, des damas & même des velours: ces manufactures sont la principale branche de commerce, les réglemens qui la concernent ont été fait avec beaucoup d'intelligence, & ils sont très-estimés. Il y a 25 ans que l'intendant de Lyon les demanda au comte de Lorenzi, pour en tirer parti dans sa généralité; & M. Dangeul qui. voyageant en Italie, étudia les lois des différentes provinces, fit une étude spéciale de celles de la Toscane; mais la plupart de ces réglemens ont été supprimés seus le nouveau règne, pour y substituer le système d'une entière liberté. Les soies crues sont aussi un objet de commerce dans la Toscane, de même que les soies travaillées.

Les chapeaux de paille qui se font à Florence, ou dans les environs, avec beaucoup de propreté, font un revenu assez considérable; ils se répandent

dans l'Italie & souvent au-delà.

La bijouterie de Florence est peu de chose, on n'y estime que celle de France: un bijoutier François y a travaillé long-temps, & depuis qu'il est

mort, cet art y paroit être négligé.

C'est en faveur du commerce que les lois de la Toscane ont donné au mari la succession de la femme qui meurt sans enfans, du moins à Florence & dans son territoire; à Arezzo, le mari n'hérite que de la moitié des biens de sa femme; à Pistoia, d'un tiers.

Il y a parmi les négocians beaucoup de Juiss; ils ne sont point assujettis en Toscane à porter une marque d'opprobre, comme dans le reste de l'Italie; ils sont la principale richesse de Livourne, & ils contribuent à celle de Florence; mais ils n'y ont pas cependant le droit de bourgéoisie,

comme on l'a écrit dernièrement.

M. le sénateur Ginori, très-riche, très-curieux & très-instruit dans les arts, avoit une manusacture de porcelaine à Doccia, à trois lieues de Florence: on se plaignoit de ce que les vases dans lesquels on a coutume de la faire cuire se cassoient continuellement, & l'on étoit occupé à y chercher un remède. C'est M. Ginori qui avoit projeté l'établissement d'un port dans les marenmes de Grossetto, pour lequel il avoit fait venir à ses frais une colonie de 12 à 15 cent Allemands. Il avoit frété un vaisseau pour aller chercher aux Indes des productions naturelles: il avoit, en 1765, un troupeau de chèvres d'Angola. On ne peut avoir une plus grande variété de connoissances, réunie avec plus d'activité & de zèle.

La livre de Florence vaut 11 onces, un demigros & 20 grains, poids de marc, ou poids de Paris, cela fait 6392 grains; elle se divise en 12 onces, (dont chacune vaut 532; grains) l'once en

24 deniers, le denier en 24 grains.

Le poids est le même à Livourne. La livre de

Sienne est plus soible de 18 deniers, 12 grains, poids de Florence, ou de 5 gros, 50 1 grains de France; celle de Pistoia est plus soible d'une once entière, ou de 7 gros 28 3 grains de France. Dans le reste de la Toscane on se sert du poids de Florence. En 1783, le prince a ordonné que les poids & les mesures de Florence seroient les seuls em-

ployés dans ses provinces.

On conserve à Florence avec des précautions scrupuleuses, le Campione, ou le modèle de la livre poids de Florence, qu'on assure être celle des anciens Romains; on ne s'en sert que pour vérisier, lorsqu'on le croit nécessaire, l'étalon destiné à régler les autres poids. Cette livre de Florence est celle dont on fait usage à la monnoie; elle étoit plus sorte de 15 grains, que celle dont on faisoit usage dans le public; mais c'étoit un abus qu'on a résormé, & l'on a rendu l'étalon, qui sert journellement, consorme à celui de la monnoie, c'est-à-dire, à l'étalon primitif de la Toscane.

Le bras de Florence, Braccio da panno, ou Panoro, le seul que l'on connoisse dans l'usage ordinaire, est de 1 pied 9 pouces 6 lignes 1855 de France, ou 258 lignes, & 454 millièmes, suivant les comparaisons du P. Ximenès, (del Gnomone Fiorentino, pag. 4.) Le Passeto vaut deux bras, & la Canna en vaut quatre. Le bras se divise en 90 Soldi, & le soldo en 3 quatrini, ce qui fait soixante

parties dans la subdivision.

Il y a une autre espèce de bras appelé Braccio da Terra, qui vaut I pied 8 pouces 4 lignes 25, ou 244,095 lignes; il en faut 3000 pour sormer le mille de Florence; ainsi le mille est de 847 toises; le Braccio da Terra ne sert guères à d'autres usages qu'à celui des milles. Cette diversité de mesures a produit une méprise d'un des plus célèbres astronomes de l'académie: Picard, dans sa mesure de la terre, suppose que le mille de Florence est de 3000

bras da Panno, tandis que c'est 3000 bras da Terra; car il dit que les milles de Florence sont de 63 de au degré, tandis qu'on les compte sur le pied de 67 de au degré.

Le Stioro, ou Staioro, qui est la mesure des arpenteurs pour le terrain, contient 1728 bras quarrés (da Panno), ce qui revient à 196 toises quarrées

en superficie.

L'on compte à Florence par paules, qui reviennent à 11 sols & demi de France, & qui se divisent en 8 Grazie; on compte aussi par Scudi, Lire, Soldi & Danari. L'écu sait 7 livres, la livre qui vaut un paule & demi revient à 17 sols de France: elle se divise en 12 Grazie ou en 20 Soldi, le solde en 3 quatrini, le quatrino en 4 deniers ou Piccoli. Les pièces de 2 & de 4 grazie se nomment Madonnine & Grossi.

Le sequin de Florence, Zecchino ou Gigliato, vaut cinq pour cent de plus que celui du pape; il fait 20 paules, & coûte environ 11 liv. & 5 sols au plus, monnoie de France, quand on l'achette

avec des louis d'or.

Le Scudo, qui est de 7 liv. de Florence, revient à 6 liv. & 9 deniers. Le Ruspo qui en est le double, à 12 liv. 1½ sols de France, ou 21 paules de Florence.

Les monnoies les moins ufitées sont le Testone, qui vaut 2 lire ou 3 paules; le Francescone qui vaut 10 paules, ou 5 liv. 15 sols, le Franceschino qui en vant la moitié; & le Ruspone qui vaut 3 sequins; il y a aussi des écus de 9 paules & demi, on en bat beaucoup, mais ils vont en Turquie.

A Livourne on compte généralement par Pezze, qui valent 6 liv. du pays, ou 5 liv. 15 sols, suivant qu'on paye en argent plus ou moins bon; les pezze se divisent en 8 Réale.

LE STAIO, mesure de blé, pèse de 52 à 55 liv. de Florence: les 55 sont 38 livres, poids de marc,

V iij

310 VOYAGE EN ITALIE.

ainsi le Staio de Florence approche beaucoup de 2 boisseaux de Paris. Le Modio est de 24 Staio.

Dans les années ordinaires le staio coûte 4 liv. monnoie du pays, ce qui revient à 20 livres le setier, mesure & argent de France: en 1762 on l'avoit pour 14, mais en 1763 il en coûtoit 44. On attribuoit cette cherté à des manœuvres sur le commerce des grains. En 1782, le pain coûtoit 3 sols la livre, ce qui revient à 3 sols 3 deniers poids & argent de France.

Le Baril qui sert à la mesure du vin, pèse 140 liv. de Florence. Le Fiasco qui en est la vingtième partie, pèse 7 livres, & vaut presque deux pintes

& demie, mesure de Paris.

Le Fiasco de vin ordinaire, Vino di Canti, qui pese 7 liv. coûte un paule, cela revint à 4 sols & demi la pinte de Paris; ce n'est guères que la moitié de ce que le vin commun coûte à Paris; encore trouve-t-on à Florence des vins plus communs pour la moitié de ce prix-là; mais la plupart de ces vins sont doucereux, & ne plaisent guère à ceux qui sont accoutumés aux vins de France, surtout à ceux de la Bourgogne, même les plus communs.

Le baril d'huile pese 85 livres de Florence. Deux

barils font la Somma.

La mesure de la dépense des eaux se fait en France par le pouce d'eau, qui sournit 14 pintes par minute; elle se fait à Florence par Oncia d'acqua, c'est ce qui coule par un petit quarré de la douzième partie du palme Romain, dont le côté supérieur est de deux lignes au-dessous de la surface de l'eau. Le P. Ximenès, qui m'a donné cette mesure, dit qu'on suit la même méthode dans le Milanez, pour l'irrigation des prés par le canal appelé la Muzza. Mais à Rome l'Oncia d'acqua s'évalue disséremment, comme nous aurons soin de le dire.

Le revenu d'un fond de terre dans le Vel d'Arno,

d'ou 7 lieues de Florence, étoit de trois pour cent du capital en 1765; cependant quand on empruntoit, on payoit l'intérêt à cinq pour cent, cela prouvoit la disette de l'argent; la reine d'Hongrie a réduit à quatre pour cent l'intérêt de l'argent dans ses états; le roi de France l'avoit fait aussi; mais on a révoqué l'ordonnance en 1770. L'intérêt ne va pas à trois pour cent en Angleterre, il est de deux & demi en Hollande: il faut que la différence entre le produit de l'argent prêté & le produit des sonds soit peu considérable, si l'on veut-encourager l'agriculture & le commerce.

Un Staioro de terre qui a a 196 toises de surperficie, vaut 60 scudi, ce qui revient à plus de 1540 liv. l'arpent de Paris de 900 toises; mais les terres rapportent ordinairement huit ou dix pour un de la semence: on les laboure trois fois; on y met environ 7 liv. de fumier pour un arpent. On ensemence les terres dans le mois de Novembre, ou depuis la fin d'Octobre jusqu'au commencement de Décembre; c'est un peu plus tard que chez nous, parce que le froid y arrive aussi un peu plus tard; on sème ordinairement du froment trois ans de suite dans la même terre, & la quatrième année on y met du seigle, ou bien la Sagina (Voyez Tom. I, pag. 510) & le sourage. La Sagina se seme au mois de Mai, & se coupe au mois d'Août, on sème alors tout de suite la luserne ou le trefle.

Les bœufs de la Toscane sont gris & d'une grande espèce, ils coûtoient en 1765, 30, 35 scudi, c'est-à-dire, 168 ou 196 liv. la pièce, & les vaches environ 14 ou 15 scudi, c'est-à-dire, 84 liv. de France. On donnoit 56 sols par jour pour un laboureur avec deux bœufs, & 16 sols à un journa-lier que l'on ne nourrissoir point.

Dans la ville de Florence la viande de bœuf coûtoit 5 sols ou 15 quatrini, ce qui revient à 5 sols

## Voyage en Italie.

o deniers la livre, poids & monnoie de France. & le veau 18 quatrini (1), ou 8 sols 3 deniers la livre de France. En 1782, il avoit augmenté

d'un cinquième.

Les moutons se vendent 5 ou 6 scudi, c'est-àdire, de 30, à 36 liv., ou bien au poids; à raison de 23 liv. le quintal de France. On tond leur laine au mois de Mai; chaque mouton en donne environ 3 livres, on la vend 65 livres le quintal; celle des maremmes coûte un dixième de plus, quelquesois même 80 liv. le quintal de France.

Les cochons dont on fait grand usage en Tofcane, se vendent 14 liv. au mois de Mai, 33 ou 34 au mois de Novembre; dans co temps-là, ils se vendent quelquesois au poids, à raison de 18 liv.

10 sols le quintal de France.

La foie étant un des grands objets de commerce de la Toscane, on en fait beaucoup aux environs de Florence; la feuille de mûrier s'y vend 3 liv. 10 sols le quintal de France : les vers à soie. Bacchi, commencent à travailler vers le 25 Avril. les cocons sont finis vers le milieu de Juin; les cocons, Bozzoli, se vendent depuis 24 jusqu'à 36 fols la livre de France; il faut 10 ou 12 livres de cocons pour faire une livre de soie.

Le nombre des impôts de la Toscane, ou gabelle, varioit à l'infini; ce pays avoit toujours été célèbre pour l'art de la maltote; aussi dans un dictionnaire burlesque de Gigli, plein de bons mots & de saryres plaisantes, on lisoit à l'article Gabelle ce renvoi, Vide Gran-Duca, & à l'article Gran-Duca, il

y avoit Vide Gabella.

Catherine de Médicis, qui avoit été mariée des l'an 1533 avec le duc d'Orléans, (qui fut en-

<sup>(1)</sup> En 1775, le beenf 7 fols, le mouton 4 à 5, le vezu 12 à 15, le beutre 20, la chandelle 8, le sel 6, la bougle 43 sols au pays,

suite Henri II) gouverna le royaume de France comme régente dans trois circonstances dissérentes. Les Florentins lui proposèrent des projets, & surent mis à la tête des sinances; nos partisans les plus habiles surent pendant plus d'un siècle des Italiens, & rendirent leur nation odieuse à la France.

L'art des financiers se persectionna bientôt en France: le duc de Lorraine ayant pris possession de la Toscane en 1739, voulut imiter l'exemple de son père, qui n'avoit tiré parti de la Lorraine qu'en la faisant travailler en finance par des Francois; il envoya M. O Kelli en 1741 à Paris, pour y former une compagnie, qui se transporta réellement à Florence, & y prit les fermes générales du sel, du tabac, des douanes, des contrôles; c'étoit plus de la moitié du revenu de la Toscane, elle se montoit à six ou sept millions monnoie de France. Les François furent bientôt contrariés par le marquis Gironi; M. Toussaint les appuyoit à Vienne; mais enfin le plus grand nombre abandonna l'entreprise; il y resta cependant des François & des Lorrains, employés dans les affaires; mais ils n'y étoient pas fort aimés; un de ceux qui fait le plus d'honneur à la France est M. de Cambrai Digni, directeur des comptes, dont nous parlerons à l'occasion des machines de Castiglione: il a effacé, par les services rendus à la Toscane, le vernis défavorable que peut avoir un étranger dans les finances d'un pays.

Le produit total des impositions dans la Tofcane, montoit en 1765 à plus de dix millions, monnoie de France; mais après le payement des Monts ou des dettes auxquelles une partie étoit affectée, il ne restoit que cinq millions & demi, dont un million & demi alloit à Vienne chaque année sous le règne de l'empereur; c'étoit une cause d'épuisement pour le pays; M. Jagemann estimoit les revenus du prince de 14 millions. On y paye d'abord

#### VOYAGE EN ITALIE. 314

les decime Gran-Ducali, qui font le dixième du revenu des terres, tel qu'il est, suivant l'ancienne estimation; dans quelques endroits l'estimo est de 11 fols & demi de France pour un staioro de 196 toises, où l'on seme 35 livres de blé; & qui se vend 330 livres; dans d'autres on estime qu'un fond qui vaut 200 livres de capital, paye une livre de décimes, c'est plus que le dixième du revenu.

Il y a des parties de la Toscane où l'on ne paye pas les décimes aussi fortes qu'aux environs de Florence; dans d'autres on les paye sous un nom différent, comme sous le nom de Stima ou Estimo; il en est ainsi à Pistoia, à Arezzo & à Sienne; mais la quotité est à-peu-près la même. Vedi Pagnini, delle decime Gran-Ducali.

Le Podestà dans chaque canton peut recevoir les décimes que les particuliers veulent lui remettre; mais il leur est permis aussi de les porter à Florence au bureau appelé Uffizio de' nove: elles doivent être payées à la fin de Juin; & deux mois après l'échéance on payoit le triple, si l'on restoit en retard. Cette peine étoit trop dure; on a plus de douceur en France; l'on attend assez long-temps celui qu'on sait n'être pas en état de payer, & les frais des poursuites sont peu considérables; en Languedoc on contraint militairement les débiteurs, mais avec modération; avec peu de formalités & peu de frais.

Suivant M. Jagemann, les décimes sont taxées

300 mille Scudi.

Le sel & le tabac en rapportent. . 2669 Les douanes tous frais faits. . . Le papier timbré. . . Les feuilles de tabac viennent de Virginie, du Brésil & de Tessalonique, on les travaille aux Cascine près de Florence; on les fait sécher au soleil, & on les vend par toute la province.

On payoit aussi une capitation, comme en France, à proportion du rang, de l'état, du commerce de chacun. La ferme générale comprenoit le sel, le tabac, les douanes, les boucheries, les auberges, les droits que payoient les marchands de vin étrangers, qu'on appelle Grecaioli, & le papier timbré, qui est lui seul un objet de 56000 livres.

On payoit un impôt sur le blé que l'on alloit moudre, la molenda; on payoit aussi une autre imposition ou gabella sur le blé, & les deux ensemble revenoient 5 sols pour un boisseau de Paris; mais dans la campagne les paysans payoient

24 fols par tête pour la taxe du moulin.

Il y avoit dans les provinces des préposés appelés Camerlinghi, officiers de la chambre des finances, qui recevoient l'impôt de la mouture, la Tassa del macinato, soit des boulangers, soit de ceux qui faisoient du pain chez eux.

La viande payoit un sol par livre; c'est ce qu'on

ap peloit, Dazio della carne.

Le sel qui se sait à Volterra, pour le compte du prince, & qui revient à 4 deniers la livre, suivant M. Jagemann, se vendoit à Florence & dans les environs 3 sols la livre, poids de France; il avoit augmenté ensuite jusqu'à 7 sols; c'étoit encore bien moins qu'à Paris, où il coûte 12 sols; sur les frontières de la Toscane il coûtoit moitié moins, & cependant c'étoit l'objet d'une contrebande considérable.

L'impôt qui répond à notre centième denier, & qu'on appelle à Florence la gabelle des contrats, étoit de sept & trois quarts pour cent, dans les ventes, contrats de mariage, successions collatérales, même d'une tante maternelle, & d'un neveu maternel; la qualité de ce droit n'étoit pas tout-à-fait la même dans tout l'état; & quelque-fois on faisoit une remise à ceux qui payoient comptant.

## 316 VOYAGÈ EN ITALIEM

Tel étoit l'état des choses en 1765; mais depuis ce temps - là il s'est fait une résorme considérable dans les sinances, & le prince continue encore à s'en occuper; voici ce que j'en ai appris par M. Henry de Richeprey, qui voyageant en Italie, en 1778, a vû avec admiration tout ce qu'on avoit déjà opéré pour le soulagement des peuples de la Toscane.

Il a d'abord paru un édit qui supprimoit la ferme générale, afin de procurer, disoit le prince, la facilité de pourvoir au bien & à l'avantage de nos sujets, sans être empêché par les dissicultés qu'opposeroit l'intérêt des sermiers.

Les suites de cette liberté que le prince se procuroit, ont été le placement des douanes aux frontières de l'état; la réduction sur le prix du sel; l'usage du papier non timbré dans les pro-

cédures criminelles.

La diminution des droits de lods & ventes, l'exemption du droit d'infinuation en faveur des filles, dont la dot ne passeroit pas deux mille cent livres de Toscane, la suppression d'un impôt auquel tous les enfans mineurs étoient soumis, depuis un temps immémorist; l'abolition du privilége exclusif de la vente du poisson; la liberté de faire & de vendre du tabac, en se soumettant aux droits d'usage; & la désense d'arrêter & de mettre en prison ceux qui seroient surpris dans de légères transgressions concernant les taxes domaniales; ensin les priviléges accordés pour les maremmes de Sienne, & dont nous parlerons dans la suite.

Le projet du gouvernement est de réduire toutes les taxes dans la Toscane à un impôt unique, qui se percevra sur le produit net des terres. La capitation n'a pas même été conservée. On a déjà réuni dans les provinces les impôts locaux, & les droits sur la circulation, les taxes par tête d'hommes & d'animaux, & d'autres qui dans certains cantons faisoient jusqu'à 25 contributions différentes, à la seule dixme qui étoit nommée Gran-Ducale, qu'on a appelé impôt de rédemption. Cette taxe territoriale a aussi été augmentée à raison des sommes nécessaires à la construction des chemins & des canaux, à la réparation des ponts, au desséchement des marais, & à l'entretien des ouvrages publics.

Tous les biens fonds contribuent en Toscape, proportionnellement à leur valeur; les exceptions ne sont que pour les pères chargés de famille, ou les propriétaires qui entreprennent des défrichemens. On ne connoît plus la distinction des biens nobles, des biens roturiers, des biens ecclésiaftiques; mais le gouvernement les a indistinctement

assujettis aux mêmes charges.

Cette opération n'a pas d'abord augmenté beaucoup les revenus publics; parce que les premières perceptions ne se sont pas faites avec une rigoureuse exactitude. On a ménagé des préjugés qu'on
espéroit de décréditer. On s'est contenté d'insinuer
que l'état a un droit imprescriptible sur tous les
biens, pour les faire contribuer aux impôts; &
que si les prêtres de l'ancienne loi en étoient
exempts, c'est que la tribu consacrée au ministère
des autels étoit exclue du partage des terres,
& n'avoit pas de propriété, titre auquel le clergé
de l'oscane ne voudroit pas acheter cette exemption.

L'état, disoit-on, supporte des charges qui ont pour objet le bien général de tous les sujets, & par conséquent du clergé; il paye l'éducation publique, il répare les calamités causées par les incendies, les débordemens, les années stériles; il fait les dépenses nécessaires pour la poursuite de ceux qu'on soupçonne de troubler l'ordre public; il est donc juste qu'il prélève sur les biens des ecclésiassiques, les secours qui doivent satissaire aux obligations dont il les a déchargés. Enfin il a été ordonné que les biens ecclésiastiques seroient soumis à l'impôt territorial, comme protégés & désendus par la même sorce tutélaire que les autres, comme participant également aux avantages des communications, & de toutes les dépenses publiques, comme essentiellement attachés à la loi de l'état, quoique appartenans à l'église, de même que le sont les ecclésiastiques, quoique particulièrement consacrés à Dieu.

Les provinces sont annuellement prévenues par le conseil de la somme qu'elles doivent sournir; les habitans procédent entr'eux à la répartition, & leurs représentans sont chargés de la perception. On ajoute à l'impôt Gran-Ducale, la somme nécessaire aux dépenses municipales. La répartition se fait entre les propriétaires des sonds & immembles, proportionnellement à la valeur de ces biens, & à raison des anciennes estimations; tous les titres sont déposés dans un des bureaux de la capitale, où chacun a le droit de les vérisier.

Ceux qui ne possédent pas des biens immeubles, les artisans, les ouvriers, les journaliers ne payent pas d'impôt: on a pensé qu'ils ne devoient rien

à l'Etat, parce qu'ils ne possédoient rien.

Toutes les charges quelconques des communautés se distribuent donc entre les possessers des fonds; mais les propriétaires supportant seuls le poids des contributions, doivent aussi gérer toutes les affaires des communautés, parce qu'elles les intéressent plus particulièrement, & ils ont seuls voix délibérative relativement aux dépenses publiques, & aux nouvelles constructions de chemins ou d'édifices publics.

Ce sont ces représentans & ces députés nommés à la pluralité des voix, qui régissent toutes les affaires. Quoique le prince voulût rendre l'administration uniforme dans ses états, il a laissé d'abord chaque province maîtresse d'accepter ou de refuser la nouvelle constitution; il a voulu même qu'elles pussent la rejeter, si après un temps déterminé elles n'en recueilloient pas les avantages qu'elles en auroient attendus. Mais les provinces ont successivement sollicité une forme d'administration qui diminuoit les charges, & qui en simplisioit la perception.

Quant à la perception de l'impôt, l'on a pensé qu'elle cesseroit d'être onéreuse, dès que le gouvernement la consieroit aux contribuables mêmes; ils connoissent mieux les facultés personnelles de chacun; & en administrant l'impôt, ils prositent encore des remises accordées aux receveurs des

deniers publics.

Les travaux publics dans les provinces étant une des principales causes de l'accroissement de la prospérité, le grand-duc a recherché les moyens de les faciliter, & d'en rendre les charges moins désavantageuses; il a pris des mesures pour empêcher que les provinces ne sissent de ces dépenses, sans une nécessité absolue; & il leur a laissé la construction & la réparation des chemins, des

canaux & des ponts.

La résorme des sinances & la diminution des dépenses ont mis le prince à portée d'acquitter les dettes de l'état : lorsque la Toscane passa à la maison de Lorraine, elles se montoient à quatre-vingt-quatre millions. Pendant que François I demeuroit en Toscane, il ne put s'occuper de l'acquittement des dettes de l'état; c'étoit beaucoup dans les circonstances où il se trouvoit que de ne pas augmenter les dettes. Lorsqu'il alla résider à Vienne, l'excédent des recettes sur les dépenses s'envoyoit à la cour.

Le grand-duc Léopold annonça dès son avénement au trône, que la libération de l'état devoit être l'opération la plus importante à la grandeur du souverain, & la plus essentielle à la prospérité publique. Il ne sut point esservé de la masse considérable d'argent que le remboursement des créauces étrangères exigeoit. Il conçut les moyens d'y subvenir, par les économies projetées & entreprises, par l'ordre de la perception, la diminution des frais de régie, les recherches sur le produit des fermes, & les privations auxquelles la cour s'assuré de la perception auxquelles la cour s'assuré de la privations auxquelles la cour

L'effet le plus immédiat de l'acquittement des dettes étoit d'ôter aux propriétaires d'argent, la faculté de se procurer un revenu plus considérable par de gros intérêts, que par le travail des terres & de l'industrie. Les emprunts publics leur offroient une sureté plus grande que la part quelconque qu'ils auroient pu acheter des fruits de

la terre ou des revenus des particuliers.

Le gouvernement ne craignit pas l'émigration des rentiers, d'autres opérations leur offrirent des moyens avantageux de placer leur argent; ils pouvoient acheter les fonds mis en vente par le domaine, les communautés, & les gens de

main morte.

Peu de temps après il fut ordonné que les intérêts, qui se payoient à trois & demi pour cent, seroient réduits à trois, & que les propriétaires qui ne s'en contenteroient pas, seroient libres de retirer leurs fonds.

Enfin le gouvernement poursuivit successivement le remboursement de toutes les dettes contractées envers les étrangers, quels qu'en sussent les intérêts; & après huit ans il est parvenu à les acquitter. L'état n'avoit plus à libérer qu'une partie des dettes contractées envers les citoyens.

La vente des domaines du prince a été une de ses principales opérations. On a senti que les sermiers qui en avoient l'usustruit, n'étoient pas intéressés à les mettre en valeur, comme le seroient des propriétaires; que ces immeubles étoient sous-

fermés

fermés à des régisseurs qui n'en étoient pas même les cultivateurs; ainsi ces biens devoient continuellement se détériorer; les revenus en étoient absorbés en grande partie par les profits des intermédiaires, placés entre le souverain & les cultivateurs.

On observoit ensuite que la plupart des propriétés étendues, comme celles des domaines, n'étoient pas aussi sertiles & aussi - bien cultivées que les terres subdivisées entre un grand nombre de propriétaires; & qu'il étoit essentiel à la prospérité publique, de procurer l'augmentation de la culture, pour alimenter le plus grand nombre possible des citoyens, & augmenter ainsi la richesse publique & le nombre des contribuables.

On vit que la plupart des domaines formoient des terres vagues, peu fertiles, quoique plusieurs fussent environnés par des champs bien cultivés & d'un grand rapport, & qu'ils seroient susceptibles d'un grand produit, s'ils appartenoient à des particuliers, qui les recherchoient par des convenan-

ces de situation; d'utilité ou d'agrément.

Quant aux domaines qui étoient déjà en valeur, & qui, par la sureté des produits, étoient les plus importans, on assuroit que les redevances auxquelles on pouvoit les assujettir en les vendant, procureroient à l'état un revenu équivalent au revenu actuel, sans aucune déduction des frais d'administration.

En négligeant une partie des domaines, & n'en retirant pas le plus grand produit possible, le gouvernement étoit forcé d'augmenter les charges publiques supportées par les autres biens, & de se procurer en augmentant les impositions des ressources égales à celles qu'il laissoit tarir entre ses mains.

Ces confidérations déterminèrent à aliéner à cens tous les biens immeubles appartenans au domaine Tome II.

du prince; on rejeta le conseil de les donner à baux emphitéotiques pour un nombre quelconque d'années, parce que les acquéreurs auroient craint de faire des avances & des dépenses pour améliorer des fonds, dont ils n'auroient pas l'entière propriété.

La vente des domaines se sit par petites portions, ce qui la rendit non-seulement plus avantageuse, mais encore plus facile, parce que chaque particulier se trouva en état d'en prositer. On sit crédit pour le prix de l'introge à ceux qui étoient solvables, on réserva un cens annuel.

Cette vente se fit avec des formes peu coûteuses; elles ne furent pas précédées d'estimations,
d'arpentages, & de vérifications sur les lieux: on
se contenta de faire constater les anciennes limites, & le conseil se détermina sur les prix, par
l'état des produits de chaque domaine, & par
des osfres reçues dans des adjudications publiques.
Il crut qu'il pouvoit négliger des recherches &
des formalités qui auroient assuré des prix plus
avantageux; mais une vente plus prompte répondoit mieux au but de cette opération, qui étoit
de rendre le plutôt possible à l'agriculture & au
commerce, des sonds qui étoient inutiles entre
les mains du souverain.

Les premiers succès de cette opération surent l'établissement de plusieurs familles étrangères, qui, avec le droit de propriété, acquéroient tous ceux des anciens citoyens. Ces nouveaux colons améliorèrent les cultures, ils entreprirent de grands défrichemens, ils essayèrent diverses branches de commerce & d'industrie; ils se multiplièrent tellement, qu'il y a dans toutes les campagnes des habitations isolées, souvent de nouvelles communautés; le bourg de Pontremoli est devenu une ville agricole & commerçante.

Les principes qui avoient déterminé à la vente

des domaines, firent aussi décider le partage des biens des communautés, des hôpitaux, des établissemens de charité, & ceux de l'ordre de S. Etienne.

Les domaines du prince s'augmentoient encore de temps à autres par le moyen de cet ordre; les baillis sont obligés d'affecter cent mille livres à l'ordre, pour jouir d'une commanderie; après eux elle passe à deux autres personnes de leur famille, mais ensuite tout revieut à l'ordre; & le prince comme grand - maître auroit pu réunir ainsi une partie considérable des biens de la Toscane. Nous parlerons de cet ordre à l'article de

Pise, où il a son siège principal.

Par une déclaration du mois de Mars 1778, le grand - duc a aboli toutes les lois concernant le droit de retrait & de prélation, ainsi que tous les priviléges attribués au fisc sur les aliénations des biens fonds, parce que ces droits causoient l'extention de vastes domaines, de l'état ou des seigneurs suzerains, qui sont inutiles aux progrès de la culture, & parce que ces droits portoient obs-

tacle au droit de propriété.

Pour encourager l'agriculture & le commerce le grand-duc régnant a adopté le système de la liberté générale; son plan d'administration est fondé fur la maxime que le bien général confiste à maintenir les propriétaires dans le libre exercice de leurs droits, & à ôter toutes les gênes qui s'opposent à la liberté du commerce. On a donc supprimé tous les droits, les prohibitions & les priviléges sur le commerce des fruits de la terre : on a permis à toute personne d'acheter & de vendre des denrées, dans les rues, sur les places, dans les maisons, sur les chemins, & aux heures qu'elles voudroient; on a aboli tous les droits de marché; on a laissé à tout le monde la liberté de construire des sours & des moulins, de vendre

de la farine ou du pain, sans payer la taxe, &

sans être inscrit dans aucune maîtrise.

Ce plan de liberté & de franchise fut conçu & adopté dans un temps de calamité, après 3 ans de disette, à la suite d'une mortalité de plus de 60 mille personnes, lorsque toutes les ressources étoient épuisées. Le grand-duc avoit accordé des gratifications à l'entrée des grains étrangers achetés en France, en Afrique & dans les Pays Bas, pour plusieurs millions; ce prince pour subvenir à la misère publique, avoit fait vendre les meubles de la couronne & sa vaisselle d'or & d'argent; mais depuis que l'exportation est permise, quoique le gouvernement n'ait ordonné ni approvisionnemens, ni distributions de grains ou d'argent, la liberté a rémédié à deux années de stérilité; les grains se sont maintenus dans le temps des bonnes ou des mauvaises récoltes, à un prix semblable au prix moyen des années antérieures.

De-là on conclut, en Toscane, que l'effet de la liberté du commerce général des grains est d'établir un prix constant & déterminé; que les stérilités ne pouvant être universelles, dans toutes les contrées commerçantes, un pays supplée continuellement à un autre, & qu'aucun n'éprouve de révolutions. La nécessité successive de vendre & d'acheter assujettit tous les peuples à la réciprocité, & les avantages du commerce déterminent à une abondante importation, dans les pays où règne la disette. C'est aussi le sentiment des économistes en France, tels que M. Dupont, M. l'abbé Baudean, adopté par le gouvernement, dans le temps que M. Turgot étoit contrôleurgénéral; mais plusieurs récoltes peu abondantes nuisirent beaucoup en France à la réputation des économistes dans cette partie.

Le vin de la Toscane est le plus agréable de l'Italie, mais il ne se gardoit pas; beaucoup de

cêteaux propres à la vigne étoient incultes. On a encouragé les plantations des vignes; on permet de vendre du vin en gros & en détail, d'en faire circuler de province à province, d'en exporter,

ou d'en importer d'étranger.

Les droits sur les boissons ont été diminués, & l'on a annoncé que la plupart de ceux qu'on laissoit subsister seroient supprimés, dès que les précautions qu'on avoit prises procureroient les moyens de s'en passer; on a révoqué les priviléges exclusifs de la vente des liqueurs, des eaux-de-vie étrangères, & de tout ce qui se fait avec

de l'esprit-de-vin.

L'académie d'agriculture a proposé, en mêmetemps, des prix à ceux qui indiqueroient de nouveaux moyens pour améliorer, ou pour étendre le commerce des vins. Le gouvernement a envoyé à Bourdeaux, en Champagne & en Bourgogne, pour apprendre les meilleures méthodes de faire le vin, & pour en rapporter des plans de vigne. Ces recherches & ces voyages ont été si utiles, qu'on est parvenu à accroître la culture de la vigne, à conserver les vins pendant plusieurs années; il peuvent être transportés sur toutes les côtes de la Méditerranée, pour s'y vendre en concurrence avec ceux de France.

La culture des oliviers & la fabrication des huiles ont aussi fixé l'attention du gouvernement; queiques collines étoient couvertes d'oliviers sauvages; il y avoit beaucoup de cantons où on négligeoit d'en planter, quoique les huiles de Pise eussent une grande supériorité sur celles des autres provinces de l'Italie. Le commerce de cette riche production étoit peu avantageux, parce que les droits gênoient les commerçans, ou les portoient à le faire en fraude, par les côtes de Gênes & de Luques; ensin on éprouvoit de fréquentes disettes.

Ces considérations déterminèrent à employer

pour les huiles, les moyens dont on s'étoit servi pour étendre la culture des blés & des vignes. On a accordé à tous les habitans la liberté de cueillir des olives, de les pressurer, & d'en vendre l'huile, ou les fruits, comme ils le jugeroient à propos. Les réglemens & les droits qui empêchoient la circulation ont été abrogés; on a même diminué de près de moitié les droits imposés sur l'importation des huiles étrangères. Ensin on a sormé des élèves, on a proposé des prix, on a comparé les disserentes méthodes, & l'on a fait traduire & dissribuer le livre de M. Sieuve, provençal, sur la manière de préserver l'olivier du ver qui le détruit.

Le gouvernement ne s'est point mépris dans le choix des moyens qu'il a employés, puisqu'il a procuré l'augmentation des cultures & du produit des oliviers: on en a planté plus de cent mille pieds, & l'on en a cultivé un plus grand nombre de sauvages; le commerce des huiles ne se sait plus ni par Gênes ni par Luques, & la Toscane est présentement le centre du commerce des

états voisins.

On ne s'est pas borné à se procurer l'abondance des huiles d'olive: on a essayé d'en naturaliser d'une nouvelle sorte. Des expériences ayant fait connoître que la culture du colsat seroit avantageuse à la Toscane, il a été ordonné qu'il en seroit semé dans toutes les maisons de campagne du grand-duc, pour en distribuer gratuitement à ceux qui en voudroient cultiver. N'omettons pas une disposition remarquable de réglement: Afin, dit le législateur, de dispenser les cultivateurs de voyages coûteux, nous voulons que ces graines soient adressées aux frais de l'état à tous les chess de communautés.

La culture des mûriers dans presque toute l'Italie est gênée par des droits & par des réglemens prohibitifs, qui limitent le commerce des plans. des feuilles, des vers, des cocons, & la filature de la soie. Cette branche d'agriculture s'est accrue en Toscane, par l'abolition de ces sortes de gênes; la récolte des cocons a beaucoup augmenté, & les achats qu'on en faisoit chez l'étranger sont cependant triplés, par l'augmentation des fabriques & du commerce. Il y a eu des encouragemens donnés pour les plantations de mûriers : on ne voit pas de ménage à l'entour de Florence où l'on ne soit occupé à élever des vers & à dépouiller des cocons; les avantages qui naîtront des faveurs accordées aux manufactures de soie seront encore plus grands; les mûriers centupleront pour satisfaire à la filature, bientôt on élèvera dans chaque ville des moulins à organsiner la soie, à l'imitation de ceux de Vaucanson.

L'accroissement des arts, des métiers, des manufactures étoit aussi arrêté par un nouthre infini de priviléges exclusifs, & de concessions particulières, on en avoit accordé dans quelque provinces pour les manufactures de favon & d'amidon, les cuirs, les cires, les eaux-de-vie, &c. Tous ces priviléges furent rachetés ou supprimés; un édit donna sans restriction la permission à tous les sujets nationaux ou étrangers, de la ville ou de la campagne, d'élever des manufactures, d'établir des fabriques, de dresser des atteliers, sans être réunis en corps ou communauté, sans payer ni taxes ni impositions, sans autres formalités que celle de se faire inscrire sur des registres, pour exercer telle profession que l'on voudroit. Si l'on demeure assujetti à payer un droit de 40 sols, c'est pour en appliquer le produit à l'encouragement des manufactures naissantes, & l'on est libre d'exercer plusieurs métiers à la fois. Le prince remboursa des deniers de la caisse les dettes des maîtrises, & sit cesser les poursuites contre leurs débiteurs.

L'ancien gouvernement avoit fait dresser des instructions pour les fabriquans; il avoit créé des inspecteurs qui empêchoient qu'on ne s'en écartât. On avoit fixé par des réglemens la longueur & la largeur des étosses, les qualités & la nature des matières premières, &c. Un édit a supprimé ces entraves, de même que toutes les autres.

Les nouveaux établissemens qui se forment en Toscane sont toujours encouragés par la bienfaisance du souverain; il les visite, & il en suit les progrès; il les excite par des prêts sans intérêt, & par des gratifications : il anime dans les succès, il console dans les revers, ou plutôt il les fait oublier en occupant à de nouveaux travaux ceux qui les essuient. Il n'y a pas de manufacture où l'on ne trouve le portrait de ce prince avec des inscriptions, qui apprennent aux étrangers les bénédictions qu'on lui donne. Voilà, dit M. de Richeprey, comment après avoir entendu louer Léopold, dans les champs & dans les cabanes. ie l'ai viranouorer dans les villes par la classe des citovens utiles. Le nombre des mendians & des filles publiques est fort diminué; on n'y rencontre plus de voleurs; les hôpitaux sont très-bien tenus, & le peuple en a moins besoin que jamais.

Par une conséquence immédiate du plan de la la nouvelle administration, la liberté de vendre & de nourrir des troupeaux a été accordée. On a supprimé les droits sur l'importation des bestiaux; on a réglé unisormément & proportionnellement ceux de l'exportation. Mais on a désendu de conduire les bestiaux dans aucun héritage sans le consentement des propriétaires, en abolissant aussi le droit de parcours; on a autorisé la clôture de toutes ses possessions; l'on a supprimé l'usage de garder à frais communs les terres & les troupeaux. Ensin l'on a cherché à soulager partout le cultivateur; aussi voit-on la culture s'étendre partout jusques sur les rochers.

Pour les forêts, un édit de 1775 a donné à tous les propriétaires la faculté d'arracher & de couper des bois dans leurs possessions; parce que, dit la loi, un particulier connoît mieux que l'état ses avantages personnels. Un autre réglement a supprimé la jurisdiction des eaux & forêts, mais on a défendu provisoirement, & jusqu'à-ce que l'administration eût acquis de plus amples connoissances, d'arracher les forêts qui couronnent les sommets de l'Apennin, & de les couper avant une crue de 15 ans. Les motifs de cette restriction sont que la destruction de ces forêts pourroit priver la terre d'une partie de sa fertilité. Des feuillages élevés pompent dans les airs des fucs nourriciers, les ombrages des arbres rafraîchissent le sol, qui, brûlé par le soleil, évaporeroit les eaux que des nuages & des pluies déposent pour la fécondation des campagnes. Ces forêts servent aussi à retenir les éboulemens qui pourroient combler les vallons.

Quoiqu'il n'y ait pas dans la Toscane de forêts bien considérables, le bois n'y est pas cher; on paie 11 à 12 livres, une Catasta di legne, qui est de plus de 80 pieds, à 7 lieues de Florence, sur les bords de l'Arno, où l'on peut mettre en radeaux le bois que l'on veut envoyer à Florence & à Livourne. La voie qui, à Paris, n'est que de 36 pieds cubes, y coûte près de 20 livres, & même 24 rendue dans la maison; mais il y a 5 livres pour les droits d'entrée; d'ailleurs le prix du bois augmentera nécessairement bientôt à Paris.

comme l'annonce la disette de 1784.

Tel est en abrégé le résultat de l'attention paternelle & soutenue du grand-duc, sur toutes les parties de l'administration; il n'a que 37 ans ( en 1784) & la Toscane peut espérer sous son règne

une longue prospérité.

#### CHAPITRE XXI.

Des hommes illustres & de l'Histoire Littéraire de Florence.

L'LORENCE a donné six papes à l'église; savoir, Clément VIII de la famille Aldobrandini, Urbain VIII de celle des Barberini, & Clément XII de celle des Corsini. Les trois autres qui sont Léon X, Clément VII & Léon XI, étoient de la maison de Médicis; cette dernière a eu l'avantage de donner non-seulement des pontifes à l'église, mais encore deux reines à la France: Catherine, femme de Henri II & Marie, femme de Henri IV, l'une & l'autre célèbres dans notre histoire.

Quant aux personnages illustres dans les lettres, il y en a un très-grand nombre: Florence a toujours été célèbre dans ce genre. En 829, Louis le Débonnaire ordonna que toute la Toscane enverroit les jeunes gens étudier à Florence. D'ailleurs la renaissance des lettres en Europe ayant, pour ainsi dire, commencé à Florence, c'est-là qu'on a dû voir les premiers maîtres dans tous les genres, & les premiers restaurateurs des belles-lettres, des sciences & des arts.

M. Bandini, qui nous a donné un abrégé de l'histoire de la littérature de Florence dans le quinzième fiècle, nous en faisoit espérer une histoire complète en 12 volumes; elle n'a point paru, mais on peut consulter le Museo Fiorentino; la grande histoire de la littérature italienne, par M. Tiraboschi; les lettres & les vies des hommes illustres, publiées par M. Fabroni; les éloges des hommes illustres de la Toscane, publiés par Allegrini, en 1766, &c. avec leurs portraits, in.folio; l'essai de M. Nelli sur l'histoire littéraire de Florence, dans le dix-septième siècle, 1739; & Vilani, le vite d'uomini ill. Fiorentini colle Annotaz.

del conte Mazzucheli, 1747, in-49.

C'est à Florence qu'on a vu s'élever le Dante pour la poësse, Machiavel pour la politique, Galiée pour la physique, Michel-Auge pour la sculpture, Lulli pour la musique, Accurse pour le droit; ensin, c'est un Florentin, Améric Vespuce, qui a donné son nom au nouveau monde. Florence le dispute à Bologne par le grand nombre des artistes célèbres qu'elle a produits, & l'emporte sur toutes les villes de l'Italie pour celui des

grands hommes dans tous les genres.

Nous allons feulement parcourir les principaux traits de cette histoire littéraire, en commençant par les arts, puisque leur date est la plus ancienne de toutes. En effet, une des plus anciennes déconvertes que nous devions à la ville de Florence, paroît être celle des lunettes ou besicles ordinaires. Dans l'église de Ste. Marie Majeure à Florence, on voyoit une épitaphe en vieux italien, de 1300, on environ: Qui giace Saivino degli armati, inventore degli occhiali; dio gli perdoni le peccati. Cette épitaphe est brisée actuellement; mais elle semble prouver que c'étoit à Florence qu'on avoit imaginé les lunettes à mettre sur le nez. On a aussi attribué cette invention à Spina, autre Florentin; voyez la Dissertation de Redi, dans Spon: Recherches curieuses d'Antiquité; Costard, Hift. of. Aftronomy, p. 180; on l'a encore attribué à Bacon, voyez l'ouvrage de Domen-Amanni, sur l'invention des lunettes, & l'optique de Smith, remarque 76. La date des découvertes faites dans les siècles de mystère & d'ignorance sera toujours équivoque. A l'égard des lunettes d'approche, elles furent trouvées, en 1609, par un ouvrier de Hollande, qui faisoit les lunet-

#### 332. VOYAGE EN ITALIEÏ

tes ordinaires pour les vieillards; mais on peut dire à l'occasion des lunettes d'approche, que Galilée à Florence en fut, pour ainsi dire, le second inventeur, puisqu'il en construisit lui-même avant d'en avoir vu d'autres, & sit les premières

découvertes dans le ciel par leur moyen.

Baldinucci, dans son ouvrage sur la gravure, & Vasari, disent que l'art de la gravure des estampes sur trouvé à Florence. Maso Finiguera (1) orsévre, qui vivoit en 1450, étoit dans l'usage de saire une empreinte en terre des choses qu'il gravoit sur de l'argent; au lieu de les imprimer sur de la cire, il employoit du soufre sondu; l'empreinte étant frottée d'huile & de noir de sumée, & appliquée sur une autre matière, y représentoit la même chose que la gravure faite sur l'argent. Ensin il trouva le moyen d'avoir les mêmes sigures sur du papier en l'humectant, & en passant un rouleau bien uni sur l'empreinte; ce qui lui réussit au point que, non-seulement ces sigures paroissoient imprimées, mais même dessinées avec la plume (2).

La gravure fut bientôt perfectionnée en Italie, par Baccio Bandinelli, & furtout par André Mantegna, peintre célèbre; elle passa en Flandres, où Martin d'Anvers & Albert Durer, peintre (qui étoit né à Nuremberg en 1470) y excellèrent. Les

(1) Il y en a qui écrivent Mazofine Guerra & Marfo di Finiguerra. Voyez le Mercure d'Avril 1756.

<sup>(2)</sup> Cependant M. de Murr, dans le second volume de son Journal de Littérature, soutient qu'un orsévre allemand a inventé la gravure sur cuivre avant l'année 1440: il cite même une gravure en bois saite en 1423. Voyez aussi sa Bibliothéque de peinture, sculpture & gravure, & l'obvrage de M. de Heinoke, intitulé: Idée générale d'une collection complette d'estampes, avec une dissertation sur l'origine de la gravure. Vienne 1771, in-8. M. de Murr cite beaucoup d'autres livres dans son Journal, Tom. II, p. 190. Enfin M. de Landine dit, qu'il y a à Lyon une estampe gravée à Nuremberg, en 1384-Journal de Paris 22 Janvier 1783.

Italiens disent que vers le même temps, Ugo da Carpi inventa la gravure en bois, que M. de Murr fait remonter beaucoup plus loin, comme nous l'avons dit. Quant à la gravure à l'eau - forte, elle ne commença que vers 1500; le Parmesan & le Guide s'y distinguèrent principalement, & surrout le Benedette, qui eut l'avantage d'exceller pour le clair-obscur. Si donc la Flandre avoit donné à l'Italie la peinture en huile ( qu'elle attribue à Jean de Bruges, ou Vaneick, vers 1410) l'Italie donna la gravure à la Flandre (1); elle a été poussée au dernier degré de perfection, par Vinceslas Hollar, qui sut conduire l'eau-forte dans le dernier siècle avec la plus grande intelligence, & par le Rembrandt, qui sut rendre tous les objets avec une extrême vérité, par la seule ressource des ombres & des clairs.

Pour la peinture, tout le monde reconnoît qu'elle doit ses premiers progrès à Cimabué, Florentin, né vers l'an 1230, ou 1240, & qui mourut en 1300. Giotto, né vers 1276, près de Florence, & que Petrarque a célébré, augmenta les progrès de cet art. Nous avons eu occasion de parler plusieurs sois des ouvrages de ces deux peintres. Dans les siècles suivans, cette ville a produit également des peintres & des sculpteurs du premier mérite: Masaccio, Fra Bartolomeo della Porta, Leonard da

<sup>(1)</sup> La peinture à l'huile remonte au temps de Marc-Aurèle, suivant M. Galland, & Jean de Bruges n'a fait que la renouveler; d'ailleurs M. Lessing a découvert dans la bibliothéque de Wolfenbutel, un manuscrit de Theophilus Presbyter, par lequel il paroît qu'il a connu la peinture à l'huile avant Jean de Bruges. M. de Murr, dans le premier volume de son Journal, cite un auteur italien, qui parle de tableaux peints à l'huile dès 1300. Vite de' pittori Napoletani, Bernardo de' Dominici, Tom. III, p. 63. M. de Murr ne croit pas cependant que Jean de Bruges ait rien emprunté des ltaliens, & il paroît persuadé aussi que son procédé étoit supérieur à celui de ses prédécesses.

### 334 VOYAGE EN ITALIE.

Vinci, André del Sarto, Bronzin, Cigoli, Ghiberti, Donatelli, Bandinelli, la Robia, Brunellesco, Orgagna, & Léon-Batiste Alberti, mort en 1500.

Quoique Florence ait produit grand nombre de peintres distingués (1); cependant, dit M. Cochin. cette école a reçu son éclat de ses célèbres sculpteurs. Voilà pourquoi dans l'école de Florence, on s'est principalement & presqu'uniquement attaché au dessin, à une correction & à une grandeur de formes qui dégénère facilement en manière : mais aussi l'on peut dire, ajoute-t-il, à la gloire de l'école florentine, qu'elle a produit les plus excellens sculpteurs, & en plus grand nombre que toutes les autres villes d'Italie, au contraire de la ville de Venise, qui a donné tant de grands peintres, & n'a point formé de sculpteurs. Il est vrai que ces sculpteurs de Florence sont maniérés, parce qu'ils ont plutôt imité Michel - Ange, que la nature & l'antique; mais néanmoins ils sont savans. corrects & de grand goût (M. Cochin, T. II, p. 89).

C'est aussi à Florence qu'étoit né notre célèbre décorateur, Jean-Nicolas Servandoni, l'un des plus grands architectes qu'il y ait eu dans ce siècle. Il étoit né le 2 Mars 1695, il est mort à Paris le 19 Janvier 1766. Il faut voir la liste de toutes les

<sup>(1)</sup> Voyez les auteurs qui ont écrit les vies des peintres. Valari a surtout parlé des peintres Toscans; M. Hugsord a donné une nouvelle édition des vies de Vasari, en 12 volumes, avec les portraits: Serie degli nomini i più illustri nella pittura, scaltura e architettura. Ridolà a donné les vies de eeux de Venise, Malvazia, de ceux de Bologne; Vidriani, de ceux de Modène: Verci a écrit sur les artistes de Bassano; Bettinelli, sur ceux de Mantoue, le comte Altan di Salvazolo, sur ceux de Friuli: Baglioni & Baldinucci ont parlé en général de toutes les écoles, ainsi que Dargenville, Félibien & M. de la Ferté l'ont sait dans notre langue. On peut voir aussi le dictionnaire des beaux arts, par M. la Combe. Paris 1759, & le dictionnaire des artistes dans tous les genres, par M. l'abbé de Fentenay, à Paris, chez Vincent, 1776, 2 vol. in-8.

belles choses qu'il a exécutées, dans le nécrologe des hommes célèbres de France (1).

Parmi les hommes d'Etat que Florence a produits, on remarque Americo Vespucci, Améric Vespuce, dont les voyages & les découvertes au nouveau monde ont sait donner son nom à l'Amérique; il étoit Florentin; l'emplacement de sa maison paternelle sait actuellement partie des nouveaux bâtimens de l'hôpital de Saint-Jean de Dieu, dans le Borgo d'ogni Santi; il alla dans le nouveau monde en 1497, pour la première sois, & il sur le premier qui reconnut la terre ferme, au delà de la ligne, le Brésil, & jusques à la terre des Patagons: il mourut vers 1508.

MACHIAVEL, Nicolo Machiavelli, si célèbre par ses livres de politique & d'histoire, sut secrétaire de la république de Florence; la maison qu'il habitoit est dans la rue des Guicciardini, elle étoit occupée, en 1765, par le docteur Botarelli & M. Ingoni, de Modène. Machiavel est enterré dans l'église de Ste. Croix: le sénateur Ricci, qui descend de lui par les semmes, possède encore ses manuscrits. Ce grand républicain composa en 1515 un livre dont les maximes sont horreur, pour montrer à ses compatriotes combien le despotisme étoit à craindre pour eux: il mourut en 1527.

Florence a produit beaucoup d'autres grands politiques; on dit que vers l'an 1300, il se trouva dans la seule ville de Rome douze ministres de cours étrangères qui étoient de Florence: on les a représentés dans le frontispice des hommes illustres de la Toscane, d'après un ancien tableau qui est dans le palais Strozzi.

BERNARD RUCCELLAI, né en 1449, & mort en 1514, fut encore un politique & un mégociateur

<sup>(1)</sup> Il se trouve au bureau du Journal de Paris, rue de Grenelle S. Honoré.

qui se rendit célèbre par ses écrits; il t gonfalonier de la république, en 1480, & épousa une petite - fille de Côme de Médicis : nous avons de

Îui des livres de Bello Italico, &c.

L'établissement des académies & des sociétés littéraires, qui se répandit si prodigieusement en Italie, & qui fut la source de l'émulation & du goût, a commencé à Florence presque dans tous les genres: nos trois plus célèbres académies, celle des sciences, celle des belles-lettres, & l'académie

françoise ont eu des modèles à Florence.

Il faut cependant convenir que la France prétend à une date antérieure à celles de tout autre pays de l'Europe. En effet, l'académie des jeux Floraux remonte à l'année 1323, dans laquelle sept virtuoles de Toulouse formèrent une assemblée pour la poësie; elle sut appelée la Compagnie insigne & supergaie, (sovragaia) des sept Troubadours Toulousains: elle s'assembloit tous les dimanches de l'année dans un jardin de la ville, & chacun y récitoit ses compositions; il y avoit une séance publique le premier jour du mois de Mai. On proposa d'abord une violette d'or pour celui qui auroit fait le meilleur ouvrage en science gaie (r).

L'exemple des Toulousains ne fut pas d'abord fécond en Italie; il se passa près d'un siècle sans qu'on entendît parler d'académies; & ce fut la

philosophie qui eut la gloire de commencer.

cimheni, in Venezia, 1730, 6 vol. in-4.

M. Le Grand a soutenu que les Trouveres, Picards & Flamands, ont été les premiers pères de notre littérature. Mercure,

du 18 Mai 1782.

<sup>(1)</sup> Voyez Jean de Nostre-Dame dans les vies des plus célèbres poetes provençaux. Histoire littéraire des Troubadours, par M. Millot, 3 vol. Paris 1774.

Dell' Istoria della volgar poesia, scrita da Giovan Maria Cres-

Della Storia e della Ragione d'ogni poessa, del P. Quadrio, 7 vol. in-4. 1739, &c. Ge grand ouvrage a été imprimé, partie à Bologne, partie à Milan.

Il y a des auteurs qui croient que ce fut Panormitanus qui forma la première académie à Naples, & que cet exemple fut suivi par Pie II à Rome, par Laurent de Médicis à Florence, & par Frédéric de Monteseltro, duc d'Urbin.

D'autres disent que le cardinal Bessarion, sous la protection de Pie II, sorma la première académie à Rome vers l'an 1440, (Barzagli, Oraz. in 16de dell' Acad.); mais celle de Florence a des

titres plus authentiques d'ancienneté.

Côme le vieux, dans le temps même où le concile de Florence & les disputes de théologie occupoient tous les esprits, c'est-à-dire, vers l'an 1430. écoutoit souvent & avec plaisir un philosophe grec, nommé Gemistus Pletho, qui dissertoit sur les mystères de la philosophie de Platon : il fut tellement échauffé sur cet objet, qu'il conçut dès lors le projet d'une académie platonique, & destina, pour la former, le jeune Ficin, fils de son médecin. Laurent le Magnifique, petit-fils de Côme, exécuta ce projet quelques années après : il engagea Christophe Landinus, Marsile Ficin & Pic de la Mirandole, à s'occuper de l'explication & de la traduction des ouvrages de Platon; il exhortoit toutes les personnes qui avoient du goût pour la philosophie, à se joindre à eux pour former cette académie platonique: on s'assembloit ou chez Bandini à Florence, ou chez Laurent de Médicis à la campagne; on mangeoit ensemble; après dîner on lisoit & l'on expliquoit Platon, & chacun tiroit au fort l'article sur lequel il devoit disserter. L'assemblée la plus remarquable de l'année étoit celle du 7 Novembre, qu'on regardoit comme l'anniversaire du jour où Platon étoit né, & auquel il avoit cessé de vivre après avoir dîné avec ses amis.

Laurent le Magnifique étant mort en 1492, Bernard Oricellarius attira cette affemblée dans ses jardins: Petrus Crinitus & d'autres auteurs de ce temps-là parlent souvent de ces conférences: on y traitoit aussi des règles de la langue italienne, des causes de sa corruption, & des moyens de la rétablir; ce sut l'origine des académies de belles-lettres: Nicolas Machiavel, Ange Politien & plusieurs autres personnages célèbres y assistoient.

Les troubles de la république de Florence, & sur-tout la conjuration contre le cardinal Jules de Médicis qui vouloit gouverner Florence, coûtèrent la vie à quelques-uns des membres de l'académie platonique, & en causèrent la dispersion en 1521, (Voyez Nardi dans le septième livre de son histoire de Florence): mais elle sur rétablie ensuite par les soins de Léopold, srère du grand-duc Ferdinand de Médicis, vers l'an 1600. Nous voyons qu'on y lisoit alors les ouvrages de Platon, qu'on dissertioit sur leur véritable sens; on y lisoit aussi les poésies du Dante, aussi savantes que difficiles. (Voyez Bandini, Specimen Litteraturæ Florentinæ sæculi XV. Florent. 1747 & 1752, in-8°.)

L'académie platonique avoit cultivé dès son origine le genre de philosophie que l'on connoissoit alors; le goût de physique, de recherches & d'observations n'étoit pas encore venu, mais on s'en approchoit; Galilée & Toricelli donnèrent le signal à Florence de la manière la plus brillante; l'académie del Cimento suivit leurs traces, & Florence qui avoit donné le premier exemple d'une académie de philosophie spéculative, eut encore la gloire de donner à l'Europe la première académie de physique, dans un temps où cette science n'étoit

que bien peu cultivée.

GALILÉE fut le premier restaurateur de la physique & de la géométrie en Europe. Il naquit à
Pise en 1564; mais son père étoit un noble Florentin, & Florence revendique ce philosophe
comme un de ses plus illustres citoyens. On fait
qu'il sit en 1609 une lunette d'approche avec la-

quelle il découvrit les fatellites de Jupiter, les phases de Vénus, les taches du soleil, la libration de la lune; il reconnut le premier la loi de l'accé-lération des graves & celle du mouvement des pendules; enfin il se distingua par un nombre confidérable d'ouvrages rares & savans, qui lui donnèrent à juste titre la plus haute réputation. Le sistème de Copernic, qu'il démontra pour ainsi dire le premier, lui attira une persécution: il sut à Rome dans les prisons de l'inquisition, où il sut obligé de désavouer ses démonstrations sur le mouvement de la terre, le 22 Juin 1633; ensin il mourut en 1642, à Arcetri près de Florence, dans sa maison de campagne, qui lui avoit été assignée pour prison.

On peut voir sa vie dans les Fasti Consolari dell' Arcad. Fiorentina; dans les vies des hommes & des semmes illustres d'Italie, par une société de gens de lettres, Paris 1767: dans l'éloge de Galilée, par le P. Frisi, à Milan, 1778: dans le recueil de M. Fabroni, où l'on trouve la vie & les lettres de Galilée. M. Nelli nous promettoit une vie plus détaillée, d'après les manuscrits même de l'auteur:

mais on n'espère plus qu'elle paroisse.

On trouve un article curieux sur sa condamnation à Rome, dans le Mercure du 17 Juillet 1784, par M. Mallet du Pan: il paroît que la dispute théologique, dans laquelle il s'étoit obstiné, lui sit plus de tort que ses démonstrations sur le mouve-

ment de la terre.

TORRICELLI, célèbre physicien, né à Faenza en 1618, sut un digne successeur de Galilée; ce sut lui qui découvrit la pesanteur de l'air, c'est-à-dire, la cause de l'élévation de l'eau dans les pompes, & qui imagina les baromètres en 1644. On a de lui plusieurs ouvrages très-estimés; il en étoit resté plusieurs en manuscrits, lorsque l'auteur mourut en 1647; ces manuscrits étoient perdus depuis

long - temps, mais on les a retrouvés en 1765; on trouve la notice de quelques - uns dans le trentième volume du Journal de Venise.

NICOLAS AGGIUNTI fut encore un des plus dignes élèves de Galilée : on a fort peu connu son mérite, parce qu'il est mort fort jeune, & qu'il n'a presque pas laissé d'ouvrages imprimés; mais M. Nelli lui a rendu justice dans son ouvrage intitulé, Saggio di Storia letteraria Fiorentina del Secolo XVII, di Giovan - Bat. Nelli, 1759. Il naquit le 6 Décembre 1600, à Borgo S. Sepolero, d'une famille noble; ce fut lui qui observa le premier l'élévation des liqueurs dans les tubes capillaires: le P. Fabri dans le troisième volume de sa physique, avoit bien dit que cette fameuse expérience avoit été faite à Florence pour la première fois, mais il ne nommoit pas l'auteur; & parmi le grand nombre de physiciens qui ont écrit sur les tubes capillaires, aucun n'a dit quel étoit celui qui avoit fait la première observation de cette espèce. Ce fut encore Aggiunti qui employa le mouvement du pendule dans l'air & dans l'eau, pour trouver la proportion des résistances; M. Nelli qui a plufieurs manuscrits de lui, a rapporté le titre de diverses expériences qu'il fit sur la glace en 1634 & 1635, de plusieurs questions de physique qu'il se proposoit à lui - même, & dont il paroît qu'il vouloit chercher la folution par expérience. Il mourut à Pise le 6 Décembre 1635, à l'âge de 35 ans; le recteur de la Sapience de Pise, Marc-Antoine Piarelli, prononça une oraison funèbre à son honneur, & elle sut imprimée en 1638. Me Perelli avoit son portrait à Pise.

Nous avons parlé de Viviani ci-devant à l'occa-

sion de sa maison.

Ce furent ces hommes célèbres qui préparèrent à Florence le renouvellement de la physique moderne, & qui furent les précurseurs de l'académie

del Cimento, qui produisit de nouvelles découvertes.

L'académie del Cimento, ou de l'expérience, sur en esset la première de l'Europe où l'on s'occupa de cette manière de philosopher la plus naturelle & la plus utile, & dans laquelle on a sait de si grands progrès depuis un siècle. Cette célèbre académie sut formée par le cardinal Léopold de Médicis, strère du grand-duc Ferdinand II, le 19 Juin 1657, comme M. Targioni l'a vu dans le registre original de cette compagnie; mais elle avoit été précédée par une espèce d'académie de physique, qui s'assembloit auprès du prince Fer-

dinand II, dès l'année 1651.

M. Nelli a appris par une ancienne tradition, que le grand-duc Ferdinand II, qui aimoit la chimie & qui avoit un laboratoire, voulut essayer un jour s'il seroit possible par quelque moyen de fixer le mercure : il consulta Viviani; celui - ci essayant de lui montrer la disficulté & l'inutilité de ce projet, en profita pour lui parler de la physique expérimentale, lui en inspirer le goût, hii en montrer les avantages, lui faire sentir la gloire qu'il y auroit pour lui à être le promoteur de la physique & l'auteur de ses progrès. Quoiqu'il en soit de cette circonstance, il est sûr que des l'année 1651, le grand-duc fit beaucoup d'expériences, & imagina divers instrumens. M. Nelli a deux feuilles volantes écrites de la main de Viviani, qui ont pour titre: Construction & usage des instrumens de verre inventés par le grand-duc Ferdinand II. Ce sont des espèces de thermomètres que l'on retrouve dans le recueil de l'académie del Cimento: l'un étoit rempli d'eau, & renfermoit de pentes boules de verre de disserens poids, qui s'élevoient à la surface de l'eau quand il faisoit froid, successivement jusqu'à la dernière qui montoit dans le plus grand froid.

Malpighi parut vers ce temps-là en Toscane:

dans sa vie qui se trouve parmi celles des arcades célèbres, Mansredi en parle à-peu-près dans ces termes: « Il y avoit alors à Pise des philosophes » distingués & de grands amateurs des sciences; » le grand-duc Ferdinand les aimoit & les ré- » compensoit. Malpighi eut occasion de se faire » connoître à la cour dans les assemblées qui s'y » faisoient souvent, & qui surent comme le pré- » lude de la fameuse accadémie del Cimento. »

Dans un manuscrit de Viviani, l'on trouve des expériences datées du 28 Juillet 1651, à 17 heures, dans la chambre basse du grand-duc, & des jours suivans, recueillies par Paul Minacci, pour sa propre curiosité : c'étoient des expériences faites avec un aréomètre sur la pesanteur de dissérens vins, & à différentes températures, & sur l'esprit qui s'en exhaloit par une évaporation naturelle, sans le secours du feu, lorsque le vin se desséchoit. On y trouve encore les remarques suivantes qui méritent bien d'être rapportées, pour faire voir qu'on favoit dès - lors s'élever au - dessus d'un préjugé que bien des personnes ont encore actuellement : les arbres coupés dans le déclin de la lune ne se conservent pas plus long - temps que ceux qui ont été coupés lorsque la lune étoit croissante; mais il y a des arbres qui veulent être coupés dans le temps de la sève; d'autres, dans un état plus sec; les uns, quand il fait chaud; les autres, quand il fait froid; c'est ce qui produit les dissérences dans la bonté du bois, sans égard à la lune. (Voyez le Traité des bois par M. Duhamel, en 8 vol. in-40.) On trouve dans le même manuscrit les notes suivantes : on a fait faire des vases de dissérentes sortes de matières, qu'on a remplis de glace, pour voir ceux où elle se fondoit le plutôt, & l'on a observé l'ordre suivant, le cuivre, l'argent, l'étain, le fer, le plomb, le bois, le fucre.

Nous observerons à ce sujet que l'on ne sert les

glaces en Italie que sur des serviettes, & non sur des assiettes, où elles se sondent beaucoup plutôt, & je crois que cela vient de ce que la serviette absorbant l'humidité des glaces à mesure qu'elle se sorme, empêche que la première eau ne contribue à dissoudre la partie de glace qu'elle toucheroit immédiatement, ce qui feroit augmenter la sonte, & la rendroit bien plus sensible.

Les animaux vivans ou morts ont le même poids, contre l'opinion commune, à moins que la putréfaction n'y ait mis quelque différence.

Les écrevisses sont plus maigres dans le déclin de la lune que dans le premier quartier, non que la lune ait une influence sur les corps, mais parce que ces animaux ne pouvant pas trouver de la nourriture si facilement quand la nuit est obscure, ils maigrissent quand la lune se leve tard, &c.

M. Targioni, qui lut les registres originaux de l'académie del Cimento, lorsqu'à la mort de M. Segni ils surent achetés par l'état, nous apprend que les académiciens qui y sont nommés, étoient Vincenzio Viviani, Paolo del Buono, Candido del Buono, Alessadro Marsili, Atonio Uliva, Carlo Rinaldini, Giovani Alsonso Borelli, il Conte Lorenzo Magalotti; celui-ci étoit le secrétaire de l'académie. On y voit aussi que les meillèures expériences surent proposées par Viviani, par les Buono & par Borelli.

Paul del Buono étoit né le 26 Octobre 1625, d'une famille distinguée de Florence, dans laquelle il y avoit eu, en 1345, un gonfalonier de la république. Il sut un des disciples de Galilée, de qui il apprit les mathématiques & reçut le goût de la bonne philosophie. Ce sut Paul del Buono, qui en 1657 imagina l'instrument propre à reconnoître l'incompressibilité de l'eau, adoptée ensulte de presque tous les physiciens, & que M. Canton a cependant encore attaquée en 1764, dans les tran-

sactions philosophiques de la société royale de Londres. Il passa ensuite au service de l'empereur, en qualité de président de la monnoie de Vienne; il y éprouva la manière de faire éclore les œuss dans un sourneau à la manière des Egyptiens, comme le rapporte Montanari son disciple (l'Astrologia convinta di falso, &c. Venezia, 1685). Il mourut à Vienne en 1662, à l'âge de trente-sept ans.

Son frère Candido del Buono étoit né le 22 Juillet 1618, & mourut en 1676 à S. Etienne de Campoli dont il étoit curé : il avoit imaginé un instrument pour comparer entr'elles les pesanteurs des sluides, un autre pour mesurer les vapeurs qui s'en élèvent, & une horloge à eau que Viviani approuvoit avec éloge. (M. Nelli, p. 108).

REDI avoit quelque part dans les travaux de l'académie del Cimento; du moins il en parle dans une lettre écrite en 1660, où il dit que le grand-duc étoit extrêmement attaché à l'académie, & qu'il l'avoit chargée de quelques travaux relatifs aux sels qui se tirent des cendres, sur lesquels Redistit des remarques curieuses. Sa vie se trouve dans

les Arcadi illustri.

ALFONSE BORELLI naquit à Naples en 1608; il eut pour principal maître dans les mathématiques le P. Benoît Castelli, lecteur de la sapience à Rome. En 1665, le grand-duc Ferdinand II lui donna une place de prosesseur de mathématiques dans l'université de Pise: il quitta la place en 1667, à l'occasion d'un mauvais traitement qu'il avoit reçu des gardes de la grande-duchesse: il alla à Messine, d'où il sut obligé de se sauver après une révolte où il avoit pris part; il vécut à Rome sous la protection de la reine Christine: il étoit si pauvre sur la sin de ses jours, qu'il sut obligé de se retirer au collége de S. Pantaléon, qui est occupé par les Scolopies, où il sit les sonctions de mattre des novices. Sa vie a été écrite par un général

des écoles-pies, & se trouve à la tête de son ouvrage de Motu Animalium. Il imagina plusieurs instrumens ou machines de physique, dans le temps qu'il travailloit à l'académie del Cimento; mais il se brouilla avec Viviani, qui en étoit le principal moteur, & ce sut probablement la cause pour

laquelle il cessa de s'en occuper.

Le recueil des expériences de cette célèbre académie parut en 1667, sous ce titre : Saggi di naturali esperienze fatte nell' accadémia del Cimento, sotto · la protezione del serenissimo principe Leopoldo di Toscana . e descritte dal segretario di essa accademia, in Firenze 1667, 269 p. in-foleo. Musschenbroek en donna, en 1731, une traduction latine avec des commentaires fort amples & fort intéressans. Il y avoit plusieurs années que cette académie s'occupoit avec fuccès de ces expériences; elle en fit hommage en 1667 au grand-duc Ferdinand II, frère de celui qui l'avoit formée. Cet ouvrage traite de la pression de l'air, de la compression de l'eau, du froid, du chaud, de la glace, de l'aimant, de la vertu électrique, des odeurs, du mouvement du son, de celui des projectiles, de la pression que l'estomac exerce sur les alimens, &c.

On ne voit pas que depuis cette époque l'académie del Cimento ait continué ses travaux; les registres originaux finissent au 5 Mars 1667. On voit encore au musée de Florence, divers instrumens qui servirent aux expériences de cette académie.

Elle n'avoit point de statuts & de sorme réglée, c'étoit simplement un rendez-vous convenu pour certains jours dans le palais du cardinal Léopold, en présence de qui l'on faisoit des expériences; & dans chaque assemblée l'on annonçoit le sujet de l'assemblée suivante. On y faisoit aussi des observations astronomiques, & l'on entretenoit une correspondance avec les plus grands physiciens de France & d'Angleterre, comme on le voit par

un grand nombre de lettres, dont quelques-unes

font entre les mains de M. Nelli.

Le comte de Richecourt, président du conseil de régence, avoit fort envie que cette académie fût rétablie sous le dernier règne, & il y a lieu de croire qu'elle le sera sous un prince qui aime les sciences, qui s'en occupe personnellement, & qui par des récompenses considérables soutient l'émulation de ceux qui s'y consacrent. Il n'y a que les génies créateurs qui se forment eux-mêmes fans secours, & ils sont rares dans tous les pays & dans tous les temps.

Ce fut à l'exemple de Florence que l'Allemagne forma l'académie des curieux de la nature; Bauch, médecin, en fut le principal instituteur en 1652; il y avoit alors des assemblées littéraires à Paris, comme on le voit dans Bacon. La fociété royale de Londres, & l'académie des sciences de Paris, établies en 1665 & 1666, suivirent la même trace, & elles se sont maintenues jusqu'à ce jour avec tout leur éclat, par la protection des princes, & par la grande émulation qui se trouve nécessairement dans ces immenses capitales.

L'exemple qu'avoient donné les Florentins, des 1439, fut bientôt suivi dans plusieurs villes d'Italie, par l'établissement de diverses académies : il paroît même qu'à Sienne il y eut des assemblées littéraires aussi-tôt qu'à Florence; vers le milieu du quinzième siècle, c'est-à-dire, vers 1450, il s'en établit une à Sienne, destinée à cultiver la poësie italienne; les académiciens prirent le nom singulier Degli Intronati (1), c'est-à-dire, des hébê-

<sup>(1)</sup> Intronato est un vase félé, qui, lorsqu'on le frappe annonce à l'oreille qu'il est cassé. Cette académie a pour embleme une citrouille fendue, & où il y a un trou, semblable à celles dont les paysans se servent pour tenir le sel bien sec; la devise est un pilon, avec ces mots d'Ovide, Meliora talent. Il y a des auteurs qui pe font remonter cet établissement qu'à 1525.

tés ou des imbéciles, pour marquer le peu de prétention qu'ils avoient; ou peut-être par antiphrase. A son exemple toutes les autres académies prirent des noms allégoriques ou plaisans.

L'académie de Spoléte, établie sous le règne de Léon X, prit le titre Degli Ottufi, esprits bornés; on a un recueil de cette académie sous le nom de Deliri degli Ottufi; on a résuscité cette académie depuis quelques années à Florence. A Rome ce furent les Humoristi (bizarres), Lincei, Fantastici; à Bologne Otiosi & Gelati; à Gênes Addormentati; à Padoue Ricovrati (rétablis) & Orditi (bien ordonnés); à Vicense, Olimpici; à Parme Innominati; à Milan Nascosti (cachés); à Naples, Ardenti; à Mantoue Invaghiti (amoureux); à Pavie Affidati (confians); à Césene Offuscati (offusqués); à Fabriano les Difuniti (séparés); à Ancône les Caliginosi; à Rimini les Adagiati (tranquilles); à Città di Castello les Assorditi (sourds); à Perouse les Insensati (les foux); à Fermo les Raffrancati (qui ont pris une nouvelle vigueur); à Macerata les Catenati (enchainés); à Viterbo les Ostinati; à Brescia les Oculti (cachés); à Treviso les Perseveranti; à Vérone les Filarmonici; à Cortone les Humorosi (pleins d'humeurs); à Alexandrie les Immobili ( I ).

L'académie Florentine, une des plus anciennes de toutes, fut celle qui prit le nom le plus naturel & le plus simple, le nom du pays; elle sut imitée par l'académie Françoise, lorsqu'elle se choisit un nom le 20 Mars 1634. (Pelisson, Histoire de l'Acad. Franc. Il y eut des personnes qui voulurent l'appeler l'académie Eminente, pour saire

<sup>(1)</sup> Voyez Naudé dans son dialogue de Mascurat, & furtout le P. Quadrio, Storia l'ogni poessa, en 6 vol., où il donne un catalogue de plus de trois cent académies; la plupart de ces noms sont difficiles à traduire, parce qu'ils sont relatifa à des idées bisarres de ce temps-là.

## 248 VOYAGE EN ÎTALIE.

allusion à son éminence le cardinal de Richelieu qui en sur comme le sondateur; Pelisson même s'y étoit trompé dans l'épitre dédicatoire du premier livre de la paraphrase des Instituts; mais elle n'a jamais pris d'autre nom que celui d'Acadé-

mie Françoise.

Dans la suite, il y a eu à Florence plusieurs autres académies, comme dans toutes les grandes villes d'Italie. La plus célèbre de toutes a été sans contredit l'académie de la Crusca, établie en 1582, par les soins d'Anton-Francesco Grazzini; elle est appelée Regina e moderatrice della lingua italiana, & elle a été en effet pour la langue italienne, ce que l'académie françoise n'a jamais été pour la nôtre; cette académie, dans ces derniers temps, s'affembloit encore quelquesois en hiver dans un collége qui n'est pas loin de la cathédrale; & il y a à Florence assez de gens de lettres d'un savoir & d'un mérite distingué, pour suivre l'objet de son institution. Le nom de Crusca, qui veut dire du son, vient du son & blutoire qu'elle avoit pris pour emblême, avec cette divise, il più bet fior ne coglie, c'est-à-dire, que la plus belle fleur de farine se tire d'une farine grossière en en séparant le son. Les meubles même de la salle répondent à sa dévise; on y voit une chaire, en forme de trémie, dont les degrés sont des meules de moulin. Le directeur est assis lui-même sur une meule; les siéges des académiciens sont en sorme de hottes, & le dossier est une pelle à four: les portraits, qui sont dans la salle, ont la même sorme. La table est une pétrissoire; les papiers qu'on y lit se tirent d'une trémie, & celui qui lit a la moitié du corps passé dans un blutoir; la réputation de cette fameuse académie a consacré son nom & ses attributs.

Le grand dictionnaire de la langue italienne que cette académie a publié, sera sans doute pour toujours le premier dépôt de cette langue, & contribuera à la fixer; la plus belle édition est celle de 1729, en six gros volumes in-folio; il y en a une édition en cinq volumes in-40, qui en est un abrégé; c'est-à-dire, où l'on a diminué le nombre des exemples; mais dont la plupart des gens de lettres se contentent, même en Italie.

Les auteurs classiques, cités dans ce dictionnaire comme faisant autorité, sont encore appelés dans le langage familier Autori Cruscanti; tels sont Boccace, Machiavel, Castiglione, Villari, &c. on les appelle aussi en badinant Cruschevoli; le mérite & la célébrité de leurs ouvrages assurent la perpétuité & la fixité de cette langue, comme les beaux ouvrages faits sous le règne de Louis XIV ont sixé la langue françoise; mais la langue italienne a eut cet avantage bien long-temps avant la nôtre, puisque Boccace écrivoit en 1350, & qu'on écrit encore presque comme lui, quoique l'on tende peu-à-peu à simplisser l'ortographe, & que les tournures françoises prennent saveur dans les livres modernes des Italiens.

Le dictionnaire de la Crusca auroit besoin. comme tout autre dictionnaire, de corrections & d'augmentations. Le P. Bergantini, dans un opufcule qui a pour titre : Difficoltà incontrate su'l vocabolario ultimo della Crusca. Venezia nella Stamperia Radiciana 1758, in-40. parle de 1040 passages sur lesquels il prétend que l'academie s'est trompée, il a travaillé 40 ans à un dictionnaire des arts & à un dictionnaire d'éloquence; celui-ci devoit occuper seul 10 volumes in fol. Dans un autre opuscule, qui a pour titre, Voci scoperte su'l vocabolario ultimo della Crusca, Ven. 1758; il donne une fort grande liste des termes qu'on a employés dans le cours même du dictionnaire de la Crusca. fans cependant qu'il y ait aucun article à leur sujet ni aucune explication.

A l'occasion de ce dictionnaire, je crois devoir

indiquer trois autres ouvrages qui sont très estimés & très-utiles pour ceux qui cultivent l'italien, surtout le premier.

ORTOGRAFIA moderna Italiana. Vocabolario domestico. Alcune lettere di Francesco Redi in proposito

di lingua; in Padova 1758: 316 pag. in-4°.

SINONIMI ed aggiunti Italiani, raccolti dal Padre Carlo Costanzo Rabbi Bolognese; in Venezia 1764 in-4°.

Modi di dire Toscani ricercati nella loro origine; in Venezia 1740 di Sebastiano Poli, 360 p. in-4°.

Je ne parle point des dictionnaires italiens & françois; tout le monde connoît celui d'Alberti,

qui est le dernier & le meilleur.

L'académie des APATISTI est une autre académie de belles lettres, qui formoit encore de temps en temps, il y a peu d'années, des assemblées publiques à Florence, & où tout le monde pouvoit réciter des ouvrages, en quelle langue qu'ils sussemble écrits. La salle qu'elle occupoit ci-devant est dans l'université, Via dello Studio; son nom vient du mot grec Amabic dégagé de toute passion, pour faire entendre que cette académie adopte tout sans partialité.

Mais par un rescrit du 14 Septembre 1783, le prince a réuni les trois académies de belles-lettres, Fiorentina, della Crusca, & de gli Apatisti, en une seule, sous le titre de Reale accademia Fiorentina; le bibliothécaire royal de la bibliothéque Magliabechi, en est le secrétaire. Les assemblées se tiennent tous les jeudis dans cette bibliothéque, à onze heures du matin; & les personnes même qui ne sont pas de l'académie peuvent y assister & y lire des mémoires, saus à se retirer pendant les déli-

bérations.

Le prince choisit le président; on nommé chaque année quatre censeurs pour diriger les travaux, & il y a une députation de vingt académiciens, chargés de la nouvelle édition du dictionnaire ita-

lien. L'objet principal de cette académie est la littérature, mais les sciences n'en sont point exclues, elle se propose de publier des mémoires, ainsi que les grandes académies de l'Europe. M. l'abbé Giulio Perini, vice-secrétaire, a prononcé le 27 Novembre un discours pour l'ouverture des séances de la nouvelle académie, & ce discours a été imprimé

en 1584.

Quoique Florence soit la ville de l'Italie où l'on a le plus persectionné le langage, ce n'est pas celle où l'on a l'accent le plus agréable & le plus doux : au lieu de dire Casa, les Florentins prononcent Hasa, avec une H dure & gutturale; aussi n'imite-t-on point dans le reste de l'Italie la prononciation toscane. Rome, qui a toujours tenu en Italie le premier rang, a fait la règle à cet égard, & l'on est réputé parler bien lorsqu'on prononce à la manière des Romains; mais l'on s'exprime partout à la manière des Toscans, où les meilleurs écrivains ont pris naissance; voilà pourquoi l'on a coutume de dire, lingua Toscana in Bocca Romana.

# CHAPITRE XXII.

De la poessie & des poetes Italiens.

La poésie italienne s'est formée, comme la langue même, en Toscane; un des premiers modèles dans ce genre sut Dante Alighieri, né en 1265, & mort en 1321. Le Dante est un poète sublime, mais dissicile; nous avons de lui trois poèmes: Inserne, en vingt-quatre chants; Purgatorio, en trente-trois chants; Paradiso, en 34 chants, qui sorment un gros volume. Ses poèmes sont remplis d'imagination. Son enser étoit une satyre des Flo-

rentins, de leur gouvernement & de leurs chefs. sous des noms feints & des allégories ingénieuses; ce fut là probablement la cause de son exil, autant que son attachement au parti des Gibelins ou des empereurs (1); c'est la cause aussi de la difficulté que l'on trouve à l'entendre; mais l'admiration qu'on a toujours eu pour ses écrits, lui a fait donner le surnom de divin, & a fait établir dans l'université de Florence, une chaire dont l'objet est l'interprétation des ouvrages du Dante; elle a produit un grand nombre de commentaires, tels que ceux de Gelli, Giambullari, Bonfi, Rinuccini, Buonanai, Talentoni, Mazzoni, Vellutelli, les prolegoments de Landini sur le Dante, &c. mais il nous manquoit en françois une traduction du Dante; il vient d'en paroître une en 1783.

PETRARQUE est le plus connu parmi les anciens poètes de l'Italie; il est aussi agréable & aussi délicat dans ses vers, qu'il est solide & prosond dans ses ouvrages philosophiques. Au temps où les factions des noirs & des blancs, ou des Guelses & des Gibélins, désoloient la république de Florence, les blancs ayant été chassés en 1300, le père de Pétrarque avoit été du nombre des sugitifs, & s'étoit retiré à Arezzo, où François Pétrarque naquit le 20 Juillet 1304. Son père étant passé à Avignon, Pétrarque sit ses études à Carpentras & à Montpellier; son séjour à Avignon lui sit connoître la

<sup>(1)</sup> Charles de France, comte de Valois, que le pape Boniface VIII avoit attiré à Florence, & qui foutenoit le parti des Guelfes, fut le principal auteur de sa disgrace; & voilà pourquoi le poëte a si mal parlé de l'origine de Robert le Fort, père du roi Budes, qui fut la première tige de la maison de France. Ce fut ce prince qui désendit le royaume avec tant de courage & de succès, vers l'an 862; mais les historiens n'étant pas d'accord sur ses ancêtres, on a fait à ce sujet un grand nombre de systèmes. Le plus absurde est celui du Dante. Ce poète aussi méchant que corrompu dans ses mœurs, n'en est pas moins un des premiers auteurs de l'Italie.

belle Laure, fille d'Audibert de Nove, & femme de Hugues de Sade, qu'il célébra si souvent par les plus beaux vers; ce sut le Lundi Saint, 6 Avril 1327, à 6 heures du matin, dans l'église de Ste. Claire, qu'il la vit pour la première sois, & il la chanta toute sa vie: parini le grand nombre de sonnets qu'il sit pour elle, j'en citerai un que j'ai oui présérer: il donnera une idée du genre métaphorique qui est propre & samilier à cet auteur: Pétrarque décrit la manière dont il a été pris dans les silets de l'amour.

Amor fra l'erbe una leggiadra rete
D'oro, e di perle tese sott' un ramo
Dell' arbor sempre verde, ch'i tant' amo
Benché n'abbia ombre piu triste che liete.
L'esca su'l seme ch'egli sparse e miete
Dolce ed acerbo; ch'io pavento, e bramo
Le notti non sur mai, dal di ch' Adamo
Aperse gli occhi, si soavi, e quiete;
E'l chiaro lume che sparir fa'l sole
Folgorava d'intorno, el sune a volto
Era alla man ch'avorio, e neve avanza.
Così caddi a la rete, e qui m'han colto
Gli atti vaghi, e l'angeliche parole,
E'l piacer, e'l desire, e la speranza.

«L'amour sur le gason, tendit un charmant files d'or & de perles, sous une branche de l'arbre toujours verd que j'aime tant, quoiqu'il ait un ombrage plus triste qu'agréable. L'appas sut la graine que l'amour sème & moissonne, douce & acerbe, en même temps que je crains & désire. Les nuits depuis qu'Adam ouvrit les yeux, ne furent jamais si douces & si tranquilles, & la claire lumière qui fait disparoître le soleil, brilboit tout autour de moi; la corde du silet étoit enveloppée à la main qui surpasse l'ivoire & la neige par sa blancheur. Ainsi je tombai dans Teme II.

» le filet; & c'est-là que je sus asservi par des » manières charmantes, des paroles angéliques,

» le plaisir, le désir & l'espoir".

Tous les princes de l'Europe comblèrent de faveurs ce poëte charmant; il sut couronné solemnellement à Rome en 1341; il sut successivement archidiacre de Parme, chanoine de Padoue, & mourut à Arqua en 1374. Voyez les mémoires pour la vie de Pétrarque, composés par M. l'abbé de Sade; à Avignon, 3 vol. in-4°. 1764-1767.

Pulci, né en 1432, est surtout connu par un grand poëme dans le goût de l'Arioste, où il entreprit de ridiculiser les Paladins des siècles romanesques: Il morgante maggiore di Messer Luigi Pulci Fiorenzino, in Fiorenze, 1732, 338 pages in-4°. Au sujet de cet auteur, on peut voir Crescimbeni,

vol. 2. part. 2. l. 3. num. 38.

Ange Politien tient aussi un rang parmi les

poëtes Tolcans; il mourut en 1494.

Le genre burlesque de poésie italienne est né, pour ainsi dire, à Florence; Domenico di Giovanni, surnommé Burchiello, parce qu'il composoit, alla Burchia, au hasard ou de caprice, étoit un barbier de Florence, qui vers l'au 1480, réussit tellement, que ce genre jusqu'alors appelé burlesque du mot burlare, plaisanter, railler, sut également appelé Burchiellesco. Il est vrai que le Berni, qui vint ensuite, surpassa de beaucoup le Burchiello, mais celui-ci avoit ouvert la carrière.

BOCACE, Giovanni Boccacio, fut aussi un des plus illustres Florentins, soit comme poëte, soit comme prosateur; son plus sameux ouvrage est le Décamerone, ou recueil de dix journées de nouvelles, où l'on admire tout à la sois la pureté du style & le génie de l'invention, & dans lequel on trouve aussi des vers, qui ont sait mettre Bocace au nombre des trois premiers poëtes de son temps.

Bocace naquit, en 1313, à Florence, vers l'en;

droit appelé Pozzo Toscanelli (1), dont on voit des vestiges dans via Toscanella, près de via Guica ciardini, & qui est muré actuellement; mais sa famille étoit de Certaldo, petit bourg de la Valdesa, sur le chemin de Sienne, à 7 lieues de Florence, entre Tavernelle & San Geminiano, où l'on montre encore la maison dans laquelle il habitoit souvent quand il alloit à Certaldo; sa famille n'étoit ni pauvre ni obscure, comme on l'a écrit plus sieurs fois: il's'adonna au commerce, mais c'étoit l'occupation des Florentins les plus distingués; & il l'abandonna dès l'âge de vingt ans pour se livrer à l'étude. Il eut pour ami Pétrarque, qui le dirigeoit dans ses études, & lui communiquoit ses livres; la république de Florence chargea même Bocace d'aller à Padoue, négocier le retour de Pétrarque: il fut employé aussi dans des affaires politiques, dont on trouvera le détail dans M. Manni. de même que celui de ses ouvrages. Ce sut lui qui fut choisi le premier, en 1373, par le senat de Florence, pour remplir la place qu'on établit à l'occasion des ouvrages du Dante; il sit un commentaire qui est en manuscrit dans la bibliothéque Riccardi. Il mourut à Certaldo, en 1375, à l'âge de 62 ans, d'un dérangement d'estomac, produit par trop d'application.

Beaucoup d'autres ont écrit la vie de Bocace ; on conserve à Florence des manuscrits sur ce sujet ; écrits par Philippe Villani; fils du célèbre historien, par Ganiozzo Manetti; & Louis Dolce; & il y a eu trois vies de Bocace imprimées; mais il n'y a rien d'aussi détaillé & d'aussi complet à ce sujet, que l'ouvrage de Manni, intitulé, Isloria

<sup>(1)</sup> C'est ee même puits qui avoit donné le nom à Paul Toscanelli, mathématicien de Florence, qui est appelé par Vasari Messer Paolo dal Pozzo Toscanelli, grandissimo geometra, & dont nous avons parlé à l'occasion de la méridienne de Florence.

del Decamerone di Giovanni Boccacio scritta da Domenico Maria Manni Academico Fiorentino. In Firenze, 1742, 672 pag. in-4°., dont il y a 136 sur la vie de Bocace.

Le reste du livre de Manni est un commentaire très-curieux sur les cent nouvelles de Bocace, où il fait voir par les recherches les plus savantes. qu'il y a plusieurs de ces nouvelles qui sont de véritables histoires arrivées du temps de Bocace. Il - examine d'abord quel est le lieu de la scène, & la retraite où l'auteur conduit l'agréable compagnie de ses interlocuteurs, en fuyant la peste de 1348. M. Salvini, dans ses fasti consulari dell' Academia Fiorentina, dit que c'étoit dans la maison de campagne, appelée Sainte-Anne, près de Prato; mais il est plus probable que c'est une maison près de Fiesole & de Varlungo, à deux milles de Florence, dans laquelle la tradition conservée de père en fils porte que le Décaméron fut composé : cela s'accorde mieux avec la description que Bocace en fait lui-même dans le préambule, & dans la guatrième nouvelle de la huitième journée. Cette maison appelée il Podere della fonte, est auprès de Camerata, elle a appartenu aux Neroni di Nigi, & ensuite à J. B. Pandolfini; elle est encore quelquesois appelée la Villa del Boccacio (1).

M. Manni traite ensuite de cent nouvelles l'une après l'autre, & épuise sur chacune toute l'érudition que les livres imprimés & les manuscrits, qui sont en grand nombre à Florence, ont pu lui sournir, relativement aux personnes, aux lieux & aux événemens qui s'y trouvent. Il fait voir, par exemple, que la troisième nouvelle est tirée d'un

<sup>(1)</sup> J'ai oui assurer à M. Roberti Gherardi, que la maison où habitoit Bocace à Florence étoit dans la rue Ste. Marie ou de la Ste. Croix, derrière Via del Giardino, & sa maison de campagne à Corbignano, sous Fiesole, près du couvent de San Michele della doteia, près de celle de M. Gherardi.

nouvelliste plus ancien, appelé le Novellino antico: que la cinquième où il s'agit de la marquise de Montferrat, est une histoire véritable. L'inquisiteur dont il est parlé dans la sixième nouvelle, étoit le Père dell' Aquila, Cordelier, dont il est parlé dans l'histoire de Jean Villani, & que les Florentins haissoient beaucoup. La huitième, de Guiglielmo Borsiere, est encore un fait raconté par plusieurs écrivains, &c. Tous ces éclaircissemens ne pourront manquer d'intéresser ceux qui aiment l'italien, & qui avant lu le Décaméron avec plaisir, auront voyagé à Florence. Le Décaméron fut traduit en françois sous François I, par Antoine le Maçon secrétaire de la reine de Navarre, Margnerite de Valois, & on l'a réimprimé en 1757. Il en parut une autre traduction en 1696, mais peu fidelle; la meilleure est celle de M. de C., imprimée à Paris en 1779, en 10 volumes, chez la Porte. C'est un abbé qui a fait la traduction, & la lettre C n'a été mise que pour dépayser les lecteurs.

Parmi les anciens poëtes classiques, on cite Fazio de gli Uberti, qui sit imprimer en 1474, un poëme sur les voyages; il est cité pour la pureté du langage, dans le dictionnaire de la Crusca.

Parmi les poëtes classiques en Italie, on compte encore LIPPI, peintre & poëte de Florence, né en 1606, mort en 1664; son principal poëme est intitulé, la Mazure recouvrée, il malmantile racquistato.

On a imprimé à Paris un poëme héroï-comique, de Bartolomeo Corfini, célèbre Florentin du dernier siècle, il est intitulé, il Torrachione desolato, la grosse tour ruinée: ce poëme, qui est en vingt chants, n'avoit été jusqu'ici que manuscrit, mais la traduction d'Anacréon avoit fait connoître déjà Corsini pour un poëte du premier ordre.

On peut citer encore parmi les grands poëtes de Florence, Guido Cavalcanti, Monfignor della Casa, Bernard Ruccellai, Vincent Felicaia, Annibal Cara

Z iij

& Alexandre Marchetti, mort en 1714, âgé de près de 80 ans: il s'est immortalisé par une traduction de Lucrece, en vers italiens, qu'on regarde comme le ches-d'œuvre des traductions en vers; nous en avons deux belles éditions en France, l'une de M. Gerbault, en 1754, l'autre donnée par M. Conti, en 1761.

M. Bassi vient de donner, en 1784, les deux premiers volumes d'un choix de poésses italiennes des auteurs les plus célèbres, & se propose de donner six autres volumes, à Paris, chez Lambert. Le premier volume renserme ce qu'ont fait de plus estimable les anciens poètes italiens, depuis Fabruzzo de Perquse, jusqu'au fameux Pic de la Mirandole, & le second depuis Sannazar jusqu'à l'Arétin.

Pour terminer cet article de la poësse italienne, il est naturel de dire quelques mots sur les deux grands poëtes de l'Italie qui n'étoient pas Tofcans, mais que l'Italie entière & la Toscane en particulier ont adoptés comme les premiers poëtes classiques, je veux dire l'Arioste & le Tasse, sur lesquels on dispute tous les jours en Italie, pour favoir lequel des deux mérite la préférence. Le Tasse avoit attaqué les Florentins dans un de ses ouvrages, & ce sut peut-être la première origine de la discussion, commencée il y a deux siècles, fur la prééminence entre ces deux poëtes. Camillo Pellegrino publia, en 1584, un dialogue sur la poësie épique, intitulé, il Carrafa, dans lequel il entreprit d'établir que le poëme du Tasse étoit à plusieurs égards au - dessus de celui de l'Arioste, L'académie de la Crusca entreprit de désendre l'Arioste; Salviati écrivit pour ce dernier; cette dispute a produit une multitude de volumes, & la question n'est pas encore décidée. Voyez Crescimbeni, Tom. II. pag. 454.

Il m'a paru que la plupart des Italiens préséroient en total l'Arioste; cependant nous voyons que le.

neveu même de celui - ci , Orazio Ariosto, n'osoit donner la préférence à son oncle: voici son jugement traduit par M. de Mirabeau. « On ne peut, » dit-il, comparer ensemble ces deux poëtes, n qui ne se ressemblent en rien : le style de l'un » est sérieux & magnifique, celui de l'autre est » simple & badin. Le Tasse a suivi les règles d'A-» rioste; l'Arioste n'a eu que la nature pour guide; » le Tasse en s'assujettissant dans son poëme à l'u-» nité d'action, s'est privé d'un avantage considé-» rable, qui est la multiplicité des aventures: l'A-» rioste, exempt de cette contrainte, a rempli le » sien d'un grand nombre d'événemens agréables, » qui en rendent la lecture très-amusante. Ils sont » néanmoins parvenus l'un & l'autre au même but, » qui est la multiplicité des aventures, mais ils y » sont parvenus par des routes différentes; & comme » on conviendra difficilement laquelle de ces rou-» tes est la meilleure, on ne peut comparer en-» semble ces deux poëtes, ni par conséquent dé-» cider lequel des deux l'emporte sur l'autre".

Qu'il me soit permis d'ajouter quelques traits à ce parallèle. Le Tasse est plus noble, plus correct, plus sage, plus pathétique; sa poësse est plus majesteuse, l'ordonnance de son poëme est plus belle; mais l'Arioste a plus de seu, de vivacité, d'abondance; il est admirable par la diction, l'élégance & la gaieté; ses images sont pittoresques, pleines de génie & de facilité; sa poèsse est plus naïve, plus coulante, ses écarts même sont sublimes.

Le Tasse est un peintre qui excelle dans la composition & le dessin; l'Ariosse a pour lui le coloris & l'expression. Ils annoncent, pour ainsi dire, l'un & l'autre, dans les deux premiers vers de leurs poèmes, le goût & la manière dont ils procèdent, & la tournure de leur esprit; le Tasse entonne la trompette pour chanter les entreprises guerriènes & religieuses.

Z iv

360 VOYAGE EN ITALIE.

Cante l'arme pietose, e il capitano
Che'l gran sepolero liberò di Cristo.

L'Arioste annonce des aventures, des amours, des entreprises galantes, des guerres de chevaliers.

Le donne, i Cavalier, l'arme, gli amori Le cortesse, l'audaci imprese io santo.

Le Tasse a en la gloire du premier & du plus beau poëme épique après Homère & Virgile; il a été long-temps le seul parmi les modernes, avant que Milton, le Camoëns & Voltaire eussent couru la même carrière, & il est encore le seul en Italie; mais aussi l'Arioste est un modèle pour la diction; unique dans l'art de proportionner son style à son sujet, & ce qu'il y a des plus fort en sa faveur, c'est qu'il précéda le Tasse, étant né environ 70 ans avant lui, (en 1474) en sorte qu'il eut la gloire d'être le précurseur de son rival; mais quand à la persection de l'ouvrage, il semble qu'on doit présérer le Tasse, & c'étoit l'avis de Métastase, le dernier qui ait discuté cette question.

M. Fortiguerra, auteur du poëme de Ricciardetto, étoit grand admirateur de l'Arioste; mais il soutenoit que ce qu'il y avoit de plus admirable dans cet auteur, étoit le fruit de la verve & du génie, & non le produit de l'étude & de la peine. Ce suit pour prouver sa proposition, qu'il entreprit le poëme de Richardet, dont il sournit deux chants en moins d'une semaine; il déguisa son nom sous celui de Carteromaco, dont l'origine grecque présente la même idée que le nom de Fortiguerra en italien. Ce poëme a eu le plus grand succès même en France, où il a été réimprimé dans une sorme très-agréable, & traduit en vers & en prose; nous en parlons ici, parce que c'est encore une production de la Toscane.

La plupart des François, en lisant des poëtes italiens, n'y trouvent aucune harmonie, ne peuvent en saisir la mesure, le rithme & la cadence; un auteur de beaucoup d'esprit en fait l'aveu dans son voyage d'Italie, & il se compare au seigneur Florentin, homme de beaucoup de goût, qui savoit très-bien le françois, mais qui se plaignoit de n'avoir jamais pu distinguer la cadence harmonieuse des tragédies de Racine, ou des odes de Rousseau, d'avec les vers les plus durs & les plus secs de Chapelain & de tant d'autres. Je crois que toute la difficulté vient de la quantité que les Italiens observent de la manière la plus frappée, & que nous n'avons presque pas dans notre langue, du moins en comparaison des Italiens; si nous oublions cette extrême différence sur la longueur des syllabes en récitant de vers italiens, ou si un Italien s'avise de la transporter à des vers de Racine, on n'y connoît plus rien. Le langage des Italiens est si sonore. si cadencé, leur oreille si harmonique, leurs mouvemens si dansans, pour ainsi dire, qu'on imagine entendre chanter un poëte, lorsqu'il récite des vers, & entendre des vers quand il parle son langage ordinaire; il faut donc avoir entendu déclamer des vers italiens, pour apprendre à y trouver de l'harmonie, & pour sentir qu'ils en ont, plus encore que les nôtres.

Dans le temps que Florence étoit pleine de beaux esprits dans tous les genres, l'imprimerie étoit florissante; l'icolas, imprimeur à Florence, donna en 1481, une édition du Dante, avec des figures en taille-douce, & plusieurs autres éditions qui sont très-recherchées. (M. de S. Leger, Lettres sur différentes éditions rares du dix-septième siècle). Philippe di Giunta, Torrentino, & plusieurs autres imprimeurs se distinguèrent dans l'art typographique, & doivent être mis au nombre des artistes

célèbres de Florence.

#### CHAPITRE XXIIL

Etat actuel des sciences & des lettres.

L'ÉTAT actuel des lettres à Florence répond encore à son ancienne supériorité, relativement au reste de l'Italie. Les improvisateurs ou poëtes extemporanés, qui sont une des choses singulières de l'Italie, se trouvent beaucoup plus à Florence, & en général dans la Toscane, que dans aucun autre endroit de l'Italie: je n'y ai point vu la célèbre improvisatrice Corilla (1); elle étoit à la cour de Vienne lorsque j'étois en Italie; mais j'ai trouvé par-tout les traces de sa réputation: elle a même sait imprimer un poëme, dédié à l'impératrice, & diverses pièces de poésie; mais les productions subites de ces génies enslammés, sont plus étonnantes & meilleures que leurs ouvrages préparés.

Il n'y a rien de singulier pour nous, mais rien de si commun en Italie, que de voir deux masques ou deux inconnns pendant la nuit se désier, s'attaquer, se riposter par des couplets sur le même air, avec une vivacité de dialogue, de chant, d'accompagnement, & une beauté de versissication que la seule langue italienne peut compter.

On trouve aussi des improvisateurs qui se montent seuls & à volonté, qui composent & qui récitent in promptu, des tirades se cent vers & davantage, sur le sujet qu'on leur propose, sans s'arrêter le moins du monde, avec une chaleur & un enthousiasme admirables: on les voit alors s'animer, s'enssammer d'une manière quelquesois si

<sup>(1)</sup> Madelaine Morelli, née Fernandez, connue sous le nom pastoral de Corilla Olimpica.

violente, qu'ils perdent le sommeil à la suite d'un pareil exercice.

Les plus célèbres improvisateurs qu'il y eut de mon temps en Italie, étoient l'abbé Lorenzi, à Vérone; le P. Corvesi, à Pavie; M. de Rossi, à Rome; un jeune Napolitain, nommé Gasparo Molle; M. l'abbé Fanzinien Toscane.

Il y a encore à Florence beaucoup de favans & d'écrivains dans tous les genres, fans compter ceux de Pise, qui sont regardés comme étant du même pays, & dont nous parlerons à leur tour. Il y en auroit beaucoup plus encore, vu le génie & les dispositions naturelles des Florentins, si l'inaction qu'occasionne le climat, le peu d'émulation du gouvernement, sous le dernier règne, le goût de la société, de la galanterie, des amusemens & des fêtes n'avoient fort affoibli le goût de l'étude, la curiosité & les talens.

Je vais commencer par les gens de lettres que j'ai connus à Florence, & qui font morts depuis mon voyage; après quoi je donnerai la liste que je me suis procurée de ceux qui vivent actuellement.

Le docteur Lami étoit un des plus célèbres écrivains, & des plus habiles antiquaires de l'Italie; il donnoit toutes les femaines une feuille de nouvelles littéraires. Il a donné en 1766, des mémoires sur les antiquités de Florence & de la Toscane, que nous avons cités, & plusieurs autres ouvrages; il étoit garde de la bibliothéque Riccardi, il a été remplacé par M. l'abbé del Signore.

Il y avoit à Florence un autre journal, intitulé: Giornale de' letterati, une gazette politique du pays, & une étrangère, gazzetta estera, qui étoit un extrait de dissérentes gazettes d'Europe; elle commença en 1767. Depuis ce temps-là, on a vu une Gazzetta universale, des novelle letterarie de M. Pelli, des Notizie del mondo, par Allegrini & Pisoni, & un Giornale di letteratura de M. Manetti. Les nouvelles littéraires qui se publient actuellement me paroissent un journal fort intéressant.

Le goût des lettres a produit non-seulement beaucoup de journaux, mais aussi beaucoup de cabinets à Florence. Il y avoit des collections d'antiques, d'inscriptions & de tableaux, dans plusieurs maisons, telles que celles de Niccolini, Riccardi, Cerrettani, Gaddi, Capponi, Antinori; les cabinets de Florence ont sourni une partie des monumens étrusques, décrits & sigurés dans le grand ouvrage de Gorius, Museum Etruscum: Florentiæ, 1737, 3 volumes in-solio, & dans plusieurs autres ouvrages d'érudition.

Pour la théologie & l'histoire eccléssastique, on citoit à Florence le P. Raimond-Marie Corsi,

dominicain.

Pour la politique, le président Pompeo Neri, qui a écrit sur le dénombrement de la Lombardie; il étoit tout à la sois excellent ministre & savant écrivain. Il est mort en 1776.

M. Nicollini, ancien ami du président de Mon-

tesquieu; qui est mort en 1769.

Pour la poësse, le cavalier Adami (Anton-Filippo) sénateur de Florence, dissérent de M. Adami, qui faisoit les nouvelles littéraires : celui-ci est de l'ordre des Servites, & encore actuellement professeur de théologie à Pise.

Pour la médecine & l'histoire naturelle / M. Angelo Nannoni, M. Xavier Manetti, qui sont vivans; le docteur Cocchi, prosesseur d'anatomie, & son

fils qui sont morts.

Une des belles collections d'histoire naturelle que j'aie vu à Florence, est celle de M. Mesni, habile médecin, directeur des hôpitaux de la Toscane & de la pharmacie, (Speziaria) du palais Pitti; ce cabinet composé avec intelligence & avec spin, renserme des pièces d'histoire naturelle fort intéressants; une belle collection de sossiles,

& surtout d'amiantes & de gabres: c'est une espèce de pierre de lard, qui paroît être la matrice de l'amiante. M. Mesni écrivit une dissertation sur cette matière; il avoit trouvé de l'amiante dans une lave, comme on en a trouvé en France dans une enclume. Il a donné des ouvrages sur l'his-

toire naturelle & sur l'agriculture.

M. Targioni Tozzetti étoit un naturaliste trèsdistingué, il est mort en 1783; il y a de lui un ouvrage considérable sur l'histoire naturelle & sur la description de la Toscane, que je citerai plus d'une fois. Il étoit possesseur du cabinet d'histoire naturelle de Micheli, qu'il avoit lui-même augmenté; il avoit un herbier de 15000 plantes. des minéraux, des marbres, des coquilles fossiles très-rares, des coquilles naturelles précieuses. telles que la felle polonaise, le marteau, la navette; il travailloit à une grande description des madrépores; il avoit beaucoup d'oiseaux qu'on n'a point à Paris. Nous citerons à ce sujet les gravures d'oiseaux du cabinet Gerini, par M. l'abbé Lorenzi. qui sont au nombre de plus de 3000 planches, & qu'un naturaliste doit voir à Florence. M. Targioni avoit aussi des dessins & des tableaux de prix.

Un autre médecin du même nom, Louis Targioni, connu par des ouvrages de médecine, qui demeure à la place de S. Maria Novella, rassemble chez lui une société, occupée spécialement de médecine & d'histoire naturelle; on y lit des mémoires qui se publicient ci-devant sous le titre d'Opuscoli. M. Targioni a un cabinet riche en coquillages; on y voit les quatre coquilles amirales, appelées summus, ordinarius, orientalis, nullicedo, la crête de coq; la chiragra, belle araignée de mer; il a des animaux très-bien conservés, au moyen d'une préparation particulière.

On voit dans tous les cabinets de Florence beaucoup de dendrites, ou de ces pierres singu-

lières, dont les coupes représentent des ruines des paysages, & qui sont connues en France sous le nom de pierres de Florence: il y a des auteurs de minéralogie, qui les ont mis dans le rang des marbres; cependant les acides n'agissent pas sur les pierres de Florence, elles ont plutôt l'air des Cos: on en trouve surtout à Pian del Fonte, qui est à 5 lieues de Florence, sur la route de Rome; les collines qui bordent l'Arno en sont composées presqu'en entier.

Le cabinet de M. Menabuoni, dans les jardins du palais Pitti, étoit aussi curieux; le possesseur, qui avoit été professeur de langue italienne à Paris, y avoit commencé sa belle collection d'histoire naturelle, de pierres précieuses, de peintures, d'antiques, de bronze, de statues d'argent, &c. & il l'avoit augmentée beaucoup depuis ce temps-

là. Il étoit bibliothécaire du palais Pitti.

Je dois distinguer dans la liste des savans qui fout honneur à la ville de Florence . M. Léonard Ximenez, ex-jésuite, actuellement premier mathématicien du grand-duc; il est aussi connu dans l'Europe comme grand astronome, qu'il est utile à la Toscane par les talens d'un habile ingénieur. Nous avons de lui des élémens de géométrie relatifs à la physique, à la méchanique & à l'astronomie; un grand ouvrage sur la méridienne de Florence, que j'ai cité. Cet ouvrage rempli de savantes observations, est encore remarquable par la partie de l'érudition; on y trouve une introduction historique sur les astronomes & les mathématiciens qu'il y a eu à Florence, surtout depuis le neuvième siècle jusqu'au dix-septième; matière peu connue, & qui est intéréssante dans l'histoire de cette science.

M. Ximenez a travaillé pendant cinq ans, par ordre de l'empereur, pour la construction d'un canal, Emissario, de cinq milles de longueur, qui conduit dans l'Arno les eaux du lac de Bientina; il s'agissoit d'empêcher que les eaux ne surmontasfent les chaussées, comme cela arrivoit auparavant, & il en est venu à bout sans y dépenser 200 mille livres de notre monnoie : il a fait faire aussi des écluses au lac de Bientina, il a travaillé au desséchement des maremmes on des campagnes qui font sur les bords de la mer, & a publié un ouvrage considérable sur cette matière, nous en parlerons bientôt. Il a donné des ouvrages importans sur la résistance des fluides, sur le frottement dans les machines; il travailloit en 1767 à régler le cours des eaux de l'Ombrone, pour empêcher qu'il ne pût déborder & inonder les maremmes, à réparer le lac de Castiglioni, qui est la principale cause de l'infection, & à faire construire un canal entre Grossetto & Castiglione. -

On peut citer, parmi les savans qui se distinguent à Florence, un François qui s'y est établi, M. de Cambrai de Digny, directeur des comptes & de la caisse de réserve du grand-duc, né à Roye en Picardie en 1725. Il a sait, en 1766, pour l'hôtel des monnoies de Florence, un nouveau balancier destiné à frapper les grosses monnoies d'argent, par lequel on épargne beaucoup de force, & l'on avance beaucoup plus que par les machines ordinaires. C'est aussi lui qui a fait construire une pompe à seu pour les salines de Castiglione: cette machine (1), dont nous parlerons à l'occasion des maremmes, a mérité à M. Digny les applaudissemens de son souverain & l'a

fait recevoir dans plusieurs académies.

Je vais actuellement rapporter la liste, par ordre alphabétique, des gens de lettres, qui se trouvoient à Florence en 1783.

<sup>(1)</sup> Voyez le Journal des Savans, Juin & Décembre 1766.

Le marquis Vincent Alamanni, secrétaire de l'académie étrusque, a donné des poësses & des ouvrages de littérature.

Le P. Averard Audrich, provincial des religieux des écoles pies, a écrit sur la théologie &

les antiquités, & publié des poësies.

M. Amidei, docteur en droit, a écrit sur l'éco-

nomie civile.

Le chanoine Ange-Marie Bandini, sur la littérature grecque, & sur la bibliographie; j'ai cité son histoire littéraire de Florence.

Le docteur Batini, sur la médecine.

Le chanoine Bonaccorsi; sur la morale chrétienne. L'abbé Brenna, sur la théologie; il fait aussi des vers.

Le P. Stanislas Canovai des écoles-pies, sur les mathématiques, la philosohie & l'érudition.

M. Ciani, conservateur des lois, sur l'écono-

mie politique.

L'abbé Hyppolite Camici, a fait une histoire du moyen âge.

M. Sanobi Covoni, a écrit sur l'éloquence.

M. le chevalier Ange d'Elci, a fait des tragédies. M. Elmi, docteur en droit, a écrit sur la lit-

térature grecque.

M. l'abbé Ferroni, mathématicien du grand-duc, & professeur d'hydrodinamique, a donné trois volumes de savantes dissertations sur les mathématiques transcendantes.

Le P. Fineschi, dominicain, a fait une his-

toire de Toscane.

, M. l'abbé Riguccio Galluzzi, a fait la meilleure histoire que l'on ait de la maison de Médicis.

M. le lieutenant Gamerra, a donné des poësies

épiques & dramatiques.

M. Giannetti, docteur en médecine, a fait des dissertations anatomiques; il est aussi excellent poète, & même improvisateur.

M. -

369

M. Ulbert François Hoefer, des ouvrages sur

l'histoire naturelle & la chymie.

M. de Lagus ou Lagussus de Hasenohrl, premier médecin du grand-duc de Toscane, a écrit sur la médecine.

M. l'abbé Lapi, professeur de botanique, a

écrit sur les plantes & sur l'agriculture,

M. l'abbé Louis Lanzi, sur les antiquités, l'érudition, les beaux-arts.

M. l'abbé Lastri, sur l'agriculture, les belles-

lettres & l'érudition.

M. l'abbé Landeschi, curé, sur l'agriculture. M. l'abbé Lumachi, sur l'histoire du pays.

M. Dominique - Marie Manni, 'sur la langue toscane, & sur l'histoire du pays.

M. l'abbé Mehus, sur l'histoire littéraire.

M. le docteur Marrini, sur la littérature itatienne, & l'érudition.

M. Averard Medici, est connu pour la poësse

grecque, latine & italienne.

M. le chevalier Jules Mozzi; pour la philosophie, les mathématiques & la poësse.

M. Jean Mariti, pour l'histoire & les voyages.

-M. le docteur Xavier Manetti, pour la botanique & la médecine.

Mgr. Martini, archevêque de Florence, pour

l'histoire sacrée.

Le P. Alphonse Niccolai, ex-jésuite, théologien du grand-duc, a écrit sur l'interprétation des écritures & s'est fait une très-grande réputation: il est aussi très bon poète.

M. Nannoni, professeur célèbre de chirurgie.

a écrit sur son art.

M. Laurent Nannoni, son fils, sur la chirurgie & la physiologie.

M. le sénateur Nelli, sur l'architecture civile,

& fur l'histoire philosophique.

M. Joseph Pelli Bencivenni, directeur de la Tome II. A a 370 VOYAGE EN ITALIE

galerie du grand-duc, sur l'histoire du pays, la philosophie morale, l'économie politique.

M. l'abbé Paoletti, sur l'agriculture.

M. Pallucci, professeur en chirurgie, a écrit sur son art.

M. Pagnini, sur l'économie politique.

Le P. Papiani, des écoles-pies, sur l'astronomie, la théologie & la morale.

M. le docteur Pigri, sur les mathématiques.

M. l'abbé *Perini*, sur l'économie politique; il a fait aussi un poëme.

M. le chevalier Bindo Peruzzi, sur l'économie

rustique.

Le P. Del Ricco, sur les mathématiques & la

philosophie.

Le docteur Sarchiani, professeur de la langue grecque, est connu pour l'économie politique.

Le chanoine Scopetani, pour la poesse grecque,

latine & italienne.

L'abbé Del Signore, pour les antiques, & l'éru-, dition en différens genres.

M. Salvietti, pour le droit civil.

M. Tramontani, docteur en droit, s'est fait connoître dans le genre de l'économie politique.

M. Tansini, dans l'histoire ecclésiastique.

M. le chanoine *Tognaccini*, pour la littérature latine.

M. l'avocat Tartini, pour la jurisprudence.

M. Visconti a donné des ouvrages pour la médecine.

Il y en a quelques autres dont nous parlerons à l'article de Pise, & un bien plus grand nombre, dont les noms ne nous sont pas parvenus. Il s'imprime habituellement à Florence deux journaux littéraires, indépendamment de celui de Pise.

### CHAPITRE XXIV.

#### Des environs de Florence.

Ly a peu de souverains qui aient autant de maisons de plaisance que le grand-duc de Toscane, & cependant elles appartenoient presque toutes aux Médicis avant qu'ils fussent souverains de Florence. L'immense fortune que ces particuliers avoient acquise ne pouvoit pas être employée à construire des forteresses, elle servoit à bâtir des maisons de plaisance, suivant le proverbe italien. qui dit que les grands princes ont besoin de citadelles, & les petits princes de jardins; principoni, fortezze e canoni; principini, palazzi e giardini. Ces maisons étoient mal tenues, parce que depuis long-temps il n'y avoit pas de grands-ducs résidans à Florence; mais elles étoient encore dignes de la curiosité du voyageur. On distingue surtout Pratolino, l'Ambrogiana, Castello, Petraia, Carregi, Poggio Imperiale, Lapeggi, Artimino & Poggio à Caiano à trois lieues de Florence : il y a dans celle-ci de belles peintures d'André del Sarto, qui sous différentes allégories contiennent l'histoire de la maison de Médicis (1).

POGGIO IMPERIALE, ou Villa Imperiale, maifon de plaisance des grands ducs, à une demi-lieue de Florence; c'est le séjour favori du prince. Elle appartenoit autresois à un particulier, sur lequel on dit qu'elle sut confisquée. Pour y aller, on sort de la ville par la porte Romaine, ou porte de S.

<sup>(1)</sup> V. Pitture del Salone Imperiale del Palazzo di Firenze, fi aggiungono le pitture di Salone e cortile delle Imperiali ville della Petraia, e del Poggio a Caiano, in tavole 26. In Firenze, 1751. fol. max.

A a 1]

Pierre Gattolini, & l'on entre dans une belle allée de lecini, ou chênes verds & de cyprès. Les formes des arbres & les feuillages, quoique très-différens, se marient fort bien ensemble, &

produisent une variété agréable.

L'allée a un mille de long, & l'on va quelquesois s'y promener en carrosse. Quand on est au bout, l'on trouve une grande pièce de gazon en demi-cercle, ou une grande cour en ser-à-cheval, environnée d'une simple balustrade. Des deux côtés de l'entrée sont deux sigures de marbre bien composées, mais dont le dessin est incorrect. L'une est un Atlas assis qui porte un globe, & l'autre un Jupiter lançant la soudre; cette dermière sigure a plus de souplesse & de meilleures sormes que la première.

La maison est dans une situation charmante: le bâtiment en est considérable & distribué commodément. C'est Buontalento qui en donna les dessins. L'extérieur cependant est très-simple & n'a rien de séduisant. Dans l'intérieur, il y a une petite cour très-jolie, qui a l'air d'un petit cloître, décorée d'ordres dorique & ionique, avec des ovales en sorme de niches au dessus des portiques, où

sont huit bustes de très-bon goût.

Il y avoit dans cette maison des statues & des tableaux remarquables; mais on m'assure que tout a été changé; ainsi je n'en parlerai point.

Le jardin de Poggio a tout au plus un tiers d'arpent, & le potager environ autant. Le jardin est destiné uniquement pour les sleurs, & environné d'un bel espalier de citronniers. On a soin pendant l'hiver de les couvrir de paillassons, qui sorment tout autour une espèce de serre où l'on peut passer aisément.

Les allées du parterre sont pavées de petits cailloux noirs & blancs, rangés en compartimens. Cet usage est pratiqué dans beaucoup de petits jardins d'Italie; il épargne aux jardiniers la peine de ratiffer ces allées, mais il les rend fort incommodes

pour ceux qui se promènent.

On descend un escalier pour aller voir une grotte d'un bon goût, composée de coquillages & de rocailles de pierres formées dans des eaux pétrissantes, ou espèce de stallactites qui rendent sa decoration fort naturelle. Il y a au sond de cette grotte une nymphe en marbre, debout; au-dessure de sa tête, on fait aller un jet d'eau en soleil tournant, qui produit un si joli esset, qu'on croit voir la tête de la figure au travers d'un éventail de nacre. Le reste de la grotte, ainsi qu'une allée de rocailles dont elle est précédée, est pleine de petits jets d'eau qui donnent dans le visage & mouillent les jambes. C'est le goût des Italiens, chez qui l'on ne voit point de grandes cascades.

PRATOLINO est une maison de plaisance du grand-duc, que l'on vante spécialement & dont Montagne faisoit déjà un grand éloge. Elle est située près de Fontebona, à une poste & demie de Florence, ou environ deux lieues, du côté de Bologne: elle fut formée en 1575, par le grandduc François, fils de Côme I, sur les dessins de Bernard Buontalenti & de François son fils ; l'extérieur en est peu remarquable, mais on ne peut rien voir de plus agréable en été que les jardins. Les bassins, les jets-d'eau, les sontaines, les statues, les grottes, les terrasses, les amphithéâtres, les allées d'arbres toujours verts, les labyrinthes, & tout ce qu'on peut imaginer de magnifique & d'agréable dans des jardins, se trouve dans ceux de Pratolino; aussi l'a-t-on vanté prodigieusement dans toutes les descriptions. Vis-à-vis de l'escalier du château, au bout d'un parterre en fer-à-cheval, & au-dessus d'une grande pièce d'eau, on voit un colosse de pierre, par lequel on a voulu repré-senter l'Apennin, & qui a environ 60 pieds de Aaiii

## 774 VOYAGE EN ITALIE.

long: il est de Jean de Bologne; on entre dans l'intérieur de son corps, & l'on y trouve une grotte ornée de coquillages & de jets d'eau; cela rappelle le projet de Dinocrate, qui offroit à Alexandre le grand de tailler le mont Athos en forme de statue ou de colosse, qui porteroit dans sa main gauche une ville, & dans sa main droite une coupe, où arriveroient tous les fleuves qui découloient de cette montagne, pour être versés dans la mer. (Vurune Liv. 2). Derrière l'Apennin de Pratolino, il y a un dragon volant qui verse de l'eau en abondance; plus loin il y a des arbres qui font une belle masse, de dessus laquelle se détache la figure, qui produit un bel effet. Il y a aussi des machines singulières qui vont toutes par le moyen de l'eau; une infinité de figures différentes qui jettent de l'eau, beaucoup d'attrapes, c'est-à-dire, d'endroits où l'on peut arroser les voyageurs, sans qu'ils s'en apperçoivent (1). Cette belle retraite a été fort négligée, & a souffert beaucoup de la longue absence des souverains.

C'est du même côté que l'on voit le Monte Senario, où S. Philippe Benizi se retira dans une forêt avec ses compagnons, qui formèrent l'ordre des Servites en 1223, comme nous l'avons dit dans le Tome I. On montre encore dans le couvent de Monte Senario les sept grottes où habitoient ces solitaires.

)

On parle encore de quelques endroits remarquables aux environs de Florence: la Chartreuse, Monte Oliveto, S. Salvi, S. Gaggio, Vilta Covoni, Fiesole, remarquable par son ancienneté & sa situation; un ancien pont des Romains, Ponte Agli Strolli, ou pont du diable; le monte Forato,

<sup>(1)</sup> Voyez l'ouvrage qui a pour titre: Descrizione della Regia villa, Fontane e fabriche di Pratolino, di Bernardo Sansone Sgrilli, 1742, 27 pages in-fol. avec fig.

où il y a un percé, semblable au trou de S. Martin en Suisse, & au Monte Pertusato de la Corse.

BUONSOLLAZZO est un couvent de l'étroite observance de S. Bernard; il a été résormé par des religieux tirés exprès de notre redoutable abbaye de la Trappe, près de Mortagne dans le Perche, où l'abbé de Rancé avoit donné en 1663 l'exemple de cette pieuse cruauté qu'on y exerce encore actuellement.

VALLOMBROSA, belle abbaye, & chef d'ordre,

est à six lieues de Florence vers l'orient.

# CHAPITRE XXV.

## Description de Pise.

Nous commencerons nos excursions dans la Toscane par le côté occidental où font les villes de Pise, de Livourne & de Luques. Pise est à 20 lieues de Florence; on compte 54 milles en passant par Luques, Pistoia & Prato, & l'on paye 8 postes. Mais il y a aussi une route qui suit à-peuprès le cours de l'Arno.

De Florence à la Lastra, il y a deux lieues;

on compte une poste & demie.

De la Lastra à Pomormo, quatre lieues, une

poste. Pontormo est près d'Empoli.

De Pontormo à la Scala, trois lieues, une poste. De la Scala à S. Romano, près S. Miniato, trois lieues, une poste.

De S. Romano à Fornasette, quatre lieues,

une poste.

De Fornasette à Pise, quatre lieues, une poste. La poste de la Scala est aussi sur la route qui va de Pise à Sienne, sans passer par Florence.

La route de Pise avec ses environs est ample-

Aa iv

ment décrite dans le premier volume des voyages en Toscane du docteur Targioni, qui les parcourut en 1742 : il y parle fort au long des carrières de Golfolina, de la structure & de la formation des collines & des montagnes, des pierres, des fossiles, des grottes que l'on voit à l'Ambrogiana , Capraia , Empoli , Pontedera , Camugliano . Tregiaia, Forcoli & Palaia; il décrit les bancs de tuf & de craie qu'on y trouve; il parle de Collegoli, Toiano, Legoli, Baccanella, Santo Pietro, Morona & Soiana, des bains de Restone & de ceux d'Acqua: il trouva dans ceux-ci 26 degrés & demi de chaleur au thermomètre de Réaumur. Il examina ces eaux, qu'il jugea être légèrement alumineuses, & chargées seulement d'un acide minéral, qu'il compare à l'esprit éthéré dont avoit parlé Hoffmann, & qui s'évapore facilement.

M. Targioni parle ensuite des marais de Bientina & des plantes qu'il y avoit observées, des oiseaux que l'on y trouve & de la manière dont on en fait la chasse; du lac Sesso, qui est à cinq lieues de Pise; des rizières que l'on y cultive; de la culture des oliviers, & de la manière de faire l'huile dans les montagnes des environs de Pise.

Il passe ensuite aux mines de cuivre de S. Giovanni alla Vena; il traite des glands de plomb que l'on y trouve, des bains & des mosètes de Noce; c'est une espèce de sumée ou de nuage qu'on voit sortir de la montagne lorsqu'il doit pleuvoir; mais M. Targioni n'a pas pu observer la nature de cette vapeur. Il décrit aussi la carrière du Liveto, les pierres de la vallée de Monte-Magno, le crystal de roche qui se trouve à Verrucula & dans les montagnes voisines, les plantes de Monte à'Agnano, les marbres de Monte Pisano, les ruines antiques de Maciuccoli, de Ripa Frata, & ensin la ville de Pise.

Je ne suivrai pas M. Targioni dans ces détails,

qui ne sont pas assez importans pour la plupart des voyageurs; mais je les ai cités pour faire voir combien la Tescane est sertile en productions naturelles, & combien elle méritoit d'être observée par un connoisseur tel que M. Targioni. Il en est de même ou à peu-près de toute l'Italie; mais il n'y a guère que la Toscane sur laquelle on ait un voyage aussi détaillé & aussi-bien fait que celui dont nous parlons. L'auteur en annonçoit en 1767 une nouvelle édition, plus ample, & qui a paru depuis mon retour, ainsi qu'un ouvrage intitulé: Aggrandimenti delle scienze sistère in Toscana.

Pise, en italien Pisa, est une ville de 20 mille ames, située à 20 lieues de Florence, vers l'occident, & sur le fleuve Arno, à 12 lieues de son embouchure; elle est regardée comme la seconde ville de la Toscane. C'est une des plus anciennes villes de l'Italie. Strabon dit qu'elle sur sondée au retour de la guerre de Troye, par des Arcadiens sortis de la ville de Pise, qui étoit située sur le fleuve Alphée dans le Pélopponnèse, où étoit un temple célèbre de Jupiter Olympien: cette belle origine est encore consacrée dans des vers de Virgile, bien honorables pour la ville dont nous parlons.

Tertius ille hominum Divûmque interpres Afylas Cui pecudum fibræ, cœli cui fydera parent, Et linguæ volucrum & præfagi fulminis ignes, Mille rapit denfos acie atque horrentibus hastis! Hos parere jubent Alpheæ ab origine Pisæ Urbs Hetrusca solo.

( Eneidos X. v. 175.)

D'autres croient que Pise avoit été sondée par les Grecs long-temps auparavant; & que Pélops, fils de Tantale, roi de Phrygie, en avoit été le sondateur.

## 378 VOYAGE EN ITALIES

Ante diù quam Trojugenas Fortuna Penates Laurentinorum Regibus inferet, Elide deductus fuscepit Etruria Pisas. Nominis indicio testificata genus.

(Rutilius, Itiner. 1.)

Quoiqu'il en soit, Pise étoit au nombre des douze principales villes des Etruriens. Denys d'Halicarnasse, dans le premier livre de son histoire, en fait une mention honorable; il raconte son origine & ses prérogatives. Tite-Live. (Liv. 40.) nous apprend que le pro-consul Bebius y passa l'hiver avec son armée, & qu'alors elle sut faite colonie Romaine: Pisanis agrum pollicentibus quo Latina colonia deduceretur gratiæ à Senatu actæ, Triumviri creati ad eam rem. Tite-Live en parle dans beaucoup d'endroits, aussi-bien que les autres historiens de Rome. On voit dans les deux sénatus-consultes du sénat de Pise saits à l'honneur de Caius & de Lucius, neveux d'Auguste, que cette ville y est appelée Colonia obsequens Pisana.

Les habitans de Pise furent toujours très-belliqueux, & à la chûte de l'empire, ils formèrent une république, qui devint dans l'onzième siècle

maîtreffe de la mer.

Parmi les conquêtes & les victoires des Pisans, on compte surtout la prise de l'isle de Sardaigne, & celle de la Corse; la première leur sut ôtée par Musato ou Musetto, qui en avoit été roi, mais ils la reprirent conjointement avec les Génois, après avoir défait Musetto l'an 1005.

L'an 1030, ils s'emparèrent de Carthage, sur les Serrazins, prirent le roi prisonnier & l'envoyèrent au pape, qui lui sit recevoir le baptême. Ils prirent Palerme en Sicile sur les Serrazins. Ils secoururent les François dans la conquête de la Terre-Sainte. Ils eurent souvent la guerre avec les Génois, surtout par mer, & remportèrent plus d'une sois l'avantage. Ils désirent le roi de Mayorque, qui sur

tué dans la bataille; sa semme & son fils surent conduits à Pise; mais on leur rendit ensuite leur

royaume.

Les Pisans envoyèrent quarante galères au secours d'Amaury ou Almeric, roi de Jérusalem, contre les Sarrazins qui assiégeoient Alexandrie, & les Pisans remportèrent l'avantage. Cette république armoit alors jusqu'à deux cent galères.

Elle se figuala long-temps par son zèle pour le S. Siège: lorsque le pape Gélase III suyoit la per-sécution d'Henri III, il sut reçu à Pise; aussi-bien que le pape Innocent II, lorsqu'il sut chassé de

Rome.

Les Pisans s'unirent ensuite avec l'empereur Lothaire, en 1137; ils l'aidèrent même à chasser Roger II qui avoit usurpé le royaume de Sicile; ils surent pendant 7 ans maîtres de Naples & de plu-

fieurs autres places du royaume.

L'empereur Frédéric Barberousse sur les Pisans dans ses guerres contre les Milanois, en 1158 & 1162, & ils lui envoyèrent leur archevêque Lanfranc avec cinquante galères lorsqu'il voulut passer dans la Terre-Sainte en 1189; ce sur alors qu'ils ramenèrent leurs vaisseaux chargés de la terre de Jérusalem, & sormèrent le Campo

Santo, dont nous parlerons bientôt.

Dans le temps où les Pisans étoient déclarés pour les empereurs contre les papes, ils firent prisonniers des cardinaux & des prélats qui alloient de France au concile de Latran, tenu par Grégoire IX; mais le pape fut yengé de cet attentat par les Génois, qui défirent les Pisais en 1284, leur prirent quarante-neuf galères & firent douze mille prisonniers. Cette défaite sut la première époque de la décadence de la république de Pise, qui ne revint plus à sa première splendeur. Les Génois lui ôtèrent le porto Pisano, qui étoit à-peu-près le port de Livourne, comme nous le dirons dans la suite,

& la grandeur de Pise diminua, en même-temps

que sa navigation & son commerce (1).

UGOLINO della Gheradesca, citoyen de Pise, chef du parti des Guelfes, ayant acquis assez de crédit & de puissance dans la république, se sit nommer comte de Pise en 1282; il sut ensuite chassé; les Florentins le rétablirent, mais il fut enfin pris & enfermé dans une prison où il finit ses jours. On montre encore à Pise cette tour où l'on assure qu'il mourut de faim, lui & ses enfans.

Ce tyran de Pise eut pour successeurs Uguzzone della Tagiola, Jean Donarciatico, le comte Faccio, Pierre Gambacorta, Jean dall' Agnello, qui dominèrent successivement; ce dernier sut déclaré duc en 1364. Il y eut après lui Jacques Appiano, & Gerard son fils, qui vendit la ville de Pise à Galeas Visconti, premier duc de Milan. Celui-ci y établit Gabriel, fon fils naturel, qui voulut la vendre aux Florentins, & qui les attira dans la ville; mais les Pisans, qui ne vouloient point de cette domination, rappelèrent Gambacorta, chassèrent les Florentins & reprirent leur liberté; mais ils furent trahis par Gambacorta, qui livra sa patrie aux Florentins après qu'elle eut essuyé un long siège en 1406. Ceux-ci furent maîtres de Pise jusqu'à l'année 1494. Alors Charles VIII, roi de France, traversant la Toscane avec une armée, rendit la liberté aux Pisans, qui s'y maintinrent jusqu'en 1500 ou 1509. Mais Louis XII, qui venoit alors de remporter la victoire sur les Vénitiens à Ghiara d'Adda, & qui tenoit pour les Florentins, les ayant secourus, les Pisans surent assiégés par ceux-ci, & n'ayant aucune espérance de secours ils se rendirent. La plupart des citoyens de Pise, désespérés de la

<sup>(1)</sup> Annali Pisani del Canonico Tronci; Oricelli de Bello Pifanno; Guida da Corvaria Hist. Pif. Scriptores Rerum Italicarum, Tom. VI. Tom. XV & Tom. XXIV. Monum. Pisana.

perte de leur liberté, abandonnèrent leur patrie, aimant mieux s'exiler que de vivre sous la domination de ces voisins qu'ils haissoient. Ils passèrent en Sicile, à Rome, à Gênes, à Venise; c'est ainsi que la ville de Pise entra sous la domination des Médicis avec le reste de la Toscane; ce sut-là le terme de sa grandeur & de sa prospérité; les grands ducs, pour être en sûreté de la part des Pisans, qui avoient paru en 1609 aspirer encore à l'indépendance, cherchèrent à les assoiblir de plus en plus, & diminuèrent leur commerce & leur puissance. Cette ville où il y avoit eu autresois jusqu'à 150 mille habitans, n'en a pas plus de 20 mille actuellement, encore y compte-t-on six à sept cent Juiss.

La ville de Pise est grande & bien bâtie, les rues sont larges, belles & garnies de trotoirs en dalles de pierres; mais la grandeur de la ville, relativement au peu d'habitans qu'il y a, fait qu'elle paroît déserte; les loyers des maisons y étoient au plus bas prix; l'herbe croissoit dans les places publiques, & l'air y devenoit mal sain par une suite du petit nombre d'habitans, qui entraîne le désant de culture & de desséchement, malgré la position de cette ville dans une plaine très-agréable. Mais les soins du nouveau prince, l'assluence des Russes & les bains qui ont repris saveur, aug-

mentent déjà la population.

La CATHÉDRALE de Pife, il Duomo, est un ancien bâtiment remarquable par la richesse de ses marbres & de ses ornemens, plutôt que par le

goût de sa construction.

La ville de Pife, dès le temps de Strabon, étoit célèbre par sa grandeur & la beauté de ses édifices propter Saxorum opera, & il n'y a guères de ville en Italie où l'on ait rassemblé tant de marbres étrangers: les conquêtes que les Pisans sirent par mer, leur procurèrent le moyen de faire trans-

porter beaucoup de colonnes; on en voit partout des fragmens, qui sont employés dans les bâtimens & surtout dans celui de la cathédrale; on y trouve aussi beaucoup de restes d'inscriptions. de bas-reliefs & de corniches. On y remarque furtout des colonnes de beau marbre grec, dont on peut voir le détail dans la description de cette église, donnée par Joseph Martini, (Theatrum Bafilicæ Pisanæ) & dans le voyage de M. Targioni (Tom. I. p. 314). On admire deux colonnes de verd antique à l'ancien autel S. Ranieri. Cette église est dédiée à l'assomption de la Vierge. Le bâtiment fut commencé à la fin de l'année 1063 & fini en 1092, sur les dessins de Bruschetto, ingénieur Grec, qui étoit fort bon architecte pour le temps dans lequel il vivoit; elle sut bâtie, ainsi que l'évêché, des dépouilles que les Pisons firent fur les Sarrazins lorsqu'ils les chassèrent de Palerme en Sicile. Cette église a beaucoup souffert par le feu; elle a été restaurée aux dépens des grandsducs, qui n'ont rien épargné pour la faire remettre dans son premier état. Le portail n'est pas assez beau pour être considéré; mais il faut voir les trois belles portes de bronze, si fameuses qu'on les a prétendues du temple de Jérusalem; elles sont ornées de bas-reliefs bien repartis, représentant les mystères de la Passion; ils sont de Jean de Bologne: l'ordonnance en est bonne, & l'on y voit de belles intentions de figures dont quelques - unes sont cependant un peu négligées & incorrectes de dessin (1). Il y a sur le plinte d'une de ces portes, un Rhinocéros très - bien modelé, faisant regard à un cerf; ce qui prouve que le Rhinocéros étoit

<sup>(1)</sup> M. Cochin dit que ces bas-reliefs font de Bonanno, & presque tous mauvais. Il est vrai qu'avant l'incendie de 1595, les portes étoient de Bonanno, actuellement il n'y a que les bas-reliefs de la porte qui regarde le clocher qui sont anciens & mauvais.

alors connu. Cependant avant qu'on en eût amené un à Paris, en 1749, bien des gens étoient en France dans l'opinion que cet animal étoit fabuleux.

L'église est toute de marbre & d'un goût gothique; elle n'est pas laide, mais un peu obscure. Son étendue est considérable; elle a une nes & de doubles bas-côtés, portés sur quatre rangs de belles colonnes, au nombre de 74, dont 62 sont de granite oriental, & 12 de beaux marbres; il y en a même dans les croissillons. On ne peut pas douter que ces colonnes n'aient été recueillies de divers anciens édifices; les ordres de leurs chapiteaux étant souvent dissérens: il y a aussi une chose qui déprise beaucoup cette architecture, c'est que le plasond est formé de panneaux de bois dorés, qui n'ont jamais l'élégance d'une voûte.

Aux côtés du maître - autel, il y a deux belles colonnes de porphyre & quatre bons tableaux d'André del Sarto, représentant S. Pierre, S. Jean,

Ste. Marguerite & Ste. Catherine.

A l'un des piliers de la nef à gauche, proche le maître-autel, on voit une Ste. Agnès avec un agneau, peinte par André del Sarto, qu'on peut regarder comme un de ses meilleurs tableaux; la figure en est bien pensée, elle est drapée largement & d'un beau caractère de tête.

Dans la croisée à droite est un grand tableau de Benoît Lutti, qui représente S. Ranieri quittant ses habits de prince pour prendre ceux du couvent; il y a de belles têtes, un bon agéncement de com-

position, des parties d'assez belle couleur.

Sur le premier autel en retour, dans la croisée à gauche, une Vierge & plusieurs saints qui l'invoquent, tableau des premiers temps de Raphaël; il est trop symétriquement composé, mais la tête de la Vierge est belle, & il a d'autres beautés de détail.

Il y a aussi dans la croisée à gauche derrière l'au-

tel, deux statues d'Adam & Eve, dont on fait beaucoup de cas, mais qui ne sont pas fort belles, au jugement de nos connoisseurs. Il y a beaucoup d'autres peintures dont on peut voir la description dans le livre de Pandolso Titi Guida per il passa-

giere, &c. 1751.

On voit dans cette église le tombeau de l'empereur Henri VII, qui fonda l'université de Pise & donna plusieurs marques d'attachement à cette ville. Il alloit à Rome pour se faire couronner empereur, lorsqu'il mourut en Toscane le 24 Août 1313. Les Pisans transférèrent son corps dans leur cathédrale, ne voulant point qu'un prince qu'ils regardoient comme leur bienfaiteur fût enterré ailleurs. Les uns disent que ce prince mourut d'une fiévre tierce; d'autres attribuent sa mort aux effets du poison qu'ils prétendent lui avoir été donné à Pise avec la communion par un Jacobin. Cette dernière opinion fut même si accréditée lors de son décès, que les soldats de sa suite, pour le venger, exercèrent toutes fortes de cruautés contre les Jacobins & en massacrèrent plusieurs.

Ce qu'il y a de plus remarquable pour un naturaliste est une des petites colonnes qui soutiennent la chaire du prédicateur; elle est d'un porphyre qui ressemble plutôt à une brêche, composée de plusieurs fragmens de porphyre de dissérentes espèces, qui auroient été liés ensuite par une pâte de por-

phyre ordinaire (1).

Il y a une autre colonne de la chaire de Pise qui est d'une très-belle brocatelle orientale, & passe pour être le plus beau morceau que l'on connoisse de cette espèce de marbre.

<sup>(1)</sup> On voit aussi quelques morceaux de porphyre qui ont cette figure de brêche, ou de pierre composée, dans le bel autel de l'église des chevaliers de S. Etienne à Pise, & dans les deux colonnes qui sont sur la façade de S. Jean à Florence.

Le pavé de l'église au - dessous de la coupole est une ancienne mosaique faite de dissérens morceaux de marbre, parmi lesquels il y a beaucoup de serpentin, espèce de pierre très-rare qui se tiroit non pas de la Laconie, comme le dit Césalpin, mais des carrières de la haute Egypte.

En sortant de l'église du côté du clocher, où est une porte de bronze pleine de figures du plus mauvais gothique, on apperçoit contre le mur de dehors un tombeau antique de marbre; sur le devant est un bas-relief dont le sujet est la châsse de Méléagre, on y a renfermé les os de la comtesse Béatrice, morte en 1113; elle sut mère de la fameuse comtesse Mathilde, qui fut la dernière de

la race des comtes de Toscane.

On remarque encore au -dehors de l'église, visà-vis l'un des côtés de la croisée, une colonne isolée de granite, qui porte une urne fépulcrale antique, sur laquelle on a représenté un Silène qui joue de la double flûte : il est bien traité de basrelief: la sculpture n'en est pas de la première pureté de dessin, mais les figures en sont gracieuses. Quoique ce soit le tombeau de quelque payen. on le conserve par respect pour l'antiquité. On a gravé sur le chapiteau de la colonne : Questo è il talento che Cesare Imperatore diede à Pisa, col quale misurava lo censo che à lui era dato. « Ceci est le » talent que l'empereur César donna à Pise, avec » lequel on mesuroit le tribut qui lui étoit dû. Mais nonobstant cette inscription, il est fort douteux que ce vase ait jamais servi à cet usage : d'abord il auroit été trop grand pour ne contenir qu'un talent; d'ailleurs, on payoit les redevances en poids & nombre, & non pas en mesures.

LE BATISTÈRE de Pise est une autre église, située près de la cathédrale & dédiée à S. Jean; c'est la seule où l'on baptise dans cette ville : cela se pratique de même à Florence & dans presque Tome II,

tous les endroits où il y a de ces sortes d'édisces. C'est une rotonde toute de marbre, dans le goût gothique, mais d'une belle sorme, bâtie sur les dessins de Diori Salvi. On a gravé sur l'une des colonnes de cette église, qu'elle sut achevée en 1153. La ville de Pise étoit encore si peuplée, qu'une contribution volontaire d'un seul florin pour chaque seu sut suffisante pour sournir aux srais de sa construction; l'on compta 13400 seux dans la ville; si l'on met cinq personnes par seu, on trouve 67 mille habitans; en 1715 l'on n'en compta que 18000; ainsi cette vilse avoit perdu 49000 habi-

tans dans l'espace de 562 ans.

L'intérieur du batistère est assez beau; il est orné de huit colonnes de granite, apportées de Sardaigne, qui forment une espèce de bas-côté tournant; ces colonnes en portent d'autres qui soutiennent une coupole elliptique. Au milieu du batistère il y a une grande cuve octogone de marbre, avec des rosettes sculptées sur les faces : elle est élevée sur 3 degrés, & diffère de celles des autres batistères, en ce que la cuve est divisée en cinq cavités. dont la plus grande est au milieu. & les autres font au pourtour. Il est à présumer qu'il n'y avoit que ces dernières qu'on remplissoit d'eau, & que le prêtre se tenoit dans la division du milieu. d'où pouvant se retourner facilement de tous côtés, il étoit à portée de baptiser successivement dans les autres divisions, qui formoient autant de petites cuves étroites, où l'on plongeoit les enfans qui recevoient le baptême. Il en résultoit une facilité pour faire grand nombre de baptêmes, indépendamment de la propreté que l'on trouvoit à ne pas faire de communication des eaux. Le dessin de ces fonds baptifmaux est de Lino, Siennois.

La chaire où l'on monte pour lire l'épître & l'évangile, est d'un marbre presque transparent; elle est soutenue par 8 ou 9 petites colonnes de

marbre & de granite oriental, portées par des lions, & elle est environnée de bas-relies qui représentent le jugement dernier, mais ils sont d'une manière très-gothique, quoiqu'on les attribue à Nicolas Pisan, que ses compatriotes appellent le restaurateur de la sculpture, il Risrovatore del buon gusto della Scultura.

La voûte du batistère de Pise est si élassique & si sonore, que pour peu qu'on frappe d'une canne contre terre, le retentissement en dure aussi long-temps que le tintement d'une cloche; & il y a un écho qui répète très-distinctement les mots: si l'on parle bas d'un côté contre la muraille, l'on entend à l'autre extrêmité tout ce qui a été dit; c'est l'esset des voûtes elliptiques: nous en avons

plusieurs à l'observatoire royal de Paris.

Le cimetière de Pise, ou les charniers, qu'on appelle Campo Santo, est une des choses singulières de cette ville; c'est une cour de 450 pieds de lon-Rueur, environnée d'un vaste portique, bâti en 1278, sur les dessins de Jean de Pise: il y a 60 croisées ou arcades qui sont d'un gothique trèsléger; il est bâti & pavé de marbre, orné de peintures anciennes, & rempli de monumens dont on a la description dans un savant ouvrage du cardinal Norris, intitulé : Cenotaphia Pisana, in-folio, Les peintures sont anciennes, & par conséquent mauvaises, dit M. Cochin; on y remarque cependant déjà une façon de draper & de former les plis fort bonne, quoique seche, & des caracte-res de tête qui ont de la vérité; il y a entr'autres choses l'histoire & les miracles de S. Ranieri, protecteur de Pise, qu'on dit être de Cimabué, le premier restaurateur de la peinture; M. Cochin les attribue à Simon Memmi; le jugement dernier est d'André Orgagna, ou selon d'autres d'André Pisaui, mort en 1389; les six histoires de Job sont de Giotto, qui fut aussi l'un des restaurateurs de B b ii

l'art; Efther & la chapelle de S. Jérôme, furent peintes par Aurelio Lami : les histoires de l'ancien Testament, par Benelzo, Florentin, peintre & poëte, qui mourut en 1478, & qui a son tombeau dans le même endroit; l'enfer est de Bufalmaco, qui est cité dans Bocace. On remarque surtout la Vergognosa di Campo Santo; c'est une fille qui regarde un jeune homme nud en faisant semblant de fe couvrir le visage. On voit sous ces portiques le tombeau de Mattheus Curtius, par Stoldo Lorenzi, de Settignano, disciple de Michel-Ange, & celui de Philippe de Dexio, Milanois, célèbre jurisconsulte. Celui du comte Algarotti a été fait en 1766, & il est gravé; le roi de Prusse en a fait la dépense, pour ce savant aimable qu'il avoit eu long-temps à sa cour, & qui se retira à Pise sa patrie, où il mourut vers 1760. On y lit cette épitaphe : Algarotto Ovidii æmulo , Neutoni discipulo , Fredericus magnus; sur le médaillon situé au milieu du sarcophage, on lit ces mots: Algarottus non omnis, & en bas, Anno domini MDCCLXV. La figure qui est assise sur le tombeau manque d'expression; elle ne vaut que par la matière, qui est du plus beau marbre de Carrare. Il y a sous le même portique un tombeau de marbre avec une figure couchée qui est assez belle, dit M. Cochin; l'architecture de ce tombeau est traitée de trèsgrand goût : au côté droit est un buste qui est fort beau, les mains surtout sont bien traitées, & ont beaucoup de vérité. Il y a aussi plusieurs anciennes inscriptions, entr'autres une de l'année V de notre ère, qui fait mention de la Colonia Pisana, & une pierre militaire de la voie Emilia, cotée 188.

Le champ appelé proprement Campo Santo, qui est environné par le portique, contient, dit-on, 5 bras, ou 9 pieds, de terre-sainte, apportée en 1189 de Jérusalem par les Pisans, qui étoient allés secourir Frédéric I, Barberousse: il sert de cime-

tière, & l'on affure que les corps y sont promptement consumés; on en a fait une fréquente expérience dans la dernière guerre d'Italie: autresois il ne falloit que 24 heures, actuellement il en faut plus de 48; peut-être les sels alkalins ou calcaires, dont cette terre avoit été imprégnée, sont-ils en partie évaporés.

LE CLOCHER de Pise, Campaile torto, ou Torre pendente, est une des choses les plus remarquables qu'il y ait dans cette ville; se clocher sut commencé en 1174, sur les dessins de Guillaume d'Alman, & terminé ensuite par deux architectes de Pise, nommés Bonanno Boracci, & Tommaso.

Cette tour n'est pas sans beauté; elle est d'une bonne proportion & bien écorée; sa forme est celle du cylindre environne de huit rangs de colonnes, posés les uns sur es autres, ayant chacun leur corniche; le dernier rang qui forme le campanile est en retraite. Totes les colonnes sont de marbre, & paroissent a oir été tirées des ruines d'anciens édifices: chacine porte deux retombées d'arcs; il y a un intervale suffisant pour passer entre les colonnes & le nur circulaire de la tour.

La hauteur de cette tour jusqu'à la plate-forme, sans y comprendre le cimpanile, est de 142 pieds, & si l'on jette un plond de dessus la plate-forme en bas, on trouve q'il s'éloigne de 12 pieds de la base de la tour; telle est la mesure qui en a été prise par M. Sousslot, lors de son premier voyage en Italie, & qu'il publia dans le mercure d'Octobre 1758, avec un dessin de la coupe de cette tour, qui lève toutes les questions qu'on pourroit agiter sur la manière dont elle est construite.

M. de la Condamine a trouvé en 1755, 13 pieds pour le défaut d'à-plomb, ou l'écartement de la verticale, qui passe par le pied de la halustrade posée sur la plate-sorme, au pied du donjon ou de la tourelle supérieure qui renserme les cloches, & 190

cette balustrade est à 133 pieds au-dessus du niveau de la place, (Mém. de l'Académie pour 1757.) ·Cela fait cinq degrés & demi d'inclinaison en négligeant la différence entre les inclinaisons des deux parties, qui sont différentes. Il n'est pas vrai, quoiqu'on l'ait écrit plusieurs sois, que cette tour soit d'à-plomb du côté opposé à celui où elle panche. & que le vuide du milion, qui ressemble à un puits, & autour duquel torrne un assez bel escalier, soit également d'à-plomh de toutes parts; ce vuide au contraire se déverse en totalité, ainsi que l'escalier, du côté où la tour s'incline, & toutes les affises de pierres sont pareillement inclinées; le campanile est le seul étage qui paoît se redresser, ce qui fait croire qu'il a été conftruit après coup; mais comme il est incliné lui-mêmede 9 pouces, on pourroit croire que le déversement de la tour, qui n'étoit lors de la construction lu campanile, que de 7 pieds 6 pouces, a augmenté depuis de 4 pieds 6

Cependant, il y a bien œs personnes qui ne peuvent se persuader que cette inclinaison soit venue d'un changement de terrail, qui seroit bien considérable sur un si petit espaie, & elles l'attribuent à l'intention bisarre du prenier architecte; on le croit assez généralement dan le pays; & voici les raisons qu'on en donne : 1° a partie supérieure de la tour se redresse visiblement, & elle est moins inclinée que le bas de la tout 2º. La plate-forme supérieure est fortement incline; elle paroît l'être plus que le reste de la tour ne l'exigeroit; ce qui a donné lieu de croire que l'architecte avoit eu dessein de donner par cette inclinaison un spectacle singulier, & de faire un tour de force dans son art, 3°. Toutes les parties de la tour sont encore si bien liées & si entières, qu'on a de la peine à croire qu'une si grande inclinaison ait pu se faire par l'affaissement d'une partie du terrain, sans que

la maçonnerie en ait souffert. 4°. Cette tour a som escalier pris dans l'épaisseur même du gros mur. & de la manière qui étoit la plus propre à soutenir une tour bâtie exprès avec cette inclinaison. 5°. Quand même le terrain se seroit affaissé, l'on a peine à comprendre que ce pût être de 5 degrés. 6°. La tour des Garifendi à Bologne est inclinée de même, & beaucoup de personnes disent que l'inclinaison lui fut donnée dans sa première construction, parce que, dit-on, les assises de pierres y font toutes horizontales, malgré l'inclination du total de la tour; on en conclut que l'idée bizarre de faire des tours inclinées, est une de celles qu'on ne peut révoquer en doute, & dont peut-être, dit-on, le clocher de Pife est un exemple. Mais dans le temps même que ceci s'imprime, j'apprens par M. Canterzani qu'à la tour de Bologne, les assisses de pierres sont certainement inclinées; ainsi dans cette ville tout comme à Pise, il paroît certain que c'est l'affaissement du terrain qui a produit l'inclinaison des tours. Auffi Vasari, Soufflot, la Condamine, M. Bernoulli, & la plupart des favans sont de cet avis; cela est encore prouvé par l'affaissement que M. Perelli a remarqué dans la tour de l'observatoire de Pise, bâtie vers 1735, & qui étoit déjà inclinée d'un pied en 1755; les colonnes inférieures du clocher de Pise sont plus enterrées à mesure qu'elles approchent du côté où est l'inclinaison, ce qui annonce bien l'inégalité du tassement dans le sol de cette tour.

Quand on est au-dessus du clocher de Pise, on voit les plus belles campagnes de tout côté: les bains de Pise qui sont à quatre milles de la ville, sur le chemin de Lucques: le village d'Acciano, d'où part un aqueduc qui porte de très-bonne eau à Pise; & la mer à cinq milles de Pise, du côté du couchant; on distingue même le fanal de Li-

vourne pendant la nuit, quoiqu'il soit à 4 lieues

de-là, vers le midi.

Le siège épiscopal de Pise est un des plus distingués de l'Italie; il sut érigé en archevêché en 1092. Les évêques de Pise, depuis le commencement du quatrième siècle, ont tenu un rang considérable dans l'église; les papes Urbain II, Innocent II & Alexandre III, déclarèrent l'archevêque de Pise primat & légat né, en Sardaigne & en Corse: il avoit en cette qualité la plus ample jurisdiction, visitoit les églises, punissoit les évêques, excommunioit les juges, assembloit des conciles & dressoit des canons. Tous les chanoines de la cathédrale de Pise sont nobles, & ils ont le privilége de porter l'habit des cardinaux.

Il y a eu plusieurs conciles célébrés à Pise: celui d'Innocent II, en 1134, où l'anti-pape Anaclet sut excommunié; celui dont nous parlerons ciaprès qui fut tenu dans le temps du grand schisme, en 1409, & le conciliabule tenu sous Jules II en 1511, où quelques cardinaux s'étoient réunis pour déposer le pape. Ce concile sut ensuite transféré à Milan & à Lyon; mais Jules II étant mort dans l'intervalle, cette assemblée n'eut pas de suite.

Parmi ces trois conciles, celui de 1409 est un des plus célèbres qu'il y ait eu dans l'église; c'est-là que Pierre de Luna, anti-pape, sous le nom de Benoît XIII, & Ange Corario, sous le nom Grégoire XII, surent déposés, & qu'on élut

Alexandre V (1).

Tout ce qui concerne ces conciles, doit être donné en détail dans l'histoire ecclésiastique de Pise, à laquelle travaille depuis long-temps le père Mattei, aussi-bien que la vie de Pierre Filargo, ou Pierre de Candie, cordelier, qui, dans le concile de

<sup>(1)</sup> Voyez l'histoire du concile de Pise, par Jaques l'Enfant à Utrecht, 2 vol. in-4. 1731. Voyez austi Ughelti, Tronci, & Q

1409, fut élu pape sous le nom d'Alexandre V; cette vie avoit été écrite par Matthieu Ronto, Olivétain, qui vivoit dans ce temps-là; mais son

ouvrage n'a jamais été publié.

CHIESA DE' CAVALLIERI, ou San Stefano, église principale & conventuelle de l'ordre de S. Etienne; elle est sur une place appelée la place des chevaliers; il y a vis-à-vis de la porte de l'église une figure de marbre représentant Côme I, grand-duc de Toscane, fondateur de l'ordre, au pied de laquelle est une fontaine d'aussi mauvais goût que la figure; le tout est de Francavilla, sculpteur Flamand. Dans l'intérieur de l'église, sur le premier autel à droite, il y a un tableau du martyre de S. Etienne, par Vasari, & au premier autel à gauche, une adoration des Mages du Bronzin; l'ordonnance de ces tableaux est consuse, & tout y est négligé, à l'exception du dessin.

L'architecture du maître-autel est d'un goût mâle; il est de porphyre, aussi bien que les colonnes qui le décorent. Il y a dessus cet autel un grand sarcophage de même matière, au milieu du quel on a placé un siége de bronze, que l'on appelle la chaire S. Etienne: elle su donnée en présent par la cour de Rome au grand-duc Côme II: on y voit aussi trois sigures de marbre; celle du milieu représente S. Etienne, & les deux autres S. Paul & S. Michel: ces sigures sont médiocres; le dessin de l'autel, ainsi que les sigures dont je viens de parler, sont de Jean-Baptiste Foggini, architecte

& sculpteur Florentin.

On y voit une colonne de porphyre, sur laquelle il y a des lettres grecques, qui annoncent qu'elle a 9 pieds; Phylander en parle dans son commentaire sur Vitruve. L'orgue est une des pièces remarquables de cette église. On y voit aussi beaucoup d'étendards, de queues de chevaux, & autres dépouilles prises sur les Turcs par les chevaliers de

## 394 VOYAGE EN ITALIE.

l'ordre de S. Etienne. Le prieur de cette église est lieutenant du grand maître de l'ordre; in spiritualibus.

PALLAZZO DE' CAVALLIERI, palais de l'ordre de S. Etienne, fitué sur la même place : l'architecture est de George Vasari; on y voit sur la porte les bustes de six grands maitres, à commencer par Côme I.

L'ordre de S. Etienne, qui est le grand ordre de la Toscane, sut établi par Côme I, en 1561, pour désendre la Méditerranée contre les Turcs, & surtout les côtes de la Toscane contre les Pirates. Il sut approuvé par le pape Pie IV; le P. Fontana en a écrit l'histoire. L'ordre de S. Etienne entretenoit encore sous le dernier grand-duc deux galères contre les Barbaresques; mais depuis que M. Toussaint procura la paix entre la Toscane & les Barbaresques, les chevaliers & leurs galères sont devenus sans emploi, & l'empereur a fait dépêcer ces bâtimens en 1755. L'Italie y a perdu, car ces galères étoient utiles à la sûreté générale, & la Toscane même pourra bien les regretter.

Les chevaliers étoient obligés de servir pendant trois ans sur les galères, avant que d'être admis irrévocablement dans l'ordre, & de pouvoir venir par rang d'ancienneté à posséder celles des commanderies qui n'ont été fondées qu'à cette condition. Il y en a qui sont purement à la nomination du grand-maître. Les chevaliers pendant leurs premières caravannes avoient une paie; lorsqu'ils vouloient dans la suite retourner au service comme

anciens, elle augmentoit.

Le grand-prieur est obligé de fixer sa résidence dans le palais de l'ordre, asin d'être plus à portée de régler les dissérens que les chevaliers pourroient avoir entr'eux ou avec d'autres sur le point d'honneur; il y a aussi des logemens pour les chevaliers prosès. Dans un sallon de ce palais, on a

peint les armes des chevaliers. On est admis dans cet ordre, ou par justice, à raison de la naissance, ou par grâce spéciale du grand-maître, ou enfin par droit de commanderie, comme en ayant fondé, ou étant descendant des fondateurs. Il y a au moins 400 chevaliers; ils ne sont point obligés au célibat comme les chevaliers de Malte, mais ils font les preuves de noblesse, & le prince, qui en est le grand-maître, ne donne plus de dispense, comme cela s'est pratiqué trop long-temps. Sous le règne précédent, on dispensoit quelquesois totalement de la noblesse, & l'on pouvoit l'acquérir en fondant une commanderie dans l'ordre; le fondateur en jouissoit lui & sa famille, quelquesois même deux autres familles à son choix, après quoi elle appartenoit à l'ordre, ou plutôt au grandmaître. On a restraint aux gentilshommes ce droit de fondation, mais il s'étoit fait par ce moyen un grand nombre de commanderies; il y en a d'ancienneté, il y en a de grâce; l'ordre est trèsriche: j'ai vu des Florentins qui craignoient que le prince n'acquît dans la suite par ce moyen tous les biens de la Toscane.

Suivant le réglement du chapitre-général, tenu en 1728, on est obligé de prouver 5 degrés de noblesse de père, sans compter le récipiendaire & la noblesse de la mère & de la grand'mère. Les descendans de ceux qui ont sondé des commanderies sont obligés de justifier 2 degrés de noblesse du côté de leur mère, comme les chevaliers admis par justice; mais s'ils ne sont pas en état de le faire, on les en dispense, pourvu qu'ils augmentent la commanderie, sondée par leurs ancêtres, de mille écus. Tous les chevaliers portent sur leur habit une croix à huit pointes de satin rouge, & sur leur poitrine une petite croix d'or attachée avec un ruban couleur de feu.

Quand on procède à la réception d'un cheva-

lier, après lui avoir fait lire les statuts de l'ordre, qu'il promet d'observer, on lui met l'habit & les éperons, & on lui donne la croix: on lui lit l'évangile; il tire son épée qu'il tient nue pendant tout ce temps, & promet d'être toujours prêt à l'employer pour la désense de la religion; cette lecture sinie, le récipiendaire sait ses vœux, & va embrasser tous les autres chevaliers qui sont présens; c'est à-peu-près la même chose dans tous les ordres militaires.

Les chevaliers de S. Etienne ont le droit d'arrêter un citoyen dans les occasions de querelle, de tumulte; il leur sussit de dire: per quanto stimate la grazia del Gran Duca, andate in arresto.

« Si vous faites cas des bontés du grand-duc, » allez-vous-en aux arrêts. » Et celui à qui ils ont adressé la parole, est obligé d'obéir sur le champ.

S. MATTEO, église remarquable par les peintures des deux frères Melani de Pise; elle paroît plus élevée qu'elle ne l'est réellement; la perspective y est si bien observée, qu'en se mettant dans le point qui est marqué sur le pavé de la nef, par un carreau octogone de marbre noir, on voit un second ordre s'élever au - dessus de la corniche. Le sujet de ce plasond est le Pére éternel au milieu de sa gloire, recevant les Pères de l'ancien & du nouveau Testament. Plusieurs des figures sont prises de Pierre de Cortone. Titi, pour excuser ces peintures de leur larcin, dit que Raphaël en faisoit autant, en s'appropriant les figures des bas - reliefs antiques : il ajoute même que pour empêcher que l'on ne pût deviner où il les avoit prises, il alloit la nuit dans les rues de Rome les mutiler avec une masse de bois. Il n'y a que cet auteur qui cite un pareil fait, & il est contre toute vraisemblance. Mais pour en revenir au plafond des Melani, c'est une belle machine de composition, mais plus remarquable du côté du goût que pour les autres parties de l'art.

Au maître-autel, Jésus-Christ chassant les vendeurs du temple, par Pierre de Cortone. Les règles de la composition & les plans y sont bien observés, la couleur en est bonne; mais il pèche par une des parties essentielles, qui est l'expression. La figure du Christ est celle qui en a le moins; son action est d'ailleurs indécise.

Il y a plusieurs autres églises où l'on va voir des peintures estimées; de Cimabué, à S. Jérôme & aux Cordeliers; de Giotto, à S. Dominique; & du Massico, aux Carmes. On peut voir à ce sujet

le livre de M. Titi.

L'observatoire de Pise, Torre della specola, a été bâti vers 1735, aux dépens de l'université, & meublé à grands frais de très-beaux instrumens: on y voit surtout un quart de cercle mural de 5 pieds de rayon, fait à Londres par Sisson, & qui a coûté 5000 livres de France; une lunette méridienne de 5 pieds, qui tourne sur un axe, ou instrument des passages; un quart de cercle mobile de 3 pieds de rayon; deux pendules de Graham, célèbre horloger de Londres; un télescope de 5 pieds, & l'on en attendoit de Londres un autre encore plus grand; une lunette avec un micromètre & son support, composé d'un très-grand nombre de pièces; une boussole de idéclination & une bouffole d'inclinaison, avec laquelle je reconnus le 21 Octobre 1765, que l'inclinaison de l'aiguille étoit de 73 degrés au-dessus de l'horizon du côté du midi.

M. Perelli, docteur en médecine, habile mathématicien, étoit à la tête de cet observatoire, avec 2800 livres d'appointemens, à la charge de payer un adjoint. Il a été remplacé par M. Slop, qui est docteur en droit, mais qui s'est occupé spécialement des observations astronomiques; il en a publié des recueils intéressans, & l'on peut le citer parmi les plus habiles astronomes de l'Europe. Nous avons parlé de l'observatoire de Milan,

auquel on peut comparer celui ci.

Le jardin de botanique est en face de l'observatoire; il sut sondé par Ferdinand, second sils de Côme I, & qui avoit succédé à son frère François-Marie de Médicis en 1587. Voici l'inscription que l'on voit sur la porte.

Ferdinandus Medices, Magnus Dux Etruriæ III.

Ut Adolescentes studiosi paratum habeant locum, in quo fruticum herbarumque facultates & naturas pernoscant, hortos instruendos curavit, domumque sua pecunia emptam & scite instauratam adjunxit, per quam eos ingredi cupientibus aditum patere voluit. A. S. CIO 10C VI.

Ce jardin a été célèbre entre les mains de Michel-Auguste Tilli, qui a donné le catalogue raifonné des plantes qu'on y cultivoit (1). Il est très-vaste; on y trouve encore plusieurs plantes

très-rares.

Le cabinet d'histoire naturelle, qui est contigu à ce jardin, est formé de trois petites salles, où il y a divers objets très - curieux, beaucoup de pétrifications, des défenses d'hippopotame, qui ont 10 pouces de diamètre & 3 pieds de longueur, une collection rare de poissons, un corps Egyptien, embaumé, qu'on croit être plus ancien que les momies.

LOGGIA de' Mercanti est un grand bâtiment de marbre, décoré d'un ordre dorique en pilastres. Cette espèce de bourse est située près de l'une des extrémités du pont de marbre. Le grand duc Ferdinand I la sit construire en l'année 1606, tant pour servir de lieu d'assemblée aux marchands qui venoient de toutes parts traiter avec ceux de Pise

<sup>(1)</sup> Catalogus Plantarum Horti Pisani, autore Angelo Michaele Tilli, è Castro Florentino; Florentin 1723, in-fol. avec 50 planches en taille-douce.

& de Florence, que pour y conserver à l'abri du feu tous les papiers & registres concernant le commerce. Le rez-de-chaussée de ce bâtiment, où s'assembloient les marchands, est un portique d'ordre dorique; mais il n'y a de trigliphes que sur send sa frise trop nue. Cette partie, quoique peu remarquable, est plus estimée que le premier étage; c'est dans celui-ci que les archives étoient placées autresois; mais depuis que le commerce de Livourne a fait tomber celui de Pise, ce bâtiment est devenu inutile.

A l'autre extrémité du même pont, il y a une maison à plusieurs étages, ni belle ni laide, appelée la Casina de' Nobili, « la petite maison des nobles »: ce n'est autre chose qu'une salle où l'on s'assemble pour jouer & faire la conversation. Le palais du grand-duc, Palazzo del Principe, est situé sur le quai de l'Arno; il a été agrandi depuis que le prince y vient saire quelque séjour; il y a même passé un hiver avec sa cour.

Il y a encore quelques édifices remarquables à Pise: l'hôpital-général, les palais Albizzi, Lanfranducci, Lanfranchi. Il y a de bons tableaux à l'archevêché, & chez M. le chevalier de Seta.

Les quais & les ponts de Pise sont un très-bel effet. Il n'y a rien qui rappelle si bien la situation du quai de la mégisserie à Paris, que celui qui est sur l'Arno, entre le pont de marbre & le pont de la forteresse: la conformité des sites est frappante. Le quai de l'Arno est cependant plus large que celui de la Seine. En général les quais de Pise sont si agréables, qu'ils sont la principale promenade de la ville, tant pour les gens de pied que pour les carrosses.

A l'égard des ponts, le premier, qui est celui que l'on passe pour aller à Livourne, s'appelle il Ponte a Mare, parce qu'il conduit en esset du

côté de la mer: le second, Ponte Mezzo, ou il Ponte Marmo, parce qu'il est tout de marbre; il a été reconstruit en 1660. La coupe en est belle, & il n'a que trois arches, quoique l'Arno soit trèslarge dans cet endroit. Le troisième est le Ponte alla Fortezza, c'est-à-dire, qui conduit à la forteresse. Ces ponts n'étant point couverts de maisons comme quelques-uns de ceux de Paris, laissent jour en plein du beau coup - d'œil de la

rivière & de la campagne.

L'on donne tous les trois ans sur le pont de marbre une fête très-singulière. Les Cispontins & les Transpontins, c'est-à dire, le peuple de decà & celui de delà de la rivière se disputent le pont. dans un combat où ils font armés de massues de bois. Les combattans au nombre de 720 font revêtus de cuirasses, & portent en tête des casques dorés. Les deux partis sont divisés en 12 compagnies de 60 hommes chacune, marchant sous leurs enseignes particulières. Après avoir fait la parade en public, six de ces compagnies se présentent à l'une des extrémités du pont, & six à l'autre extrémité. Elles avancent en face l'une de l'autre à une certaine distance, laissant un petit intervalle au milieu du pont qui est marqué par une antenne fort élevée. Au signal donné par une boîte, on baisse l'antenne, & les troupes fondent les unes sur les autres au son de divers instrumens. Les plus forts s'emparent du champ de bataille, & s'ils peuvent user de ruse dans ce combat, ils n'en laissent pas échapper l'occasion, mais il est désendu de se frapper. Cependant ce spectacle, qui ne dure guéres que trois quarts-d'heure, n'est jamais terminé sans qu'il y ait beaucoup de blesses, quelquesois même des morts. Il y en eut un la première sois que le prince y assista en 1767, & il défendit cet exercice en 1769; mais en 1776 il a rendu la liberté de continuer cette espèce

de gymnastique. C'est le seul vestige qui soit resté en Europe des spectacles d'athlètes si sameux dans la Grèce & à Rome: on ignore l'origine du com-

bat de Pise (1).

On a prétendu que c'étoit une institution saite à l'imitation des jeux olympsques, par Pelops, sils de Tantale, roi de Phrygie, sondateur de Pise. Les autres prétendent que ces jeux surent établis à Pise par Néron; quelques-uns croient que ce sut en mémoire de la désaite de Musetto, roi de Sardaigne, l'an 1005, sur le pont de Pise; mais il n'y a là-dessus que de l'incertitude; & Borghi, après avoir rapporté six opinions dissérentes à ce sujet, convient qu'il n'est pas possible de décider la question.

On fait aussi une illumination tous les trois ans le jour de S. Remi, patron de la ville; elle est aussi fameuse que celle de Palerme, le jour de

Ste. Rosalie; elle coûte 5 à 6 mille scudi.

Il y a beaucoup de grandes tours à Pise; c'étoit autresois une marque de distinction qu'on accordoit à ceux qui avoient exercé la magistrature.

La ville n'est fermée que par un fossé & d'anciennes murailles, slanquées de vieilles tours. Les Florentins après l'avoir prise y firent bâtir trois forts, dont deux sont très peu de chose; le seul qui ait quelque apparence est proche de la porte S. Marc du côté de Florence.

Pise a produit des sujets illustres dans l'église, dans les sciences & dans les arts: tel est le pape Eugène III, disciple de S. Bernard, élu en 1145. C'est celui qui se résugia en France, & qui sit la consécration de l'église de Montmartre l'an 1146.

<sup>(1)</sup> On peut voir une ample dissertation sur ce sujet dans l'ouvrage qui a pour titre: Oplomachia Pisana, ovvero la bata-glia del ponte di Pisa, descritta da Camillo Ranier Borghi, nobile Pisano, alsere d'infanteria; in Lucca 1713, 182 pag. in-4.
Voyez aussi la Ginnastica di Mercuriale.

Léonard Fibonacci, qui apporta du Levant en

Italie les chiffres indiens, vers l'an 1250.

Renerius, qui a écrit sur la Pathologie; le P. Barthelemi Dominicain, qui a écrit sur la théologie morale, & dont l'ouvrage célèbre est connu sous le nom de Somma Pisanella.

Galilée, dont nous avons parlé plusieurs sois; Arnolse, Nicolas & Jean de Pise, artistes célèbres, que nous avons cités également, & dont les vies se trouvent dans Vasari.

Cette ville est encore actuellement le centre des études de la Toscane, l'on y vient étudier de toutes les provinces voisines, & il n'y a point d'université en Italie où il y ait plus de gens distingnés.

L'UNIVERSITÉ de Pise est fort ancsenne; Accurse, Bartole, Cesalpin & beaucoup d'autres l'ont rendue célèbre; le grand-duc Côme I, mort en 1574, la rétablit & lui donna un nouveau lustre; il y sit venir Alciat pour enseigner le droit, & plusieurs autres personnages distingués. Elle a 16000 écus du pays, qui sont près de 90000 livres de France, revenu sort considérable, qui se prend sur la dîme ecclésiastique, & que les papes ont concédé à l'université. La répartition s'en fait par le grand-duc entre les dissérens prosesseurs, qui sont au nombre de 42, & dont les appointemens vont depuis 840, jusqu'à 2800 livres, suivant l'ancienneté.

Ges professeurs sont nommés par le prince pour trois ans seulement; au bout de trois ans on confirme pour l'ordinaire leurs nominations, & l'on augmente leurs appointemens. Les sonds de réserve s'emploient à acheter des livres & des instrumens, ou à d'autres établissemens littéraires; l'université a fait bâtir un bel observatoire à ses dépens, comme je l'ai remarqué ci-dessus, & en 1776 elle y a placé une bibliothèque de 18000 volumes.

Le chef de l'université, Proveditore generale dello studio, est chargé de veiller à l'observation des réglemens; cet emploi est uni à celui de prieur de l'église conventuelle de l'ordre de S. Etienne, & de lieutenant in spiritualibus du grand-maître de l'ordre. M. Cerati l'étoit en 1765, M. Angelo Fabroni lui a succédé; il a fait un Journal littéraire, & il a donné les vies de plusieurs homemes célèbres d'Italie, écrites en latin.

Il y a plusieurs collèges à Pise; voici les principaux: Collègio Ferdinando, sondé en 1587; où demeuroit Bartole; quarante jeunes gens y sont élevés pendant six ans, aux frais de dissérentes villes de la Toscane. Collègio della Sapienza, où il y a trente-neuf écoliers élevés aux dépens du prince. Collège Ricci. Collège del Pazzo; ils ont-

chacun cind ou fix bourfiers.

Les leçons publiques des professeurs de l'uniaversité sont sont courtes, elles ne durent guères qu'un quart d'heure; mais elles sont suivies d'une révision qui se fait en particulier : il y a environ 70 leçons publiques par année; mais les professeurs sont aussi obligés de faire chez eux des leçons particulières & gratuites, dont le nombre n'est pas sixé. Il y a quelquesois des professeurs qui profitent de seur crédit, non-seulement pour ne pas faire des leçons particulières, mais encore pour se dispenser des leçons publiques; cet abus est de tous les pays; c'est aux ministres à y veiller.

Parmi les 42 professeurs de l'université de Pise, il y en avoit, en 1765, de très distingués. Je vais parler d'abord de ceux qui sont morts depuis mon voyage, & de deux qui ont quitté cette ville.

M. Soria, professeur de physique, connu encore par plusieus bons ouvrages de métaphysique; il est mort en 1767, & M. l'abbé Magnanima a fait imprimer son éloge en 1777.

M. Perelli, de Bibbiena, ancien professeur d'as-

tronomie, un'des meilleurs mathématiciens de l'Italie; il étoit aussi docteur en médecine & savant
dans le grec. Voici les titres de ses ouvrages:
Relazione della visita per il regolamento dell'acque,
delle tre legazioni, &c. — Appendice alle sezioni
coniche del P. Grandi. Varj problemi sciolti. Seconda
presazione alle offervationi astronomiche del sig. Slop.—
Interpretazione di una lapide antica, &c.

Le P. Odoardo Corsini, Scolopie, a laissé des ouvrages intéressans sur la littérature grecque, Fasti Artici, &c. il étoit très-versé dans les antiquités, la physique; il a écrit sur les eaux de la

Chiana, &c.

Le P. Jean Laurent Berti, Augustin, grand théologien, mort en 1766; le P. Monilia, Jacobin, professeur en théologie, habile métaphysicien, qui avoit écrit contre les matérialistes dans un bon style; M. Martini qui a imprimé une description topographique des environs de Pistoia & de ses productions naturelles, & dont il y a aussi un ouvrage d'algèbre; M. Calvi, médecin, auteur de plusieurs dissertations.

M. Verney, gentilhomme Portugais, auteur d'un

Traité de logique.

M. Flaminio dal Borgo, connu par un livre sur

les antiquités de Pise.

C'est dans l'université de Pise, que M. le marquis Tanucci étoit prosesseur en droit, lorsque le roi de Naples l'attira près de lui pour le faire ministre d'Etat.

Le P. Frist, Barnabite, mathématicien célèbre dont nous avons parle à l'article de Milan, a professé les mathématiques à Pise. M. Fontana, physicien du grand-duc, y étoit professeur, ainsi que M. Gatti, qui s'est ensuite distingué à Paris, par ses succès dans l'inoculation, & qui est aujour-d'hui à la cour de Naples.

Je vais citer actuellement tous les professeurs actuels qui sont connus par des ouvrages imprimés.

Le P. Fassini, Dominicain de Racconigi, professeur en théologie, a donné un grand nombre d'ouvrages sur l'interprétation de l'écriture, sur l'histoire ecclésiastique, & sur divers autres genres d'érudition.

Le P. Raimond Adami, de Pistoia, de l'ordre des Servites, professeur de théologie, célèbre par son érudition, a écrit sur les antiquités; il a donné une consultation théologique en faveur de l'inoculation, des notes dans l'Encyclopédie imprimée à Luques; 27 volumes du journal de Letterati, qui paroissoit tous les six mois, & des poësses italiennes.

Le P. Manei, Cordelier conventuel, de Pistoia, a donné des ouvrages sur les églises de Sardaigne & de Piste, sur la vie du frère Helie, général des Franciscains, l'éloge du P. Missorio, &c.

M. Georgi de Volterra, professeur de droit, une dissertation sur des monumens étrusques, trou-

vés dans son pays.

M. Meccioni, de Prato vecchio, des ouvrages fur la diplomatique, sur le droit séodal, & l'histoire de la jurisprudence.

M. Tosi, de Florence, professeur de droit, a donné divers ouvrages sur la philosophie newto-

nienne, traduits en italien avec des notes.

M. Léopold André Guadagni, de Florence, plusieurs ouvrages de droit, des instituts sort estimés, & une dissertation, où il examine si le manuscrit du Digeste, qui est à Florence, est bien l'original de l'empereur Justinien.

M. Jean - Marie Lampredi, de Florence, des ouvrages de droit public, des poësses, des disfertations sur la philosophie des Etrusques, & leur

jurisprudence.

M. le docteur Vannucchi, de Castel Fiorentino, des dissertations sur les siefs & autres sujets, & 3 volumes de poësses estimées.

C ¢ iij

M. Poggi, de Livourne, une différtation sur le droit d'assle, par en

M. le docteur Dominique Brogiani, de Florence, professeur d'anatomie; une dissertation sur les venins des animaux.

M. Berlinghiere, de Pansacco, professeur de chirurgie; plusieurs dissertations sur la physiologie, &, sur dissertations and addes.

M. Vespa a donné un traité des accouchemens.

M. Joseph-Antoine Slop, de Trente, a donné 3 volumes d'observations astronomiques, en 1769; 1774 & 1777, avec les consequences qui en résultent, pluseurs mémoires d'astronomie, & des observations, avec une théorie de la nouvelle planête de Herschel, sen 1782.

M. Tommasar, de Bietra Santa, professeur d'algèbre, andomissaunt ouvrage sur l'algèbre, & son application à la physique, & un sur les questions

de maximis & minimis.

Le P. Ottaviano Camețti, de Verceil, de l'orchre de Vallombreufe, a domfé des élémens de géométrie, de méchanique, d'hydraulique, & une differtation, pour prouver que Galidée est le premier qui trouva les véritables lois du mouvement.

. M. Charles-Alphonse Guadagnissode Florence, professeur de physique expérimentale, a donné des differentions de physique sur l'évaporation, in un

baromètre portatif. &c.

M. Nelli, chevalier de l'ordre de S. Etienne, étoit intendant des eaux, Proveditore det ufficio dei fossi di Pisa; j'ai cité. son ouvrage sur l'histoire

Intéraire de Florence.

M. Branchi, de Torre Fiorentino, professeme de chimie; l'examen des eaux d'Agnano, & de Pillo; des lettres sur deux mémoires de M. Cadet, de l'académie des sciences de Paris; une introduction à la chimie.

M. Pignotti, d'Etrezzo, professeur de physique,

a fait des observations météorologiques; des fables & des nouvelles, soit originales, soit traduites de divers auteurs.

M. le docteur Pierre Rossi, de Florence, professeur de dialectique, une traduction du poëme grec de Leandre & Hero; des expériences sur des plantes qui passent pour dangereuses.

M. Sarti, de Borgo Sansepolcro; dialecticarum

institutionum libri duo. Psychologiæ Specimen.

Le P. Antonioli, de Corregio, Scolopie, des institutions de langue grecque, des dissertations sur une pierre étrusque; il est aussi grand métaphysicien.

M. Malanima, de Pise, la traduction d'un ou-

vrage hébreu sur Isaïe.

M. Giovanni del Turco, de Florence, bibliothécaire de l'université, des éclaircissemens sur le livre de Newton, & une traduction en vers des premiers livres de l'Iliade; il travaille actuellement à la relation de ses voyages, & à l'histoire

de la dernière guerre des Russes.

On peut juger par l'étendue de ce catalogue des auteurs vivans qui sont à Pise; combien il doit y en avoir dans d'autres villes d'Italie, où je n'ai pu me procurer des reuseignemens aussi détaillés. J'ajouterai qu'il y a encore à Pise d'autres prosesseurs distingués, mais qui n'ayant rien publié, ne se trouvent point dans le catalogue précédent.

On y imprime aussi un Journal de Littérature, comme à Rome, à Venise, à Florence, à Mo-

dène, & à Macerata.

La ville de Pise n'est point riche, malgré tout l'avantage de sa situation; on n'y compte pas quarante personnes qui aient équipage, quoiqu'en Italie ce soit un des premiers objets de luxe.

En 1769, le général Orlow, avec beaucoup d'autres Russes, passèrent quelques mois à Pise,

Cciv

d'où ils faisoient préparer ce qui étoit nécessaire pour la flotte russe qui devoit arriver dans la Méditerranée; ils y laissèrent beaucoup d'argent.

On construit à Pise de petits navires qui descendent l'Arno, & vont sur la côte de Toscane.

Les fleurs artificielles qui se font au couvent de S. Matthieu sont estimées. D'ailleurs il y a eu fort peu de commerce à Pise, depuis le temps où l'on sit un port à Livourne.

Le bras de Pise, *Braccio*, est le même qu'à Florence, il a un pied 9 pouces & 6 lignes 455, me-

sure de Paris.

La mesure des terres, appelée Stioro, est composée de 66 cannes quarrées, chacune de cinq bras en tout sens, ce qui revient à-peu-près à 147 toises de surface; ou la sixième partie d'un

arpent de Paris.

Le climat de Pise est fort doux; cependant en 1755 il y geloit, au point que l'Arno étoit glacé; mais cela ne s'étoit pas vu depuis plus de 30 ans. Ce grand hiver sit périr beaucoup de citronniers & d'orangers qui croissoient en espalier; ceux qui étoient en plein vent surent plus épargnés. Il y en a de fort beaux & en très-grand nombre dans les jardins, les cours & les cimetières de cette ville.

La manière de s'habiller à Pise est la même qu'à Florence. Les semmes de la campagne portent dans les cheveux beaucoup de sleurs artiscielles, & deux rangs de gros grelots d'argent audessus de leur chignon, qui est natté & arrêté ensuite avec une grosse aiguille d'argent. Elles portent aussi des chapeaux de paille, & ont ordinairement une espèce de colerette de drap d'écarlatte ou d'autre couleur, qui n'excède pas pardevant leur tour de gorge, mais qui descend par - derrière jusqu'au milieu du dos; cet ajustement leur va très-bien, & elles sont en général très-jolies.

LES BAINS de Pise, Bagni di Pisa, à une lieue & demie au nord de la ville, sont les plus célèbres & les plus fréquentés qu'il y ait en Italie; ce sont des eaux thermales, qui ont depuis 22 jusqu'à 38 degrés de chaleur; elles sont situées à S. Giuliano, dans la plaine qui est entre monte Bianco & monte di Caldocoli; nous en avons une description très-détaillée & très-instructive, donnée par Cocchi. En 1743, le comte de Richecourt obtint de l'empereur un ordre pour y faire bâtir de fort beaux bains. Ils confistent en cing corps de bâtimens tous séparés les uns des autres, qui décorent une place; le plus élevé sert à l'habitation des malades, les quatre autres, qui sont plus bas, renferment vingt-neuf bains, fix douches & deux étuves. Il n'y a rien de plus commode & de mieux entendu que leur distribution. Chaque bain est pratiqué dans une petite chambre, & se remplit avec un robinet d'eau thermale, venant de la fource même. Cette eau est d'une chaleur que l'on supporte aisément. On fait descendre les malades dans le bain par un petit degré, ils s'asseient sur un banc de pierre, & ne prennent d'eau que jusqu'à la hauteur qu'ils veulent. A l'égard des douches, il y a des robinets élevés dans des chambres disposées à cet effet, d'où l'on fait tomber l'eau sur le corps des paralytiques: dans le même endroit sont des chaises percées, garnies de canules qui reçoivent l'eau directement de sa source, de sorte qu'en s'y plaçant on peut facilement prendre un remède sans avoir besoin, pour l'introduction de l'eau, d'une autre puissance que la pesanteur de celle du réservoir. Cette façon qui est très-commode n'a qu'un inconvénient, c'est que l'on ne peut pas savoir au juste la dose d'eau que l'on prend.

Les étuves sont également bien disposées; ce sont des chambres placées sur la source même,

dont le parquet est de planches trouées, & au travers desquelles toute la chaleur de la source se communique à celui qui est dans l'étuve. Chaque bain ou douche a une chambre à seu à côté, où l'on peut s'essuyer, & il y a une grande galerie où ceux qui boivent l'eau peuvent se promener à couvert.

Enfin, il y a deux beaux bains de marbre pour

ceux qui se baignent en société.

Le bâtiment principal, appelé il Casino de' Bagni, plus élevé que les quatre dont nous avons parlé, a une façade principale, qui n'a que cinq croisées de largeur sur la place; mais il s'étend beaucoup fur les côtés, & occupe un grand emplacement. Le premier étage de cette façade est décoré de la manière la plus simple, l'on n'y a employé que des bossages & refends peints en gris; mais cette couleur tranche trop sur l'enduit blanc du bâtiment. L'intérieur est uniquement destiné à loger ceux qui veulent prendre les eaux; ils y ont tous un appartement complet, une belle cuisine par le bas, & des endroits pour loger des domestiques à leur portée; les plaisirs qui peuvent contribuer à rendre les remèdes efficaces n'y sont pas négligés: au centre de cet édifice, l'on a pratiqué quatre chambres pour jouer, & au milieu un salon où l'on danse, avec une tribune pour la musique: à l'extrémité des quatre chambres, il y a des terrasses pour la promenade.

La fituation de la chapelle mérite aussi d'être remarquée: elle est hors des appartemens, adosfée contre le roc de la montagne, & placée si avantageusement, que tout le monde peut de sa chambre entendre la messe & voir le prêtre à l'autel.

Il y a plusieurs maisons nouvellement bâties où

les étrangers peuvent loger.

Au devant du bâtiment, il y a une grande place décorée de deux fontaines. Ce sont deux vases posés sur des piédestaux; de chacun des vases partent deux robinets qui dégorgent dans des coquilles. C'est sur cette place que donne le chemin de Luques, qui passe sur un pont placé vis-à-vis la maissons de bains. Ce pont est sur un bras du Serchio.

Près de Ripafratta ou Librafatta, deux lieues au nord de Pife, on voit les ruines d'un ancien aqueduc, que M. Jagermann regarde comme un des beaux restes d'antiquité en Toscane. On nomme le village Caldaccoli, (calidæ aquæ) & l'on y voit encore le réservoir où commençoient les arcades de l'aqueduc ancien.

Asciano, village où il y a des eaux acidules, décrites par Janus Plancus, & dont M. Mesny a donné l'analyse en 1757. Ce village est à 4 milles de Pise; c'est de-là que viennent les eaux qui ar-

rivent à Pise par un aqueduc.

L'église de S. Pietro à Grado, à 5 milles de Pise vers le midi, est fort vaste. On y voit une inscription, sirivant laquelle S. Pierre, altant d'Antioche à Rome, aborda dans cet endroit, & y éleva un autel, l'an 44 de Jésus-Christ, à l'endroit même où est une chapelle placée dans le milieu de l'église.

Dans le vestibule, on a muré une pierre milliaire, en marbre de Pise, l'inscription est essacée: M. Clementelli en a fait le sujet d'une dissertation. La Chartreuse, qui est à 7 milles de Pise, mé-

rite austi d'être vue.

Après avoir donné la description de Pise, nous passerons à celle de Livourne, qui est au midi de Pise; ensuite à celle de Luques, qui est du côté du nord, d'où nous resournerons à Florence par Pistoia.

Si l'on retournoit de Pise à Florence par la route directe, on n'auroit que huit postes, qui sont 54

milles du pays.

Mais il y a aussi des voyageurs qui vont de Florence à Pistoia, Luques, Piste, Livourne, & qui reviennent à Piste, pour y prendre la route de Sienne & de Rome, sans retourner à Florence; & comme cette méthode est assez ordinaire, peut-

être même la meilleure, je vais parler ici de la route de Pise à Sienne.

De Pise à Sienne, qui est l'orient, il y a 24 lieues; on en fait 8 le long de l'Arno, & l'autre le long de l'Elsa, rivière dont la source est fort près de Sienne.

De Pise aux Fornacette, il y a 4 lieues, on compte

une poste.

Des Fornacette à San Romano, 4 lieues, une poste. De San Romano à la Scala, 3 lieues, demi poste. De la Scala à Cambiano, 2 lieues, une poste.

Avant d'arriver aux Fornacette, on côtoie l'Arno fur une chaussée, qui se rompt quelquesois dans les grandes eaux, & alors la campagne est entièrement inondée. On passe un peu plus loin un grand pont de briques dans un endroit où la chaussée cesse de côtoyer le fleuve. Ce pont est pratiqué uniquement pour faciliter l'écoulement des eaux de la plaine après les grandes pluies, & pour empêcher qu'elles ne renversent la chaussée.

A une lieue de Fornacette ou à 5 lieues de Pife, on trouve le bourg de Ponte d'Era, ou Ponte à Era, où l'on passe la rivière d'Era sur un pont. A une lieue de Ponte d'Era, on passe sur un autre pont la Sicchina, petite rivière fangeuse. Il n'y a qu'une demi-lieue de ce pont à San Romano. Pendant toute cette poste, on côtoie encore de temps

en temps l'Arno.

La quantité de petites rivières que l'on trouve fur cette route ne contribue pas peu à fertiliser le pays. A 1 mille de San Romano & à 9 lieues de Pise, on traverse la rivière d'Ebola sur un pont de briques de deux arches, qui est assez joli. Ensin, à deux cent pas de ce pont, & à 5 lieues de Ponte d'Era, vis - à - vis l'Ostelleria Bianca, on laisse à gauche le chemin de Florence, qui est à 9 lieues de distance, & l'on tourne à droite pour aller à Sienne par un chemin de traverse. De l'Ostelleria Bianca à Cambiano, il n'y a que 2 lieues.

De Cambiano à Poggibonsi, 5 lieues, une poste & demie.

De Paggibonsi à Castiglioncello, 2 lieues, une poste. De Castiglioncello à Sienna, 3 lieues, une poste.

On passe la petite rivière de la Pisciola sur un pont qui est à une lieue de Cambiano. A une lieue & demie de ce pont, on voit sur la gauche le château & le village de Certaldo, à une lieue & demie de distance, sur la croupe d'une montagne, où il forme une vue dans le goût de celles que choisissoit le Poussin.

Certaldo est la pratie de Bocace, dont nous avons parlé ci-dessus, il y mourut en 1375, & l'on y montre encore sa maison, décorée par une inscription en marbre, qui apprend à la postérité que c'est là où habitoit ce célèbre écrivain : Has olim exiguas coluit Boccacius ædes.

On y voit aussi son tombeau dans l'église S. Jacques. Il y a une épitaphe qu'il s'étoit faite lui-même; une autre par Salutari, & une troisième qui sut faite

par Tedaldi, & placée en 1503.

Près du village est une colline appelée Poggio del Bocaccio, parce qu'on prétend que c'étoit sa promenade favorite; le sommet est une plaine ornée de deux allées, & plantée de vignes & d'arbres fruitiers.

La colline est si abondante en pétrifications, que la culture en souffre considérablement. On a trouvé dans les environs, auprès de l'abbaye de S. Barthelemi, des médailles, des idoles de bronze, & de petites boules de verre, qu'on croit avoir servi anciennement à la parure des semmes.

L'église de Passignano, riche en tableaux, est

à 4 lieues plus loin.

En sortant de Certaldo, on passe la Guena sur un pont de deux arches. A deux lieues de ce pont, on passe à gué, la petite, rivière appelée Stagio ou Staggio, tout près de Poggibonsi, qui est sur

## 414 VOYAGE EN ÎTALIE.

la route de Florence à Sienne, dont nous parlerons plus loin.

Près de Poggibons, il y a une belle terre de la maison Riccardi, on l'appelle Strozzavolpe.

Depuis Poggibonsi on passe encore deux sois la Stagia sur deux ponts de briques, à une demi-lieue & à une lieue de Poggibonsi. On la passe encore deux sois à gué depuis Castiglioncello; la première sois au sortir de Castiglioncello, & la seconde sois à une lieue plus loin.

Le chemin de Pise à Poggibonsi est très-bon, mais les 4 lienes qu'il y a de Poggibonsi à Sienne sont fort mauvaises, & il y a toujours à monter

& à descendre.

## CHAPITRE - XXVI

## Description de Livourne & de ses environs.

LIVOURNE, en italien, Livorno, est une ville d'environ 30 mille ames (1), située à 6 lieues de Pise, & à 20 lieues de Florence; c'est le seul port de la Toscane, & le siège principal du commerçe de tout l'Etat.

La république de Pise, qui étoit autresois puissante par le commerce maritime, avoit son principal port à 4 lieues de Pise, entre l'embouchure de l'Arno & Livourne, qui est 5 lieues plus au midi; & il s'appeloit portus Pisanus. On en peut voir l'histoire au commencement du second volume de M. Targioni, où elle occupe 140 pages, y compris l'histoire ancienne de Livourne. Ce port su presqu'entièrement détruit en 1268, par Char-

<sup>(1)</sup> Il y en a qui diffent 50 mille, male je orois qu'ils fe trompent.

les, duc d'Anjou, à la tête des Florentins, & par les Génois dans l'année 1284, qui fut l'époque principale de la décadence de Pise : les Guelses acheverent de le combler vers l'an 1290, & il n'en reste plus aucun vestige, si ce n'est des tours que l'on croit en avoir été des dépendances, torre magna ou magnano, & deux autres tours qui sont plus près de Livourne, torre della Fraschetta & la torretta; celle-ci est dans l'intérieur des terres au nord de Livourne, vers un chemin qui conserve encore le nom de Strada vecchia di Porto Pisano

(Targioni, Tom. II, pag. 106).

Le territoire où est actuellement Livourne s'appeloit alors Castrum Liburni on de Livorna; on voit qu'en 1120, il appartenoit à l'archevêque de Pise; il fut ensuite concédé par les empereurs aux marquis de Livourne, qui le possédèrent long-temps. Avant l'année 1279, il n'y avoit point de murailles à Livourne, la jalousse des républiques de Gênes, de Florence & de Luques fit que ce village & les restes de Porto Pisano surent souvent attaqués & ruinés, spécialement en 1362, par Pierino Grimaldi, à la tête de 4 galères génoises, & en 1364, par les Florentins, qui n'y laissèrent pas une maison sur pied. (M. Targioni, Tom. II. pag. 56).

En 1404, Gabriel-Marie, fils naturel du grand Galeas Visconti, duc de Milan, qui étoit maître de Pise ayant eu recours pour s'y maintenir, à Charles VÍ, roi de France, qui étoit alors maître de Gênes; il remit Porto Pisano & Livorno entre les mains du maréchal de Boucicaut, qui en 1407, les rendit aux Génois, ceux-ci, en 1421, vendirent Livourne aux Florentins; le port que la nature y avoit formé commençoit à devenir intéressant; car les auteurs observent que l'acquisition que les Florentins avoient saite de Pise en 1406 étoit regardée comme inutile, jusqu'au temps

où ils y réunirent Livourne.

En 1439, les Florentins firent bâtir à Livourne la tour Marzocco, qui servit à empêcher en 1484 la descente des Génois. Lorsque Pierre de Médicis voulut établir son pouvoir à Florence, un de ses premiers soins fut de s'assurer de quelques forteresses & de quelques places de la Toscane. Lorsqu'ensuite il eut été exilé & qu'il voulut s'étayer de la puissance de Charles VIII, il lui remit les places dont il pouvoit disposer, & spécialement Livourne; il y vint une garnison françoise en 1494; mais l'année suivante Livourne sut rendue aux Florentins. On voit qu'alors il n'étoit plus question de Porto Pisano; les atterrissemens que la mer y avoit causés, avoient achevé de le rendre inutile; cet inconvénient auroit encore lieu à Livourne sans les foins continuels que l'on prend pour nettoyer le port. Dès-lors tout le commerce se faisoit par le port de Livourne, & la ville s'augmenta. Ce fut à Livourne qu'on fit, en 1408, l'ouverture du concile de Pise; le pape Eugène IV, en 1434, s'y réfugia déguisé en religieux, pour aller ensuite à Florence, où il fut reçu avec tous les honneurs dus à son rang.

Le duc Alexandre de Médicis fit fortifier Livourne en 1537, & fit bâtir ce qu'on appelle actuellement Fortezza vecchia, que l'on a augmentée dans la fuite; on y voit les armes du duc avec cette infcription: un folo Signore, una fola legge, ce qui annonçoit la nouvelle domination des souverains de

la Toscane.

Le grand-duc Côme I en fit un port franc, y attira beaucoup de Grecs, & accorda des priviléges considérables en 1548, à ceux qui viendroient s'y établir; il augmenta la ville, il fit construire dans l'ancienne forteresse le beau puits, dont l'eau est célèbrée par Redi (Op. Tom. VII, pag. 56), fit élever un fanal & agrandir le port, ou plutôt il le fit construire tout à neus. François I son sils, augmenta

augmenta l'enceinte de la ville en 1577, & son frère Ferdinand I fit construire le nouveau mole qui s'appelle encore Molo Ferdinando; il a 225 toises

de long.

On commença vers 1604 la construction de la nouvelle forteresse; en 1606, on fit des aqueducs & des fontaines; Ferdinand I n'oublia rien pour contribuer à la grandeur & à la population de Livourne; il mérita à juste titre le monument qu'on lui éleva sur le port, & dont nous parlerons

plus bas.

En 1626, Ferdinand II fit faire le nouvel arsénal, (Magri 145 & suivant. Targioni II, 104). En 1646, on construisit la nouvelle douane; en 1629, on fit la partie de la ville qui est entre la vieille forteresse & la neuve, qui est appelée Venezia, ou nouvelle Venise, à cause des canaux dont elle est percée, & sur lesquels on transporte, les marchandises dans des chaloupes jusqu'aux portes des magasins. Enfin Livourne, qui n'étoit qu'un village il y a 200 ans, est devenue une des villes les plus confidérables de la Toscane, & l'un des fruits les plus importans de la pulssance & des soins de la maison de Médicis. On peut voir l'histoire & la description de Livourne & de ses environs traitée fort au long, dans le second volume des voyages de Targioni.

Livourne à extérieurement 2 milles de tour, mais elle est trop petite pour le nombre de ses habitans. & les loyers y sont très-chers. Elle est fortisiée du côté de terre par des bastions avec de larges sosfés plains d'eau, soutenus par différens ouvrages; & l'on y entretient 2000 hommes de garnison. Cette ville est bien bâtie, la plupart de ses maisons sont de briques avec des chaînes de pierres de taille; les rues sont droites & bien pavées. Une de ses principales commodités est d'avoir un canal de 5 lieues de long qui aboutit dans l'Arno, &

Tome II.

par lequel on va de Livourne à Pise pour 10 sous.

La ville a environ 350 toises de longueur & austant de largeur. Il y a une grande & belle place,

Piazza grande, de laquelle on voit les deux portes opposées; savoir, la porte Colanella, qui regarde la mer, & la porte de Pise, porta Pisa, du côté du continent, à laquelle conduit une large rue appelée via grande. Les bâtimens de la place ne sont pas très-réguliers; mais on y voit l'église principale, il Duomo, & le palais ducal, Palazzo del Principe, où le grand-duc loge quand il vient à Livourne.

On y voit aussi une fontaine; l'eau n'en est pas trop bonne, cependant le peuple en boit; on se sert de l'eau des citernes, mais ceux à qui leurs facultés le permettent, en sont venir de Pise pour leur boisson.

En allant voir le port de Livourne, la première chose que l'on remarque est une statue de marbre que Côme II érigea à Ferdinand I son père. Ce prince est représenté debout sur un piédestal, ayant une main appuyée sur le côté, & tenant de l'autre un bâton de commandement: elle est de Giov. del Operà, mais bien au-dessous des éloges qu'on en a faits; le dessin & l'exécution en sont également mauvais; mais il y a quatre esclaves dont les figures sont très-bonnes. Ils font de bronze. enchaînes aux angles du piedestal, comme à la statue de la place des Victoires & à celle du Pontneuf à Paris; ils sont bien plus grands que nature, & représentent quatre Africains nuds, de différens âges : la composition en est excellente, surtout celle des deux vielliards; quoiqu'ils ne foient pas dans le goût de l'antique, ils ont un caractère convenable à la nature qu'on a voulu imiter; il est même certain que les bronzes ont perdu de la beauté des modèles de Pierre Tacca, sur lesquels ils ont été exécutés. M. Pigale est assuré que ces modèles étoient au-dessus

4ÌÌ

des bronzes, pour les avoir vus à Florence dans l'attelier d'un sculpteur: enfin ils tiennent beaucoup pour le dessin des excellens ouvrages de Rubens.

Pour voir le port de Livourne, il faut faire le tour du mole jusqu'à la pointe, d'où l'on voit la Punta de Cavaleggieri, le fanal, les isles appelées Gorgona, Meloria, Capraia, & même l'isle de Corse, qui est à 20 lieues de-là. Le Moleto qui est près du port, est l'endroit où se fait la qua-

rantaine des vaisseaux suspects.

Le port a environ 300 toises de long, & 23 bras, ou 36 pieds d'eau dans les endroits les plus prosonds: il est sujet à des atterrissemens auxquels on remédie assidument par le moyen des pontons, pontoni, qui servent à en retirer le sable & les immondices. On a aussi placé le long du mole des blocs de pierre, qui servent à le garantir en brisant les slots. Le grand-duc n'a dans ce port que trois frégates un peu considérables, mais il y a pour l'ordinaire plus de 100 bâtimens de toutes les nations, surtout d'Angleterre, de Suède, & autres pays du nord.

La Bocca est un petit bassin où l'eau n'a que 10 ou 12 bras de prosondeur, l'on y tient de petits batimens. A l'égard des vaisseaux de guerre, quand il en vient à Livourne, ils restent dans la Piaggia, qui est une espèce de rade; ils n'auroient pas assez

de fond dans le port.

On construit dans l'arsenal de Livourne des tartanes, des brigantins & autres petits bâtimens pour la péche & le commèrce; mais en petit nombres

La darse ou darsine, est comme un second port, ou si l'on veut la partie du port qui est la plus avancée dans la ville. Ces sortes de darses servent à retirer les galères, elles sont presque toujours creusées à main d'hommes, & repondent dans les ports de la Méditerranée à ce que nous appelons bassins dans nos ports de l'Océan. La darse de

Ddij

Livourne se ferme avec une chaîne qu'on attache d'un côté à la vieille sorteresse qui en désend l'entrée, & de l'autre côté à l'extrêmité du mole intérieur, près d'un corps-de-garde soutenu d'une double batterie de canons, proche duquel sont les bureaux de la santé & de la douane; cette darse étant plus longue que large, pour éviter de tourner autour, lorsqu'on veut gagner à pied la porte neuve de la ville, on l'a divisée par une ouverture pour laisser passer une galère, mais qui se referme aussitôt par un ponton qu'un seul homme peut mouvoir facilement: c'est dans cette seconde partie de la darse, que se tenoient les cinq galères du grand-duc, qu'on a détruites en 1755.

On va voir aussi l'arsenal, Armeria, qui est à Porta Murata; les bombes qui sont au Fortino, les magasins de sel & de tabac, à la Darsena.

Il y a fort près de la ville, du côté du nord, deux tours bâties sur des rochers, environnées de la mer, & peu distantes l'une de l'autre: la première s'appelle Marzocco, elle est blanche, & c'est la plus élevée des deux: on y conserve des poudres. C'est sous le canon de cette tour que l'on fait faire quarantaine aux vaisseaux qui viennent du Levant. Mais quand on a trop à craindre de leur part, on les envoie faire la quarantaine à Marseille.

Une autre tour avancée dans la mer, du côté de l'occident, est celle du fanal; sa forme ressemble celle de deux tours qui seroient l'une sur l'autre : elle est du côté du lazaret, & de l'un des deux bastions du mole, sur la pointe d'une bande de ro-

chers qui a environ un demi-mille de long.

Le lazaret mérite aussi d'être vu, il est composé de plusieurs grands corps de bâtimens baignés de toutes parts des eaux de la mer: l'on y séquestre avec grand soin, & l'on y fait faire quarantaine aux personnes qui viennent du Levant; l'on expose pendant ce temps-là leurs marchandises sous des

hangars. M. Grosley raconte le risque qu'il courut d'y être rensermé, pour s'être trop avancé dans l'endroit où il y avoit des gens suspects de contagion. Ce lazaret est trop près de la ville; on en bâtit un autre à une lieue de Livourne.

On voit une quatrième tour à 5 milles du grand port, située dans une petite isle qui n'a que 50 ou 60 toises de diamètre, presqu'à fleur d'eau, nommée la Meloria, autrefois Manaria: cette tour est quarrée, & sa grande blancheur la fait appercevoir de fort loin. On prétend que la reine Elisabeth la fit construire après la perte de deux vaisseaux anglois, qui se brisèrent sur des écueils dont l'isle est environnée de toutes parts à plus d'un quart de lieue de distance; pour les éviter, & furtout pour se garantir d'un banc de sable qui est du côté du nord, les marins ne manquent point de remarquer cette tour lorsqu'ils dirigent leur route vers le port. Le mouillage de cette rade est excellent, depuis un demi-mille de la ville jusqu'à deux milles au large.

Il y a une maison de force à Livourne où l'on resserre les forçats, comme les Turcs renferment en lieu particulier les captifs qu'ils ont fait sur les chrétiens; c'est un grand bâtiment dont les murs sont fort élevés, & où tous les forçats se rendent le soir après avoir travaillé sur le port aux ouvrages publics; ou bien après avoir été en journée pour leur compte; car l'on n'interdit point à ceux qui favent des métiers la faculté d'aller dans la ville; c'est aux soldats qui les conduisent chez les maîtres où ils sont employés, à les y ramener & à répondre d'eux le soldat est payé sur le gain du forçat. On a grande attention de séparer les esclaves Turcs des forçats chrétiens; ils couchent tous dans des corps de logis séparés qui donnent sur la même cour. L'endroit où ils sont a six rangs de lits portés par des planches, arrê-

D d iij

tés fur des bouts de soliveaux, & rangés les uns au-dessus des autres: on y monte avec des échelles de corde. Si deux esclaves se trouvoient couchés dans le même lit, ils seroient châties trèsrigoureusement. On a grande attention que ce lieu soit tenu aussi proprement qu'il est possible.

Le magasin des huiles est à Livourne un objet de curiosité: asin d'épargner l'entretien de la quantité de tonneaux qu'il faudroit pour conserver les huiles, on a fait un magasin d'une grandeur prodigieuse, dans lequel on a songé à la solidité & à l'utilité plus qu'à la décoration; les voûtes en sont basses; on a pratiqué dans toute leur étendue des caves, ou pour mieux dire, de petites cuves de quatre pieds en quarré, de maçonnerie, doublées d'ardoise que l'on ferme à cles; on les remplit d'huile, & elle s'y conserve parfaitement. Les marchands, moyenant une modique rétribution, y serrent leurs huiles, & ne les en retirent que pour les vendre.

Les magasins de Kenner, de Micoli, & celui

des porcelaines, méritent d'être vus.

Il y a dans la ville sept paroisses, sept couvens d'hommes, & un des semmes; les principales églises sont la cathédrale, il Duomo, dont la voûte est belle, l'église des Grecs, celle des Dominicains, des Trinitaires, dits della Crocetta, des Grecs, des Arméniens, de S. Jean, & de la Madonna del Carmine.

On peut voir le supplément de la description de Pise, par M. Thi, où il donne une notice de ces

églises.

L'archevêque de Pise a un grand-vicaire à Livourne, & les officiers nécessaires pour former une cour ecolésiastique. Il y a une espèce de cathédrale & un chapitre, à la tête duquel est un prévôt. Le tribunal de l'inquisition n'y est point redoutable; il ne connoît que de ce qui concerne les catholiques domiciliés dans la ville, & à peine en entend-on parler. Au surplus tout le monde jouit dans cette ville d'une pleine liberté de conscience; on n'y demande point à un homme de quelle religion il est; c'est pour ainsi dire la patrie de l'univers. Les Luthériens n'y sont pas en assez grand nombre pour faire bâtir un temple; mais ils sont baptiser leurs enfans, & célèbrent leurs mariages sur le premier vaisseau anglois, hollandois ou danois, qui se trouve dans le port; ils ont un cimetière particulier. Tous les cimetières sont hors de la ville: dans celui des Anglois, il y a des tombeaux d'un goût antique; celui des Hollandois est un jardin de botanique, & l'on y voit des al-

lées d'épitaphes.

Les Juifs sont à Livourne au nombre d'environ 15000: leur synagogue mérite d'être vue; c'est un quarré long, dont les deux côtés & une des extrémités sont entourés d'un portique, audessus duquel est une belle tribune grillée, où les femmes Juives viennent assister aux cérémonies de leur religion. Les hommes sont seuls en bas, sous le portique & dans le reste du temple; ils sont assis comme dans les églises catholiques & protestantes; ils causent entr'eux comme les catholiques à l'église. Ils ont tous le chapeau sur la tête, plusieurs ont une grande pièce d'étoffe blanche sur les épaules; leur chant sur lequel on a fait bien des contes est très-agréable & très-varié: le Rabin chante presque toujours seul, celui que j'ai entendu avoit une très-belle voix, & l'hébreu dans sa bouche n'avoit rien de dur & de désagréable. Les Juiss en général sont riches à Livourne, ils possédent la plupart des maisons de la ville. dont ils tirent un gros revenu; car les loyers sont excessivement chers ainsi que les denrées. Ils ont hors de la ville des maisons de campagne charmantes: les femmes, parmi lesquelles il y en a de-D d. iv

très-jolies, sont aussi gênées qu'en Espagne, d'ou sont venus presque tous les Juiss de Livourne.

Les Arméniens & le Grecs sont en grand nombre à Livourne, & ils y ont trois églises; celle des Arméniens est très-belle, & décorée avec goût, Je n'ai point vu celle des Grecs latins; celle des Grecs schismatiques n'a rien de remarquable: le curé nous fit voir différens livres grecs qui lui appartenoient; nous nous entretînmes affez longtemps avec lui, au moyen de deux truchemens, car le curé venu depuis peu d'Andrinople ne savoit que le grec; il parloit à un autre Grec, qui disoit en langue franque à un troisième ce qu'avoit dit le curé. & celui-ci nous le répétoit en italien. L'habillement des femmes grecques est très-agréable: leur corps ne monte pas plus haut que le dessous de la gorge, qu'elles couvrent d'un voile. Ce corps ne marque presque point la taille, ou plutôt ne coupe point une femme en deux comme une guêpe, ce que font les corps des Angloises & des Françoises; les Grecques portent des culottes fort larges qui descendent jusqu'au-dessous du molet, & se joignent à l'espèce de corps dont j'ai parlé. Il y a beaucoup de grecques parmi les filles publiques de Livourne, & ce sont les plus recherchées. Les filles sont toutes rassemblées dans un même quartier, où elles conservent une espèce de décence; elles y sont sous la protection de la police, qui ne permet pas de désordre; elles sont visitées tous les jours par des chirurgiens nommés par la police, & si l'on s'en plaint, elles sont punies,

L'intérêt du commerce a fait accorder la liberté à toutes les nations; les Turcs même y avoient. une mosquée, en vertu d'un traité qui donne semblable droit aux sujets du grand-duc de Toscane, qui se trouvent en Turquie, d'exercer librement leur religion, Malgré cette correspondance, & malgré les traités qui subsistent entre la Toscane

& les Barbaresques, les corsaires d'Afrique sont

grand tort au commerce de Livourne.

Ce fut le premier port-franc qu'il y eut sur la Méditerranée, & cet établissement fut un des plus beaux traits de la politique & de la prudence des Médicis; mais le grand-duc régnant a fait encore plus, il a donné un édit qui assimile en Toscane tous les propriétaires, de quelque pays & de quelque religion qu'ils soient, aux mêmes priviléges & aux mêmes honneurs; cette loi fut reçue avec la plus grande joie; on espéra voir renaître dans les provinces désertes de la Toscane, la population & l'abondance que de semblables loix avoient déjà apportées dans le territoire de Livourne, & que la liberté de conscience, accordée par les papes, a procurées à Ancône. La seule difficulté qu'éprouva le législateur, fut lorsqu'un Juif respectable eut-été nommé à la pluralité des voix magistrat municipal de Livourne : des prêtres lui refusèrent la place que sa dignité lui donnoit dans les cérémonies religieuses, & ils adressèrent des remontrances au souverain. Mais il décida que la présence d'un Juif vertuoux, qui, en jugeant les hommes, représentoit en quelque sorte la divinité sur la terre, ne profanoit point le culte qu'on lui rend. Il fut prononcé que le privilége contesté ne pouvant être un objet de scandale, le juge en jouiroit comme d'un droit personnel, mais sans être obligé d'assister à ces cérémonies.

Cette tolérance a amené à Livourne, & dans les provinces incultes, un grand nombre de familles qui en augmentent la population, & qui y font régner l'abondance & le commerce.

En 1779, il est entré à Livourne 4895 bâtimens, parmi lesquels il y avoit 38 vaisseaux de guerre. Le commerce roule principalement sur les commissions & l'entrepôt des marchandises de toutes espèces, & sur leur distribution dans toute l'Europe. Les Arméniens, & principalement les Juiss, y sont les courtiers de presque toutes les nations: les Anglois & les Hollandois y envoient deux sois l'an une flotte marchande. Le négoce le plus considérable qu'y faisoient les François étoit autrefois celui des draps, mais il est bien diminué depuis que les Anglois en ont apporté en abondance, qui sont d'aussi bonne qualité, & qu'ils donnent à moindre prix.

La France en est dédommagée par les gains du'elle fait sur les étosses de soie de Lyon, sur les modes à l'usage des semmes, sur les clincailleries, le tabac, les vins & eaux-de-vie, & quelquesois

fur nos blés.

On peut voir sur le commerce de Livourne des articles intéressans dans les nouvelles Ephémérides économiques, année 1775, Tomes VI & VII.

Le principal avantage de cette ville est d'être l'entrepôt général des nations, qui n'ayant point de port dans les parages de la Méditerranée, v envoient annuellement leurs flottes. C'est pourquoi le commerce diminue sensiblement depuis que les Piémontois, les habitans d'Ancône, ceux de Civita-Vecchia, & les commerçans étrangers établis à Naples & en Sicile, ont des correspondances directes avec la France, l'Angleterre, la Hollande, & les puissances du nord. Livourne auroit perdu encore bien davantage, si les Anglois sussent parvenus à se procurer des établissemens en Corse. si les Russes eussent pu en former sur les côtes d'Afrique, si la Sardaigne ou la Sicile avoient un port libre, & si les Espagnols avoient profité de leurs possessions d'Orbitello & de l'isse d'Elbe, dont nous parlerons ci-après.

A l'égard du commerce actif de Livourne, il consiste en huiles & autres denrées de la Toscane, & en marchandises du Levant, que les négocians

de Livourne font venir pour leur compte; coton filé & non filé, casé en sêves que l'on tire par la voie d'Alexandrie, sousre, alun, lacques sines, & autres drogues du Levant; anis de Rome, essences, &c. On envoie en Espagne & même en Angleterre, du tartre, des peaux de chèvre: on envoie beaucoup d'habits dans le Levant, & surtout pour les matelots: on y fait des liqueurs, & celles de Bologne y sont fortement prohibées; il est bon qu'un étranger s'en souvienne, pour ne pas

s'exposer à des saisses.

Le corail est le principal objet de manufacture à Livourne; cette matière se tire des côtes de la Sardaigne & de la Corse, & surtout des environs de Bizerte en Afrique, près de Tunis. La manufacture des Attias, négocians Juifs, est la plus considérable, ils emploient des ouvriers de toutes nations : on est étonné de la quantité de mains par lesquelles il faut que les grains de corail passent avant que d'être façonnés. On les divise d'abord en 14 nuances différentes, dont voici les noms: 1. schiuma di sangue, 2. fior di sangue, 3. primo Sangue, 4. Secondo Sangue, 5. terzo Sangue, 6. stramoro, 7. moro, 8. nero, 9. strafine, 10. sopraffine, 11. carbonetto, 12. paragone, 13. estremo, 14. passaestremo. Après cela on les taille de longueur; d'autres ouvriers leur donnent la forme, en les arrondissant sur une roue de grès cannelée; il y en a qui ne sont occupés qu'à les percer, ce qui se fait avec beaucoup d'adresse & de propreté; d'autres à les affortir. Pour leur donner le poli, on les frotte les uns contre les autres en les remuant dans un fac de cuir, où l'on a mis auparavant un peu de pierre-ponce pulvérisée; c'est à Gênes qu'on leur donne le dernier poli. Ces grains s'enfilent comme de grands chapelets : c'est dans cet état qu'on les débite. Les Anglois font le principal du commerce du corail : les grains ronds se

portent en Amérique; il y en a de forme alongée qui s'envoient en Afrique. Les ouvrages de cette manufacture sont très-estimés en Barbarie, on les y présère à ceux de Marseille, parce qu'ils sont plus variés, mieux polis & plus achevés. Les grains les plus gros se vendent aux Turcs, qui s'en sont des boutons: ils sont comme des petites balles de mousquet, & se vendent 6 sequins. Ce commerce produit 200 mille Scudi ou 12 cent mille francs: la soire franche & annuelle de corail, qui se tient au mois de Novembre, a produit en 1782, cent mille sequins ou 1130 mille francs.

A Livourne, une livre de France que j'ai fait circuler dans toute l'Italie, s'est trouvée peser une livre cinq onces & huit deniers, moins un demi grain. La livre de Livourne se divise en 12 onces, l'once en 24 deniers, & le denier en 24 grains. Le bras de Livourne, Braccio, est de 1 pied 9

pouces 5 lignes 1.

Il y a peu de noblesse à Livourne, tout y est négociant ou peuple; cependant il y a un cassin où les nobles vont passer la soirée, mais les dames n'y vont guère, si ce n'est dans le carnaval; les bourgeois s'assemblent aux casés de Genori, de

Blanchini, & dans plusieurs autres.

Il y a plusieurs gens de lettres à Livourne, le plus célèbre étoit Philippe Venuti, prévôt de l'église de Livourne, l'un des plus illustres antiquaires qu'il y eut dans l'Italie; il avoit demeuré longtemps à Bordeaux pour les affaires du chapitre de Saint-Jean de Latran, qui possède l'abbaye de Clérac; & il étoit secrétaire de l'académie de Bordoaux: il a remporté plusieurs sois des prix à l'académie royale des inscriptions & belles lettres de Paris, dont il étoit membre, & les volumes de l'académie étrusque de Cortone, dont il fut l'un des principaux sondateurs, sont remplis de ses mémoires.

On citoit encore à Livourne M. Coltellini, auteur de plusieurs tragédies & d'autres poësses très-estimées, mort ensuite à Pétersbourg: M. Pigri, professeur de mathématiques, qui a fait des tables utiles pour l'arithmétique & qui a passé au Museum à Florence.

M. l'abbé Magnanima, qui habite à Livourne, a publié, en 1777, la vie de Soria, professeur de Pise, mort en 1767, & il l'a dédié à un François, qui avoit été ami de ce célèbre philosophe. M. Magnanima y donne un extrait des divers ouvrage de Soria sur la métaphysique, & son livre est également rempli d'érudition & de goût.

On doit voir à Livourne le cabinet d'histoire naturelle de M. l'abbé Scali; celui de M. l'abbé Romani; & une imprimerie, où l'on fait une édition de l'Encyclopédie avec des additions; le directeur de cet établissement est M. l'abbé Serasini.

M. Gonnella y est adjoint.

De Livourne on peut revenir à Pise & à Florence; il y a 62 milles, & l'on compte 8 postes.

Losqu'on veut aller à Luques, on part de Pise & l'on y va en trois heures avec un voiturier du pays; on compte 15 milles. On passe d'abord aux bains de Pise, Bagni di Pisa, qui sont à 4 milles au nord de la ville.

Après les bains de Pise, on trouve le Molina, 3 milles au-delà, & Ripafratta 2 milles plus loin; on trouve ensuite les bornes de la république de Luques, à 1 mille de Ripafratta; & à 5 milles au-delà est la ville de Luques.

Si l'on alloit de Livourne à Sienne pour reprendre la route de Rome, on passeroit à Volterra, qui est à 12 lieues de Livourne & 8 de Sienne.

VOLTERRA, est une ville de 4000 ames, située à 12 lieues au S. O. de Florence; elle est trèsancienne & étoit autrefois très-peuplée: on y trouve de fameuses salines dont Jagermann a donné la des430 VOYAGE EN ÎTALIE.

cription, & la tour del Massio, prison d'état où Côme III sit ensermer Lorenzini en 1682: il y composa un grand ouvrage des sections coniques, dont le manuscrit est à la bibliothéque Magliabecchi.

Daniel de Volterre y naquit en 1509, il s'appeloit Ricciarelli; sa descente de croix est regar-

dée comme le second tableau de Rome.

M. Damiani est un excellent poëte de Volterra; on a imprimé de lui un recueil de poesses en trois volumes en 1770 à Livourne: il y a des personnes qui le regardent comme un successeur de Métastase.

M. le prélat Guarnacci est très-connu par son érudition, & fait honneur à la ville de Volterra.

#### CHAPITRE XXVII.

Description de Lucques & de ses environs.

LUCQUES, en italien Lucca, en latin Luca, est une ville de 20000 ames, située à 5 lieues de la mer de Toscane, & à quatre lieues au nord de Pise, près du fleuve Serchio; c'est la capitale de la troisième république d'Italie. Cette ville est si ancienne qu'on en ignore la fondation; elle faisoit partie de l'ancienne république des Toscans que les Romains détruisirent environ 300 ans avant Jésus-Christ. Tite - Live nous apprend que Titus Sempronius, après une campagne contre Annibal, se retira à Lucques pendant l'hiver. Strabon, dans le cinquième livre de sa géographie, parle avec éloge de ses habitans, & du cas que le sénat en faisoit. Quoique soumise aux Romains, cette ville avoit des priviléges considérables, avec le rang de colonie romaine; elle jouissoit d'une espèce de liberté, & se gouvernoit par ses loix. Elle étoit

la première ville par laquelle on entroit de la

Toscane dans la Gaule Cisalpine.

L'époque la plus célèbre dans l'histoire de la ville de Lucques, est le séjour que Jules-César y sit dans l'hiver de 53 à 54 avant Jésus Christ, après sa troisième campagne dans les Gaules. Le triumvirat y prit de nouvelles forces, Pompée & Crassus s'y rendirent avec une multitude de personnages distingués. Appian d'Alexandrie dit que tous les magistrats de Rome y vinrent, & qu'on vit paroître à la fois 200 sénateurs devant la porte de César; cela prouve que dès ce temps la Lucques étoit une ville grande, agréable & commode.

On croit que S. Pierre en fit une église épiscopale, ce qui prouve du moins que cette ville étoit distinguée du temps des premiers empereurs.

Saint Antoine ou Antonin, premier hermite d'Italie, étoit un prêtre de Lucques, il se retira sur le mont Pisanus, aujourd'hui la montagne de S. Pantaleon, où il institua ce genre de vie qui a continué sort long-temps au même lieu, & qui a donné la naissance à beaucoup d'autres ordres d'hermites (1), plus de 300 ans avant S. Paul, hermite.

Totila s'empara de la ville de Lucques en 550; les Goths ayant occupé pour lors une grande partie de l'Italie, étoient établis à Lucques, lorsque Narsès, général de l'empereur Justinien, ayant détruit leur royaume, prit apres la bataille de Nocera toutes les villes de la Toscane; il sit le siège de Lucques où il employa tous les artisces d'un général habile; il y sut occupé sept mois entiers, & les habitans ne se rendirent que lorsque manquant de tout, ils perdirent l'espérance

<sup>(1)</sup> Il vivoit en 390; mais le fameux S. Antoine, patriarche des Cénobites, avoit été le premier hermite d'Egypte & de Thébaide, & il étoit mort en 356.

de recevoir de France les secours qu'on leur avoit promis. Ce sut l'an 555. Voyez les histoires de Luques, par Tucci, Spada, Puccini, Beverini,

Civitali, & Fiorentini.

Cette ville eut ensuite divers souverains particuliers, sous le nom de ducs, de comtes ou de marquis; un des plus célèbres sut Adalbert, surnommé Le Riche, qui vivoit l'an 917, & qu'on appeloit marquis de la Toscane, Tuscorum potens Marquio; son tombeau est à la porte de la cathédrale de Luques: c'est de lui que Muratori fair descentre les princes d'Est, & la maison de Bruns-

wik-Hanovre, qui règne en Angleterre.

La comtesse Mathilde étoit aussi fille d'un duc de Luques, qui mourut en 1052; elle étoit princesse de Toscane, de Lombardie & vice-reine de la Ligurie. Elle soutint pendant 30 ans les guerres les plus périlleuses contre les schismatiques & les anti-papes; elle chassa d'Italie l'empereur Henri IV, qui étoit excommunié, & sinit par donner à l'église les Etats qu'elle avoit possédés. Cette illustre princesse avoit eu tous ses ancêtres à Luques, & quelques auteurs croient qu'elle y étoit née: elle mourut en 1115, & la ville de Luques reprit alors sa liberté.

Dans le treizième siècle, Florence & Luques étant du parti des Guelses & du pape, eurent beaucoup à soussirir des Gibelins; Luques sut sorcée en 1263 de se ranger du parti de l'empereur & des Gibelins, elle revint ensuite au parti des Guelses, elle sut souvent d'un grand secours aux Florentins; mais elle sorma toujours une république distincte de la leur.

Elle fut gouvernée vers 1320, par Castruccio Castracani, célèbre capitaine Gibelin, qui gagna la bataille d'Altopascio contre les Florentins, le 13 Septembre 1325. On peut voir à ce sujet les vies des hommes célèbres d'Italie. L'empereur

Charles

Charles IV rendit la liberté à cette ville en 1369. En 1400, Paul Guinigi s'empara de l'autorité; mais il fut arrêté en 1430 & depuis cette époque Lucque s'est toujours maintenue dans la forme républicaine. Nicolas Piccinino lui aida beaucoup à conserver sa liberté vers l'an 1450; cependant elle fut obligée de se mettre alors sous la protéction de l'empereur, qui la regarde toujours comme fief de l'empire; mais elle se soutient tout aussi indépendante que Venile, Gênes, & les autres états de l'Italie; qui ont prescrit depuis plus de quatre siècles en faveur de la liberté contre l'ancienne fouveraineté des empereurs : il y a des monnoies de Lucques où l'on avoit mis la figure de l'empereur; mais actuellement on y met la célèbre image appelée Volto Santo, dont nous parlerons ci-après.

La ville de Lucques est environnée de onze bastions de briques, avec de très-bons remparts, commencés vers 1550, après qu'on eut démoli les vieilles murailles de pierre & de brique, saites sous Didier roi des Lombards. Les nouveaux remparts ont été achevés en 1620; ils seroient trèsforts s'il y avoit à l'extérieur des ouvrages avancés. Ces remparts sont plantés de grands arbres qui sorment autour de la ville des promenades trèsagréables, où l'on peut aller à pied & en carrosse, comme sur le boulevard dont Paris est environnée. Lorsqu'on apperçoit la ville de loin, il semble voir un bois de haute-sutaie, au milieur duquel s'élève un clocher. Au-dessus de la porte de la ville est

écrit en lettres d'or : LIBERTAS.

La ville a 700 toises de long, sur 400 toises de large; elle est bien bâtie, quoiqu'il n'y air presqu'aucun édifice de grande importance; les maisons sort élevées; les rues sont pavées de grandes pierres comme à Florence, ce qui la rend très-propre.

Tome II.

Il y a un aqueduc, fosso, d'eau courante, qu'orsa dérivé du Serchio; il fait aller des moulins à farine, à poudre, &c. & il remplit les fosses.

LA CATHÉDRALE, il Duomo, est une église dédiée à S. Martin; elle sut bâtie en 1070. L'extérieur en est manvais, mais le dedans est d'un joli gothique. La voûte du chœur a été peinte à fresque par Coli & San Casciani, natifs de Lucques; on y voit la Vierge, sous la protection de laquelle on met la ville. La couleur en est bonne, les draperies sont traitées largement, & les caractères bien frappés; mais la composition en est mal entendue, la lumière éparpillée, les nuées lourdes & de sormes désagréables. Quoique bien des curieux aient consondu la manière des deux peintres qui y ont travaillé, il est aisé de s'appercevoir que la voûte est de l'un, & que les figures d'en-bas sont de l'autre.

A la première chapelle à droite, il y a une adoration des mages, de Fréderic Zuccheri: la figure principale ne domine pas affez, & le fond est trop gris; cependant l'ouvrage n'est pas sans mérite. On voit à la troisième chapelle une cêne où Jésus-Christ communie S. Pierre; cet ouvrage est du Tintoret: la composition en est passable, & l'on remarque sur le devant une semme d'un caractère gracieux, qui donne à teter à son ensant. Les désauts de cet ouvrage sont d'être sans esset , sans perspective, & d'un ton trop rouge.

Dans la croîlée à droite est un mausolée repréfentant un homme de la famille de Guinigi, couché & à découvert dans son tombeau; la sculpture en est mauvaise, mais l'idée en est bonne & bien sépulcrale. Les accessoires n'en sont pas mal traités; il est d'André de la Quercia, de Sienne.

Au milieu du bas-côté gauche de la nef, on voit une petite chapelle de marbre, en forme de rotonde, tout-à-fait isolée: l'extérieur sont les figures des

435

quatre évangélistes, par les Fancelli de Rome; la composition n'est pas mauvaise, surtout dans celle de S. Jean eles draperies n'en sont pas mal jetées: mais ces figures sont pleistes d'impersections, elles paroissent courtes de proportions, d'un desfin rond, & d'une exécution molle.

C'est-là qu'on expose à la vénération publique

un fameux crucifix, appelé il Volto Santo.

Le P. Serrantoni, augustin, a fait un ouvrage exprès pour prouver que ce crucifix fut fait par Nicodème, dont il est parle dans l'évangile; & qu'il parvint à Lucques l'au 782, après une longue suite de révélations & de miracles d'autres disent que ce fut l'an 1282 (1). Ce crucifix étoit autrefois dans l'église de S. Frediano; il est actuellement dans celle de S. Martin, où il s'est, dit-on, transféré de lui-même. Pour conserver le souvenir d'un si grand événement, on sait tous les 14 Septembre une procession solennelle de la cathédrale à l'église de S. Frediano, & le sénat y assiste avec la plus grande pompe. On ne découvre le Volto Santo que trois fois l'an, ou dans les besoins les plus pressans de l'Etat. Les miracles qu'on lui attribue sont immenses. La vénération qu'on lui porte est extrême, la chapelle est remplie de richesses offertes par la dévotion des fidelles, & l'on a sufpendu à l'extérieur tout autour, 46 grosses lampes d'argent qui brûlent nuit & jour. C'est d'ailleurs une très-mauvaise figure, de bois de cedre, ayant une couronne de pierres précieuses & des pantoufles de velours cramoisis, elle paroît avoir été faite dans le bas age; car avant le septième siècle, on ne faisoit pas de figures en plein-relief; elle fut faite sans doute au Levant, & avant que

<sup>(1)</sup> Vidi l'Apologia del Volto Santo di Lucca, 1765, in-8, 125 pages. On y trouve rassemblé tout ce qui s'est dit sur cette matière.

les Iconoclastes eussent aboli le culte des imagest. L'archevêché de Lucques relève immédiatement du S. Siège; il est à la nomination du sénat, & produit vingt mille livres de rente. L'archevêque de Lucques étoit en 1765, Monsignor Gian-Domenico Mansi, il avoit été de l'ordre appelé della Madre di Dio, & s'étoit fait connoître par plusieurs

ouvrages d'érudition.

SANTA MARIA CORTELANDINI. A l'une des chapelles de cette églife, il y a une nativité de la Vierge, par le chevalier Guidotti. Elle est peinte d'une manière l'arge & d'une couleur gracieuse : on y voit de grandes beautés de détail, telles que le groupe des deux semmes sur le devant; ce peintre a copié sidellement les ajustemens & les coëssures de son temps, dont le goût étoit trèsbon, il auroit pu seulement apporter plus de soin dans sa composition, & saire dominer un peu plus la sigure principale.

Dans la troisième chapelle à droite, il y a un Christ du Guide, aux pieds duquel Ste. Catherine & S. Jule sont en prière; la fainte est bien drapée; le Christ n'est pas trop beau, le S. Jule est trop grand, & le ton du tableau est gris; il a néan-

moins des beautés.

Dans la chapelle qui est au fond des bas-côtés à gauche, il y a un tableau du Guide, représentant la Magdelaine & Ste. Lucie priant la Vierge. La Magdelaine est dessinée avec finesse & légèreté; du reste, la composition manque de génie; la Vierge n'est pas bien, Ste. Lucie est mal drapée & la couleur générale est trop grise.

MADONNA DELL'UMILTA. L'église de Notre-Dame de l'humilité : on y trouve un assez bon tableau qu'on dit du Titien, dont le sujet est un

martyre.

L'église des dominicains, celles des augustins, de Ste, Marie Forisporta, des carmes ou de S.

Pierre Cigoli, des Olivétains, de S. Frediano, renferment de bonnes peintures; on en peut voir plusieurs autres indiquées dans le livre de Vincenzo Marchio' Lucchese, qui est intitulé, Il forestiere informato delle cose di Lucca, 1721, in-8°. Il y a aussi une description des églises de Lucques, du P. Franciotti.

LE PALAIS DE LA RÉPUBLIQUE, Palazzo publico, ou P. del Principe, est le bâtiment le plus remarquable de la ville : il y a deux faces extérieures, d'assez bon goût, ainsi qu'un balcon soutenu par deux colonnes d'ordre dorique; une partie est d'Ammanati, l'autre de Philippe Iuvara : les deux faces intérieures donnant sur la cour, ne sont pas à beaucoup près si bien. Elles représentent de grandes arcades à bossages & resends, qui sont mal proportionnées & supportent des bâtimens fort communs; les deux autres côtés de la cour ne sont point bâtis.

On tend tous les appartemens de ce château en velours cramoisi, lorsque l'on veut y donner quel-

que fête confidérable.

Il y a des tableaux à voir dans les appartemens: l'enfant Jésus, du Paolini, il est entre les mains de la Vierge; une religieuse & un religieux l'adorent; ce tableau est d'une manière franche, mais il est plein d'incorrections: Hercule & Omphale, par Luc Jordan, d'un pinceau moëlleux un banquier arrêtant ses comptes; d'Albert-durer, peint très-séchement, il a cependant quelque mérite du côté de l'expression: la Samaritaine, du Guerchin, tableau médiocre: & un concert du Titien.

L'ARSENAL est dans le palais même de la république, & contient 20000 suils rangés dans deux chambres l'une sur l'autre, & entretenus très-proprement. On y voit encore quelques mortiers & plusieurs autres armes. Il y a aussi à Lucques une espèce particulière de mortier, dont le service est

· Ee iii

très-facile, & une machine pour forer les canons

dans une situation horisontale.

LA LOGE du Podestà est un portique assez commun, qui est sur la place publique, autrement dite la Place de S. Michel; on y voit une fresque de Pierre Testa, représentant une Madone à qui deux Saints sont donner une sérénade par des Anges. L'expression en est aussi extravagante que la composition; mais la couleur en est agréable.

Le théâtre de Lucques n'a rien de remarquable. Il a quatre rangs composés de seize loges chacun, sans compter celle du milieu destinée pour

le gonfalonier. Tout le monde y est assis.

On fait des courses de chevaux au mois de Septembre dans la rue qui va de la place S. Michel

au rempart, près la porte S. Donato.

Les restes de l'ancien amphithéatre de Lucques sublissent encore, & se voient distinctement dans l'endroit appelé Prigioni vecchie, où sont des magasins de sel; on peut reconnoître la circonférence extérieure quoique désignrée par les bâtimens. Massei s'étoit trompé en disant qu'il n'y avoit point d'amphithéâtre à Lucques, & M. Stefano Continuien a envoyé le plan.

On peut voir des tableaux précieux chez plusieurs nobles de Lucques, mais surtout dans les maisons de messieurs Stefano Conti, Giovani Conti, Bonvisi, Garzoni, Mansi, Parrensi, Montecatinni,

Bottini, Tegrini, &c.

Le gouvernement de la république produit dans ce petit état une prospérité, une abondance, une population dignes d'envie; cela doit inspirer le désir de le connoître; voici en abrégé ce que j'en ai appris.

Le gouvernement de Lucques est aristocratique, c'est à dire, que les nobles seuls y ont part; il saut avoir 25 ans pour entrer au conseil, & il y a environ 240 nobles, en âge de majorité

& capables d'être reçus dans le conseil; la noblesse est héréditaire: cependant on l'obtient quelquesois ou par un mérite personnel, ou par le payement d'une somme d'argent, en supposant qu'on soit d'une bonne & ancienne famille.

Les nobles sont divisés en deux congrégations, chacune de 90 personnes, avec plus de 30 adjoints; ces deux congrégations sorment alternativement le conseil, chacune une année, & celle qui termine l'année de son gouvernement choisit dans son corps 20 personnes qui élisent ensuite les membres de la nouvelle congrégation pour l'année suivante, en les prenant parmi les nobles qui n'étoient pas compris dans celle qui quitte, car l'on ne peut y entrer deux ans de suite.

Les magistrats qui remplissent diverses fonctions particulières, pour l'économie ou la politique, sont tous tirés du corps de la noblesse; on les élit chaque année, excepté la suprême magistrature composée des neuf anciens, Anziani & du Gonsaloniero, qui changent tous les deux mois, & forment ce qu'on appelle supremo Magistrato.

L'élection de tous ceux qui sont destinés à devenir gonfaloniers ou anciens, se fait pour trois ans, dans un conseil de 36 personnes, qui est aussi chargé de l'élection de plusieurs autres magistrats, concurremment avec 18 adjoints. Cette élection se fait avec beaucoup de solemnité, & s'appelle communément Rinuovazione della Tasca, parce qu'on renouvelle alors la boîte des scrutins.

Le renouvellement se fait au bout de deux ans & demi ou trois ans, suivant le nombre des sujets; on choisit 150 ou 180 nobles; parmi ceux là, neus sont destinés à faire l'élection, on les appelle Assortiori; ils choisissent d'abord le gonfalonier, & ils sont ensuite le choix des magistrats qui devront de deux en deux mois sormer le conseil suprême; supremo Magistrato.

E e iu

Les Assortiori mettent dans la boîte, avec le plus grand secret, les noms qu'ils ont choisis, dix à dix; & tous les deux mois on en extrait dix personnes pour former les neuf anciens & le gonfalonier, qui sont ainsi tirés au sort parmi ceux qu'on avoit choisis lors du renouvellement du scrutin.

La faculté législative & le pouvoir suprême résident dans le conseil, formé par les deux congrégations réunies. La plupart des décrets ne peuvent passer à moins qu'ils n'aient les trois quarts des suffrages de ceux qui sont présens, & qu'il n'y ait au moins 80 nobles assemblés, outre les grands

magistrats.

Le gonfalonier & les anciens représentent la république. & ils ont le droit de proposer au confeil les objets de délibérations qui leur paroissent couvenables; le gonfalonier est le premier représentant, le premier proposant, c'est à quoi se réduit presque tout son pouvoir; il porte une robe de velours ou de damas cramoisi & une veste galonnée; il a le titre de prince de la république, & en lui parlant on lui donne le titre d'excellence; il loge dans le palais de la république, où il est défrayé aux dépens de l'état; il a tous les honneurs de la souveraineté mais il est hòrs d'état d'en abuser. Il y a une garde à la porte du palais; elle est composée de 70 Suisses, vêtus avec des pourpoints & des culottes à fond bleu, rayés de rouge & de blanc; leur petit nombre fait qu'ils se rangent tous sur une même ligne quand le fénat défile.

La puissance exécutrice réside en partie dans le gonfalonier & les anciens, en partie aussi dans les divers magistrats, chaçun pour l'objet dont il

est chargé.

Le troissème pouvoir de l'Etat, qui est celui de la justice, est consié presqu'en entier à cinq auditeurs; l'un qui s'appelle Podestà, est destiné à

juger les causes criminelles; les quatre autres sout

pour les causes civiles.

Ces juges sont toujours étrangers, ainsi que dans plusieurs autres villes d'Italie, afin qu'ils n'aient dans le pays ni parenté ni liaisons qui puissent les corrompre; quand le Podestà condamne à mort, il envoie sa sentence au sénat, qui la laisse exécuter, ou qui fait grâce s'il le juge à propos. Lorsque le Podestà marche en cérémonie, il porte une verge d'argent d'environ un pied, sur laquelle est écrite la dévise de la république, Libertas; à l'extrémité est une panthère, symbole

de la force.

La police est exercée à Lucques avec une trèsgrande rigidité. Il y a quarante sbires, du nombre desquels on tire deux escouades pour faire la patrouille pendant la nuit; elles sont chacune accompagnées d'un estafier, portant la livrée du prince de la république; il marche avec la garde pour servir de témoin, en cas de besoin, Comme le port-d'armes y est désendu, si quelque citoyen est surpris avec des armes blanches, le lendemain il est condamné aux galères; (1) si on lui a trouvé des armes à feu, on l'envoie également aux galères, mais préalablement on lui donne trois secons. ses d'estrapade. A l'égard des étrangers, on leur permet depuis quelques années de porter l'épée dans la ville. Il est absolument nécessaire que la police soit bien observée à Lucques, car la populace est un peu séroce, ainsi que dans toutes les républiques; l'idée avantageuse de la liberté entretient les esprits dans une espèce d'indépendance & de fierté, qui quoique bien assortie aux principes d'un gouvernement libre, produiroit une véritable brutalité, si les mœurs n'étant plus

<sup>(1)</sup> La république de Lucques n'a point de galères, on envoie les forçats à Génes, où ils sont regus sans difficulté.

d'accord avec les lois, on venoit à n'avoir rien à craindre.

Pour entretenir dans l'esprit du peuple l'amour de la liberté, on fait chaque année, le dimanche de Quasimodo, une procession solemnelle, accompagnée de beaucoup de cérémonies, qui sont destinées à rappeler le souvenir de la liberté, &

qui en porte le nom.

Tout le territoire de la république n'a que 40 milles de long sur 15 de large, ou plus exactement 400 milles quarrés, (le mille a 908 toises de long) cela fait 366 mille arpens de Paris, & équivaut à 8 lieues de longueur sur autant de largeur. Le terrain est fort montueux, il y a cependant quelques plaines; par exemple, celle où est la ville de Lucques, c'est la première vallée que sorme l'Apennin au sud-ouest.

Ce territoire contient 118 mille ames, dont 20 mille habitent la capitale, & 98 mille habitent les villages & les châteaux de PEtat.

Si l'on compare cette population avec l'étendue totale du territoire de la république, sans distinguer la plaine de la montagne, l'on trouvera 295 personnes par mille, ou 1863 personnes pour une lieue quarrée, c'est le double de ce qu'on trouve en France, où l'on compte environ 922 personnes par lieue; mais quand on compare seusement l'étendue de la plaine de Lucques avec le nombre des habitans qu'elle contient, on trouve 5274 personnes pour une lieue en quarré, c'est presque six sois autant qu'en France.

Pour favorifer & accroître la population & la prospérité, le conseil porte ses vues sur tous les détails du bien public avec la plus grande attention: il' prête de l'argent aux commerçans: dans les maladies épidémiques, on envoie des médecins dans les campagnes & l'on établit des hôpitaux;

(1) dans des temps de cherté, l'on distribue du pain au peuple à un prix médiocre; tous les fours appartiennent à la république; les magistrats chargés de cette partie, & qui composent l'Ussizia dell' abondanza, veillent à ce que les boulangers travaillent toujours; mais is n'y a que trois boutiques où l'on vend du pain pour la ville & pour les environs, parce que le commerce du blé se fait pour le compte de la république, & qu'il faut que le magistrat chargé d'acheter les grains soit assuré de la vente. L'Etat y perd dans les temps de cherté, car on ne diminue pas le poids du pain dans le rapport de l'augmentation du blé. Au reste, les particuliers peuvent saire du pain chez eux,

Le fervice militaire ne dépeuple point les campagnes, car la république n'a jamais de guerre; il y a 200 ans qu'elle n'a vu d'ennemis sous ses

murs.

Les impositions sont très modiques, elles ne vont pas à plus de 600 mille livres; c'est environ 5 livres par tête. Les richesses de la république sont entre les mains des particuliers, où elles se trouvent au besoin, car Lucques avoit prêté à la régence de Toscane des sommes considérables dans la dernière guerre.

Chacun y jouit de la plus grande sureté dans fa personne & dans ses biens; les injustices y sont rigoureusement punies, & les nobles même sont

hors d'état de nuire à qui que ce soit.

Il n'y a point de pauvres ni de fainéans dans cette république; le luxe n'a point encore corrompu les mœurs; l'égalité républicaine y est maintenue autant qu'il est possible; tous les nobles

<sup>(1)</sup> La république a fignalé son zèle après l'accident du 29 Mars 1784, où 50 maisons ont été ruinées par un tremblement de terre, près de S. Casciano de Cortone, dans le territoire de Lucques.

font habillés de noir, à moins qu'ils ne soient à la campagne; le gonfalonier est le seul qui ait du galon sur son habit: il n'y a ni marquis ni comtes, ni autres titres de distinction, & les nobles même n'y portent point l'épée.

L'état militaire, composé d'un colonel & autres officiers, est subordonné à des commissaires tirés de la noblesse, & qu'on appelle commissaires de l'ordonnance. Un de leurs principaux devoirs est de rassembler les milices pour les faire marcher sur le champ au secours de la ville, s'ils appercevoient le fanal alumé sur la tour du Palais.

Il y a toujours 20 mille hommes de milices, exercés & en état de prendre les armes au besoin; mais on se contente d'entretenir habituellement 6000 hommes de milices réglées & payées, pour

servir promptement & au premier signal.

L'agriculture y est dans la plus grande vigueur, le peuple est très-industrieux: on peut comparer le territoire de cette république à un jardin par le soin qu'on prend de la culture; les terres y rendent 15 à 20 pour un dans la plaine (1), & un même champ donne ordinairement trois récoltes en deux ans, savoir, du blé, du millet ou autres menus grains, & des raves qui servent à nourrir les bestiaux pendant l'hiver, elles se sément dans les mois de Juillet & Août.

Les montagnes sont presque toutes plantées de rignes, d'oliviers, de châtaigniers, de mûriers, & l'on trouve même de petits champs à blé. Il n'y a presque ni forêts, ni lieux incultes, & en donnant beaucoup d'attention à l'agriculture, on tire parti de montagnes qui partout ailleurs seroient abandonnées; aussi ce terrain est divisé entre plusieurs propriétaires, qui n'en ont chacun qu'une

<sup>(1)</sup> Aux environs de Paris, on compte fix pour un, l'un portant l'autre.

445

portion médiocre; on y suit le précepte de Virgile, Exiguum colito, secret excellent pour la perfection de toute espèce de régie. Il n'y vient cependant pas assez de blé, & Ton est obligé d'en tirer de l'étranger, à cause de la grande population de ce petit Etat.

Le pays étant très bas du côté de la mer, on y nourrit beaucoup de bestiaux, qui sournissent du laitage en abondance; mais il y a peu de chevaux. Le poisson y est très bon & en si grandé abondance, surtout dans le lac de Sesto & dans celui de Massacciuoli, qu'on en porte dans les provinces voisines. Les truites & les anguilles qu'on prend dans les eaux qui coulent des montagnes, sont sort estimées, de même que les crabes de mer & ceux d'eau-douce.

Les vers à soie qu'on y élève donnent chaque année 25 à 30 mille livres pesant de soie, et une partie se fabrique dans le pays même ; c'étoit autresois une branche de commerce extremement considérable, qui avoit fait appeler cette ville Lucca l'industriosa; on y travaille encore actuellement beaucoup d'étosses de soie; les nobles même en peuvent faite le commerce, & ne dérogent point : cela étoit essentiel dans une

république.

La récolte de l'huile forme un objet très-confidérable pour le pays, d'autant plus qu'une partie est de la première qualité parmi les huiles de
toute l'Italie. Les olives sont surtout sort recherchées & l'on en fait plus de cas que des huiles;
peut-être que l'art de faire l'huile pourroit y être
persectionné; quoiqu'il en soit, on en recueille
40 mille barils, ( pesant chacun 76 de nos livres);
12 mille suffisent pour la consommation du pays,
le reste s'exporte & vaut environ un louis le
baril. M. Schlæzer évalue à 200 mille écus le
prosit des huiles.

Au bas de la plaine; surtout du côté des rivages da Via-Reggio, il y a un grand espace maré
cageux, mal-sain, & qui ne produit presque rien;
le niveau en est plus bas que celui de la mer;
ensorte qu'on n'a aucune espérance de parvenir
à un entier désrichement. Gependant, par le moyen
des digues & des portes qui empêchent la communication de l'eau de la mer avec l'eau douce;
& au moyen du désrichement des bois qui couvrolent cette plage; on l'a beaucoup améliorée;
& depuis 1735 le pombre des habitans de ViaReggio est devenu cinq sois plus considérable
qu'il n'étoit.

La plupart des marchandises de Lucques s'envoient par terre à Livourne, quelques-unes à Via-Reggio, qui est le port de la république, à quatre lieues de Lucques à l'embouchure du canal.

Les mesures dont on se sert à Lucques, sont le Braccio, qui vaut 1 pied 9 pouces 9 i lignes de France; la Pertica qui est de 5 bras, ou environ 9 pieds; l'arpent, il coltere, qui est de 460 perches quarrées de superficie, ou 1053 toises quarrées.

Le barile pèle 170 livres de Lucques, ou envi-

ron 76 livres poids de marc.

On y compte par scudi; le scudo vaut environ

5 livres 5 fols, comme à Florence.

Lucques a été la patrie de quatre papes, de deux empereurs & de plusieurs savans. On y comptoit en 1766 plusieurs auteurs distingués, tels que M. Mansi, archevêque de Lucques, mort en 1769, auteur de plusieurs ouvrages estimés; le P. Pagnini, savant Dominicain, auteur d'une traduction latine de la Bible, faite sur l'hébreu; M. Taharrani, M. Benvenuti & M. Sebastiano Paoli, habiles médecins; le premier est mort professeur d'anatomie à Sienne.

La part que tous les nobles ont au gouverne-

ment les porte tous à s'instruire, & entretient parmi eux le goût de l'application & de l'étude; cela se répand dans la nation, & les Lucquois sont en général fort cultivés; ils ont cette réputation dans l'Italie, & même celle d'avoir des talens naturels & de la finesse d'esprit; j'y ai eu lieu d'en juger de même. Parmi les personnes distinguées que j'ai conques, je dois citer M. Jean Attilio Arnossini, préposé à l'inspection des eaux & des canaux; on ne pourroit trouver dans les plus grandes capitales un homme plus instruit dans les sciences mathématiques & plus exercé dans les arts de goût, tels que la musique. Il a été appelé, en 1784, pour l'examen des eaux de Bologne & de Ferrare.

M. Stefano Conti, & M. l'abbé Narducci, qui s'occupent de physique, ont poussé la perfection des arts jusqu'à faire, en 1765, une excellente lunette acromatique de 7 pieds; c'est un nouveau genre de lunettes qui n'a point d'iris, ou de couleurs qui altèrent les images, & qui se fait avec deux qualités dissérentes de verres, mais dont la

difficulté égale la perfection.

M. François Fiorentini a une très-belle bibliothéque; M. de Sainte-Palaie, voyageant en Italie, y trouva un manuscrit de Joinville qui étoit précieux, & dont on a fait usage pour une belle édition de cet auteur, imprimée à Paris. M. l'abbé Louis-André Farnocchia, prosesseur de philosophie, a publié une bonne logique, & se propose de donner un cours entier de philosophie.

M. l'abbé Franceschi, professeur de théologie, a fait plusieurs tragédies estimées. M. Nobili, vicairegénéral de l'archevêché est un habile prédicateur, & passe pour être de la plus grande érudition.

C'est à Lucques qu'on a réimprimé l'Encyclopédie in folio, malgré l'immensité de cer ouvrage & malgré les contradictions qu'il a éprouvées; on d exigé des éditeurs qu'ils missent des correctifs en forme de notes à certains endroits, mais on a réservé le texte en son entier. Il ne manque à cette édition que les supplémens & 2 volumes de sigures, parce qu'on les publia à Livourne avant que les entrepreneurs de Lucques eussent pu terminer leur édition.

On y continue encore un récueil de littérature qui contient de très-bonnes choses; il est intitulé

Miscellanei Lucchest, in-40.

Les arts agréables sont très-cultivés à Lucques ; M. Genson, un de nos plus célèbres violoncelles, qui étoit en Italie en 1767 avec le prince héréditaire de Brunswick, m'a dit qu'il n'avoit rencontré dans aucun endroit de l'Italie, pas même à Naples, un orchestre aussi parfait que celui

de Lucques.

Les environs de Lucques sont couverts de belles maisons de campagne, parmi lesquelles on distingue Villa Sentini & Villa Mansi; la maison de Romano Garzoni, à trois lieues de Lucques, celles de Bartolomeo Cenami, de Francesco Bonvisi, de Bernardino Orsetti & de Francesco Lucchesini, qui sont environ à deux lieues de la ville, & les bains chauds qui en sont à 5 lieues.

La commanderie appelée Alto Pascio est à trois lieues à l'orient de Lucques, elle appartenoit à un ancien ordre qui n'a plus lieu; l'église S. Jacques à Paris, appelée actuellement du Haut-Pas,

a tiré son nom de-là.

Les carrières de marbre de Carrare sont à 9 lieues de Lucques; nous en parlerons à la suite de Gênes & de Sarzanne, qui n'en est qu'à 3 lieues.

On peut aller en six heures de Lucques à Pistoia, qui en est éloignée de 9 lieues. C'est une ville de dix mille ames, bien bâtie, bien pavée, où il y a plusieurs belles églises.

C'est à Pistoia que passe la nouvelle route de

Modène,

Modène, dans laquelle on laisse Bologne 7 lieues à la droite ou à l'orient. Il y a peu de chemins dans les montagnes qui soient aussi beaux que ce chemin de Pistoia à Modène fait vers 1770, & terminé en 1775. Il a 29 milles jusqu'aux confins de la Toscane, ce qui fait environ 10 lieues; il traverse une partie de l'Apennin qui est fort haute, & cependant la pente n'est jamais de plus de 4 quattrini par bras, ou un quinzième, ce qui n'est pas incommode pour les voitures. La largeur du chemin est de 16 bras de Florence, dont 2 pour les fossés & 4 pour les pauchina ou chemins de pied. Il y a des constructions considérables pour soutenir le chemin, deux grands ponts, chacun d'une seule arche de 30 bras, sur l'Ombrone & fur la Lima, 12 ponts de 15 à 20 bras, & une quantité de petits.

Ce travail donna l'occasion à M. Ximenès de faire un ouvrage sur la construction des grands

chemins; mais il ne l'a pas encore publié.

Di Pissoia alle Piastre. . . . 8 milles de Florence.

Il y a encore 40 milles de-là à Modène,

Pour retourner de Pistoia à Florence, l'on va à Prato qui en est à 4 lieues; c'est encore une ville de 10 mille habitans, & qui mérite attention. De Prato à Florence, il y a 5 lieues; on voit à moitié chemin le château de Poggio à Caïano, dont nous avons parlé à l'occasion de Bianca-Capello. Je réserve pour le retour de Rome la partie occidentale de la Toscane, qui comprend surtout les villes d'Arezzo & de Cortone, & je vais reprendre la route de Rome par Sienne.

#### CHAPITRE XXVIII.

Route de Sienne; description de cette ville.

DE Florence à Rome, il y a 52 lieues, on compte 156 milles, ou 23 postes, que la cambiature fait en 36 heures.

San Casciano, poste royale (1) 12 paules.

Le Tavernelle, une poste. . . 8 paules

Poggibonsi, une poste. . . . . 8
Castiglioncello, une poste. . . . 8

Siena, une poste. . . . . . . 8

On compte 36 milles de Florence à Sienne, mais ils ne font qu'environ 11 lieues, de celles de 25 au degré, dont nous nous fervons dans tout le cours de cet ouvrage.

On trouve sur cette route, près de Stacchia, des tuss pleins de tuyaux & comme verniculés, des pierres noires aussi vermiculées, trouées comme des guêpiers. A Sotto-Reni, il y a des montagnes incultes, pleines de pierres noires, assez semblables à des laves (M. Guetard, Tom. I. p. 364).

Lorsqu'on est aux Tavernelle, 6 lieues au midi de Florence, on laisse à deux lieues sur la droite le village de Certaldo, dont nous avons parlé cidessus.

Sienne, Siena, en latin, Sena, Sena Julia, Sena, ou comme l'appelle Pline, Colonia Senensis, est une ville de 15 à 16 mille habitans (2), située dans le milieu de la Toscane, à 12 lieues de

(2) On dit 25 mille dans la petite description de cette ville.

<sup>(1)</sup> La poste royale se paie pour une poste & demie. Pour les autres, on paie 8 paules par poste pour deux chevaux de chaise, & 3 paules pour un bidet, soit dans les Etats du pape, soit dans ceux du grand-duc de Toscane.

Florence vers le midi, à 40 lieues de Rome vers le nord, & à 13 lieues du rivage de la mer; elle a 3300 toises de tour, & 980 entre la porte de Florence & la porte de Rome; c'est la troisième ville de la Toscane; elle est située en très-bon air; les habitans y sont aimables, & il y a des poètes qui l'ont appelée les Délices de l'Italie. Elle est véritablement sort agréable; les étrangers y apprennent l'italien dans toute sa persection, soit pour la diction, soit pour la manière de prononcer; ils y sont bien reçus, & y séjournent volontiers: ainsi je crois devoir en parler avec une certaine étendue.

Sienne est, suivant quelques auteurs, une ancienne ville des Etrusques : d'autres l'ont regardée comme une colonie des Gaulois Sénonois, qui allèrent à Rome 301 ans avant Jésus-Christ sous la conduite de Brennus, & qui furent obligés de s'établir en différens endroits de l'Italie (1); il est vrai que Biondo, d'après un ancien manuscrit, a prétendu qu'elle ne datoit que de l'an 872. ou du pape Jean VIII; mais on explique le passage en disant que ce pape y établit un évêché, & lui donna par-là le titre de ville d'une manière plus spéciale; car il est évident qu'elle existoit auparavant. Les Romains y établirent une colonie sous le règne d'Auguste; ce prince lui donna le nom de Jules-César, Sena Julia, & l'on voit encore près de l'église de S. Antoine un reste de l'ancien mur dont la ville étoit environnée, que l'on croit même du temps des anciens Toscans, Cependant en mémoire de l'origine romaine, les Siennois ont mis dans plusieurs endroits de leur ville une louve qui allaite Rémus & Romulus, principalement sur la place & auprès de la cathédrale.

<sup>(1)</sup> Ceux qui avoient passé fous Bellovèse, 590 aus avant Jésus-Christ, n'avoient pas été au-delà de l'Apennin,

Cette ville a été célèbre dans le moyen âge par le grand nombre de ses habitans, par leur industrie, leur commerce & leur amour pour la liberté. Elle forma une république indépendante, qui se soutient contre celles de Florence & de Pise, malgré toute leur puissance, & qui se distingua sonvent par des victoires, dans les guerres qu'elle eut à soutenir contre ses voisins.

Les guerres civiles commencèrent à Sienne vers l'an 1150; l'autorité des empereurs étant réduite à rien, les nobles voulurent s'emparer du gouvernement; mais le peuple les força de lui donner part à l'administration; & l'on prit un étranger qui, sous le nom de Podestà, étoit chargé du militaire & des affaires criminelles; cet étranger n'étoit suspect à aucun des deux partis; & dans beaucoup de villes d'Italie on a retenu l'usage de choisir des juges étrangers.

L'année 1260 fut l'époque la plus célèbre de l'histoire de Sienne, par la victoire que ses habitans remportèrent sur les Florentins & sur toute la faction des Guelses, près de l'Arbia, à une lieue de la ville. Ils eurent d'autres avantages considérables dont nous parlerons à l'occasion des

peintures du palais.

En 1487, une partie du peuple voulut rétablir un conseil des neuf, qui avoit eu lieu 200 ans auparavant, & en vint à bout; parmi ces neuf il se trouva un de ces hommes méchans, ambitieux & adroits, nommé Pandolso Petrucci, qui s'empara presque seul des affaires; il décidoit de tout en souverain, & son pouvoir s'affermissant de plus en plus, il devînt véritablement tyran de sa patrie. C'est lui que Machiavel peignoit à ses concitoyens comme le modèle des usurpateurs; & le ministre de Pandolse, Antonio di Venastro, comme le type de ceux qui servent les tyrans. Il y a encore à Sienne deux familles qui descen-

dent de la même branche que Pandolfo Petrucci.

Les descendans de Petrucci gouvernèrent quelque temps; ensuite les divisions recommencèrent entre la noblesse & le peuple; ces troubles favorisèrent les entreprises des puissances étrangères; les Espagnols & les François s'emparèrent successivement de Sienne: le fameux Blaise de Montluc s y défendit avec un courage extraordinaire, en 1555, mais il ne put empêcher les Espagnols d'y entrera

Deux ans après, Philippe II, roi d'Éspagne, remit cette ville à Côme I, grand-duc de Toscane; ses successeurs l'ont possédée depuis 1557 jusqu'à présent; & elle est réduite à une protestation qu'elle renouvelle chaque année. Cessant alors de faire un Etat à part, elle a déchu de sa première splendeur: la population, le commerce ont disparu avec la vigueur de cette république guerrière. En 1326, on y comptoit 35127 familles, ce qui pouvoit faire 150000 habitans; il n'y en a pas 20 mille actuellement; & même M. Jagermann en compte seulement 15 mille.

L'histoire de Sienne a été donnée par Orlando Malavolti, en 1599, & Giugurta Tommasi, en 1625: M. Giov. Ant. Pecci en a donné une en dernier lieu pour l'intervalle de 1480 à 1569; & l'on trouve plusieurs histoires & chroniques particulières de Sienne dans le recueil des historieus d'Italie, par Muratori, Tom. XV & XXII. Jacinto Nini en avoit écrit une qui est restée manuscrite.

La noblesse de Sienne est ancienne & nombreuse; les Cerretani remontent au dixième siècle; de même que les Bandinelli & les Paparoni. Il y a 7 familles du onzième siècle, les Beccarini, Bulgarini, Malevolti, Mariscotti, Piccolomini, Sansedoni, Ugurgieri. Ensin l'on compte 14 familles du douzième siècle.

Il n'y a aucun vestige d'antiquités à Sienne, si ce n'est quelques morceaux de murs qu'on croit être du temps des anciens Toscans; plusieurs tours que le célèbre docteur Jean Lami juge être d'une très-ancienne construction, des grottes, des caves, des conduites souterraines, & comme des rues entières qui se sont creusées sous la montagne; on y a trouvé, & l'on trouve encore de temps en temps des urnes cinéraires, des tombeaux antiques toscans & romains, & des inscriptions étrusques & latines; dont la plupart sont rapportées par Gori dans le Museum Toscan & Romain.

La ville est bâtie sur le penchant d'une montagne dont le massif est un tuf, dans lequel on a creusé des souterrains qui sont curieux : il y a des rues pavées de grandes pierres, unies & quarrées; mais la plupart sont pavées avec des briques posées de champ, ce qui rend les rues propres, mais incommodes pour les gens de pied, parce que le mortier qui les unit, s'usant plus que les briques, il en résulte des arrêts qui fatiguent beaucoup les pieds. On ne peut aller en voiture dans la plupart des rues; l'on monte ou l'on descend continuellement, si ce n'est dans les grandes rues qui sont vers la cathédrale. Celle qui va de la porte Florentine à la porte Romaine, ou porte neuve, est presque la seule dont la direction foit horizontale, le long de la croupe de la montagne. La disposition des rues est telle que la plupart sont dirigées vers le centre de la ville. Il y a beaucoup de maisons adossées à la montagne, qui ont des jardins aussi élevés que les croisées, & dans une position très-agréable.

Le vallon dont Sienne est environnée, lui servoit autresois de désense, & l'on y voyoit des murailles & des tours qui la rendoient assez forte, mais dont il reste peu de chose actuellement (1).

<sup>(1)</sup> On donne encore le nom de Borro, c'est-à-dire, de précipice, aux vallons qui sont au nord & à l'orient de la ville.

Il y a dans la ville plusieurs grandes tours qu'on élevoit autrefois près des grandes maisons & à l'honneur de ceux qui avoient bien mérité de la patrie : ces tours qui se voient de loin sont appercevoir Sienne long-temps avant qu'on y soit; les plus remarquables sont celles de la place & des environs de S. Donato.

La plupart des maisons sont d'une architecture gothique; il y a cependant d'assez beaux palais, comme nous aurons occasion de le dire. La porte Romaine est un édifice majestueux, qui sut construit, en 1321, sur les dessins d'Agostino & d'Agnolo, architectes & sculpteurs de Sienne, dont on voit plusieurs grands édifices dans cette ville. En sortant on trouve sur la gauche une ancienne inscription romaine, dont on a mis l'explication au-dessous.

La citadelle fut bâtie par Côme I en 1560, lorsqu'il voulut s'assurer de sa nouvelle conquête, elle est régulière & assez forte pour contenir une ville comme Sienne: on n'y tient qu'une centaine d'invalides.

LA CATHÉDRALE, il Duomo, est ce qu'il y a de plus grand & de plus remarquable à Sienne, elle est bâtie sur une petite élévation, & domine sur une place qui l'environne de trois côtés. On y monte par de vastes degrés de marbre, qui lui donnent un air de grandeur & de majesté digne de l'édissice, qui est lui-même de la plus grande magnissicence, & que l'on pourroit voir avec plaisir même après avoir vu S. Pierre de Rome. Il y en a une description imprimée, de même que de la facristie.

Cette église est un grand vaisseau de structure gothique, revêtu, tant en-dedans qu'au-dehors, de marbres noirs & blancs, rangés par assisés à-peu-près comme à la cathédrale de Florence. Le bâtiment est de l'an 1250, ou environ : en

F f iv

1284 on abattit le portail, pour ajouter à la nef une arcade, & l'on commença le grand portail que l'on voit aujourd'hui, sur les dessins de Giovanni di Pisa; il sut achevé en 1333, par Agostino & Agnolo, qui valoient encore mieux que Jean de Pise, au jugement de Vasari. Ce portail est d'un beau gothique, percé de trois portes, avec une rosette au-dessus & deux tourelles en forme de pyramides aux angles : le tout est exécuté en marbre rouge & blanc. On y voit un grand nombre d'ornemens; entr'autres deux lions de marbre blanc, qui font l'emblême de Sienne; le griffon de Pérouse, & le cheval d'Arezzo.

Cette cathédrale étant sous l'invocation de la Vierge, on a écrit ces mots sur le seuil de la porte : Caftissimum Virginis Templum caste memento ingredi. L'église a 330 pieds de long, le plan en est beau. Son intérieur plairoit davantage s'il étoit moins serré. Elle est revêtue par dedans de marbres noirs & blancs, de même qu'au-dehors, ce qui la fait ressembler à un lieu disposé pour une pompe funèbre. Les piliers en sont légers, & il paroît qu'on a voulu y employer une espèce d'ordre composite. Les fenêtres sont formées comme autant de perspectives de théâtre, avec une multitude de petites colonnes qui avançent les unes fur les autres.

La voûte est azurée & parsemée d'étoiles d'or, ce qui produit un assez bon effet, ainsi que les croix d'ogives qui divisent cette voûte. C'est dommage que la frise soit gâtée par quantité de mauvais buftes des papes, comme nous le dirons bientôt.

La coupole est soutenue par des colonnes de marbre, aussi-bien que la voûte de l'église; les piliers de la nef & les colonnes de la coupole sont ornés de statues de marbre, parmi lesquelles on remarque les douzes Apôtres, de Joseph Mazzuoli, de Sienne; les piliers sont chargés de seuillages & de fruits, qui serpentent depuis la base jusqu'au sommet; enfin la profusion des ornemens & la quantité de marbre qu'on y voit, produisent un spectacle singulier, qui plairoit, si nous n'étions-accontumés à admirer la noble & majestueuse simplicité de l'architecture ancienne, plutôt que ce délire d'ornemens.

Les vitres de la rosette, qui est au-dessus du portail, surent peintes, en 1549, par Pastorino di Giovanni Micheli, de Sienne, qui apprit cet art de Guillaume Marzilla, François, l'un des plus grands maîtres qu'il y eût alors pour ces sortes d'ouvrages. Voyez l'art de la peinture sur verre, par M. le Vieil, dans la description des arts, pu-

bliée par l'académie.

Le pavé de l'église de Sienne est une des belles choses de l'Italie; il est recouvert de planches, mais on en fait voir une partie aux étrangers; il représente plusieurs histoires de l'ancien Testament, exécutées en marbres blancs, gris & noirs, dégradés par teintes, avec des hachures dans les ombres, où l'on a coulé une espèce de ciment noir, en sorte que de loin ils ressemblent à des tableaux de grisaille, & dans quelques endroits aux dessins des anciens vases étrusques.

Ce pavé fut fait en 1350, 1424, 1531 & 1546. On admire surtout le sacrifice d'Abraham & le passage de la mer rouge, qui sont du côté du chœur dans l'endroit le moins usé (1). L'histoire de Moyse sut dessinée par Dominique Beccasumi, surnommé le Mecarino, & exécutée par Bernardino di Giacomo, Pellegrino di Pietro, Antonio Marinelli, & Pietro Gallo, en 1531 & 1546; on en voit encore les

cartons dans la maison Spanocchi.

<sup>(1)</sup> On peut voir les détails de ces différens sujets, dans le livre qui a pour titre: Relazione delle cose più notabili della città di Sienna, Dal Cav. Pecci 1752.

L'histoire de Josué, qui fait pendre les cinq rois Amorrhéens, est de Duccio di Buoninsegna, peintre & sculpteur de Sienne, dont Vasari nous a donné la vie. Cet écrivain nous apprend que Duccio sut le premier qui incrusta dans ce pavé des sigures en clair-obscur vers l'an 1350. Tous ces morceaux, dit M. Cochin, sont dignes d'admiration; ils sont dessinés d'aussi grande manière, & avec des caractères de têtes aussi admirables que les belles choses de Raphaël.

On y voit aussi les emblèmes de plusieurs villes qui étoient alliées de la république de Sienne; l'éléphant de Rome, chargé d'une tour; le lion de Florence & celui de Massa; le dragon de Pistoia; le lièvre de Pise; la licorne de Viterbe; l'oie d'Orviete; le vautour de Volaterra; la cicogne de Pérouse; le loup-cervier de Lucques; le cheval d'Arezzo; le chevreau de Grossetto; la louve de Sienne: les noms de chaque ville sont joints à ces emblêmes, & cet ouvrage paroît être de l'an 1400, ou environ.

Le grand autel est composé de marbres de dissérentes couleurs, tirés de la montagne de Sienne; le tabernacle est de bronze, il sut fait en 1472, sur les dessins de Lorenzo Vecchietta, peintre de Sienne, dont Vasari nous a donné la vie. Vecchietta sit aussi deux des anges de bronze qui ornent cet autel. On y place quelquesois une résurrection en bronze, qui

fut faite en 1592, par Fulvio Signorini, de Sienne.

La chapelle de la Vierge, qui est celle de la famille des Chigi, à droite proche la croisée, est la plus belle qu'il y ait dans la cathédrale de Sienne.

Le pape Alexandre VII, qui étoit de la maison Chigi, sit construire cette chapelle à l'occasion d'une image miraculeuse de la Vierge, à qui les Siennois rapportoient leurs succès. En 1260, après une grande victoire, ils donnèrent à la Ste. Vierge & leurs personnes & leur ville, par un acte solemnel

que dressa Buonaguida Lucari, fyndic de la ville. La décoration de cette chapelle est du Bernin. Elle est riche & de bon goût. La coupole est toute dorée. L'autel est incrusée de lapis lazuli, & orné de bas-reliefs dorés du Bernin, & de colonnes de marbre verd-de-mer, d'ordre composite; on se plaint seulement de ce qu'elles sont nichées, ce qui

ne produit jamais un bon effet.

Il y a dans les niches un S. Jérôme & une Magdelaine en marbre, du Bernin: le S. Jérôme est bien drapé, la tête en est belle, quoique sa barbe n'ait pas assez de légèreté; l'estomac en est aussi bien rendu; mais la main qui tient la draperie est trop petite, & le tour de la figure est assecté. Ce saint a le pied sur la tête d'un lion; on diroit qu'il veut l'écraser. A l'égard de la Magdelaine, elle est pleine d'expression, mais les incorrections la déprisent tout-à-sait; sa tête est trop grosse, elle a un bras trop court, une jambe trop longue, & la cuisse de cette jambe mal emmanchée. Malgré cette critique des deux figures du Bernin, elles ont des beautés qui rappellent toujours le grand maître.

Cette chapelie Chigi est encore décorée de deux tableaux de Carle Marate, dont l'un représente la visitation, & l'autre une suite en Egypte. Dans le-premier, la figure de la Vierge est bien composée, mais sans expression, & celle de Ste. Anne laisse beaucoup à désirer pour l'ensemble. Le second tableau n'a d'autre mérite que de l'emporter sur son pendant du côté de l'ordonnance. On remarque encore dans cette chapelle les statues d'Alexandre III & d'Alexandre VIII; celle-ci est

du Bernin.

Dans la feconde chapelle de la croisée à droite, il y a un tableau du Calabrèse, représentant la prédication de S. Bernardin de Sienne. La composition en est bisarre, les figures de devant étant coupées, mais le pinceau en est sier. L'action du faint qui prêche est rendue avec beaucoup de justesse. Il est fâcheux que ce tableau soit un peu noir, comme le sont ordinairement ceux de ce maître,

Avant d'entrer dans le chœur, on voit quatre grandes fresques, deux de chaque côté: les deux premières sont, l'élévation d'Esther, & la manne qui tombe du ciel pour les Israélites; dans les deux dernières, on a peint tous les saints & saintes de la ville de Sienne. Ces peintures sont de Ventura di Arcangiolo Salimbeni, de Sienne. Leur belle composition & la supériorité du dessin les distinguent des autres fresques de cette église. Tout y est traité d'une manière grande & large. Celles qui représentent les saints de la ville paroissent les plus belles.

Dans la chapelle de S. Jean on voit plusieurs belles statues, & surtout celle de S. Jean, en bronze, du Donatello. On y révère une relique dont Pie II sit présent à cette église, en 1464; c'est le bras de S. Jean, qu'il avoit reçu de Thomas Paléologue, roi du Péloponèse, suivant une inscription qui se

lit dans la chapelle.

Le jubé ou espèce de tribune où l'on chante l'Evangile, est un octogone porté sur des colonnes de granite, soutenues par des lions, avec un escalier tournant, orné de bas-reliefs; il sut fait en 1267.

Les sculptures en bois qui sont dans le chœur sont un travail de patience très - singulier, & qui

mérite d'être vu.

On doit remarquer aussi dans cette église les statues des papes Paul V, Pie II, Pie III, & Marcel II qui étoient nés à Sienne; & le tombeau de

Piccolomini, qui mourut en 1483.

On y voit aussi une inscription, dans laquelle il est dit que le pape Grégoire XII vint à Sienne en 1407 avec douze cardinaux de son obédience, dont on voit les armes dans l'église. Il y avoit alors un schisme qui divisoit l'Europe; Benoît XIII étoit

reconnu pape par une portion des cardinaux & des princes chrétiens, & Grégoire XII par les autres ges deux papes s'écrivoient réciproquement, & promettoient l'un & l'autre de renoncer au pontificat, fans pouvoir se décider: on avoit indiqué un rendez-vous à Savonne pour faire la cession; mais Grégoire XII n'y alla point, il s'arrêta à Sienne où il passa quelques mois, & ce sut l'occasion du monument dont nous parlons.

Près de la facristie, on voit un beau Crucisix qui passe pour être de Michel Ange, aussi bien que les cinq statues qui sont dans les niches de l'autel, & que l'ie III avoit sait saire avant que

d'être pape.

Le buste du cavalier *Persetti*, poëte célèbre, qui fut couronné à Rome dans le Capitole, en 1725, est de Barthélemi Mazzuoli, & sut terminé aussi-bien que les ornemens par Joseph Mazzuoli son neveu.

Une des choses singulières de l'église de Sienne, c'est la suite de tous les bustes des papes, jusqu'à Alexandre III, que l'on voit en terre cuite tout autour de la nef sur une espèce de galerie; ils surent faits vers l'an 1500. On a beaucoup parlé de celui de la papesse Jeanne, qu'on y voyoit autre-sois à la suite du pape Léon IV, qui gouvernoit l'église vers l'an 850. On avoit suivi en cela une ancienne tradition, adoptée par beaucoup d'auteurs; mais le P. de Montsaucon dit, qu'en 1600, le grand-duc le sit ôter à la prière du pape Clément VIII, comme une chose honteuse pour l'histoire de l'église. On peut voir à ce sujet ce que nous avons dit en parlant de la bibliothéque de Milan, Tom. I.

Le baptistère de l'église est une chapelle octogone de marbre, ornée de statues & de bas-reliefs, qui sont de Giacomo della Quercia, ou Querce, appelé aussi della Fonte. Cette chapelle est dédiée à S. Jean, & dans le goût des baptistères de Pise

& de Florence.

On conservoit dans cette cathédrale une belle bibliothéque, & le pape Pie II l'avoit enrichie de manuscrits précieux; mais les Espagnols s'en emparèrent. On y conserve seulement encore des livres d'église où il y a des miniatures peintes sur velin avec beaucoup d'art; on les estime surtout à cause de la vivacité des couleurs & de la manière dont l'or y est employé. Ils sont placés dans une espèce de facristie, au milieu de laquelle on voit les trois grâces en marbre, groupe antique des plus estimés, & qui sut trouvé sous l'église. Ce groupe étoit autresois dans l'église même, d'où l'archevêque François Piccolomini le sit ôter; les sigures sont moins grandes que nature, il manque la tête à celle du milieu.

Il y a aussi dans cette salle de grandes peintures à fresque, de Bernard Perugin, il pinturicchio, saites sur les dessins de Raphaël, qui représentent les principales actions de la vie de Pie II. On trouve dans ces fresques quelques bons caractères de têtes, & de la justesse dans la perspective linéaire, mais sans aucun esset. Voyez Vasari dans la vie du Pinturicchio.

L'église de Sienne a été illustrée par plusieurs conciles; ce sut dans celui de l'an 1060 que Ni-colas II donna aux seuls cardinaux le droit d'élire

les papes, suivant quelques auteurs.

Ce fut à Sienne que commença en 1421, le concile général, qui fut ensuite transféré à Basle, & indiqué pour 1431; on y sit des canons contre les hérésies de Wicles & de Jean Hus, & l'on y traita de la réunion des Grecs. Il y eut encore un autre concile en 1580.

La place de l'église cathédrale est embellie par le palais du grand-duc, qu'on appelle aussi palais royal ou palais impérial; il est d'une belle architecture, grand & très-orné; le cardinal Raphaël Petrucci y habitoit autresois, mais c'est le prince Mathias, gouverneur de Sienne, qui l'a mis dans l'état où on le voit actuellement.

SPEDALE di S. Maria della Scala, hôpital vaste & bien bâti; on y reçoit les malades, les pélerins, les enfans-trouvés; il est régi par un gentilhomme Siennois qui en a quatre autres pour conseil. Sa fondation est incertaine; on l'attribue aux chanoines de la cathédrale vers le dixième ou onzième siècle.

L'église de cet hôpital est belle, & l'on y voit de bonnes peintures; il y a surtout une très-grande fresque du chevalier Conca, peintre moderne, elle tient tout le fond du chœur, & représente la Piscine miraculeuse. M. Cochin dit que c'est ce qu'il a vu de mieux de Conca, & il en fait un éloge affez détaillé; il est vrai que la machine en est assez bien conçue, mais la composition laisse un peu trop de vuides; les figures du second plan font trop grandes, & les groupes n'ont pas un aussi bel effet que l'architecture de ce morceau. La gloire est si jaune, & porte une ombre si dur que l'on ne peut pas la supposer occasionnée par l'air & les nuages qui forment cette gloire. Il y a dans ce tableau un effet de perspective qui surprend bien du monde : quoique les colonnes paroissent trèsdroites vues de loin, elles ont l'air courbes par en-haut lorsqu'elles sont vues de près, ce qui provient de ce qu'elles sont peintes dans un cul-de-four.

Sur la place de la paroisse de S. Jean-Baptiste est le palais Savini, où habita jadis Pandolse Petrucci, souverain de Sienne; on y voit des tableaux de prix. Vasari dit que les fresques sont de Girolamo Genga, qui étoit d'Urbin, & de Luca Signorelli de Cortone; les bronzes qui sont en-dehors, surent jetés par Marzini; les chaînes, qui sont composées de serpens entortillés, sont de Jacques Cozzarelli.

Fin du Tome second.



# T A B L E

# DES CHAPITRES

### Contenus dans ce Volume.

| CHAPITRE I. Route de Parme à Modène, par Reggio. Page           | e <b>\$</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| CHAP. II. Histoire de Modène,                                   | ģ           |
| CHAP. III. Description de Modène.                               | 16          |
| CHAP. IV. Etat des lettres à Modène.                            | 33          |
| CHAP. V. Histoire de Bologne.                                   | 40          |
| CHAP. VI. Description de la cathédrale & des environs.          | ŠE          |
| CHAP. VII. Description de l'institut, avec des résexions sur l' | école       |
| de Bologne.                                                     | 62          |
| CHAP. VIII. Description des principales églises de Bologne.     | 78          |
| CHAP. IX. Des principaux palais de Bologne.                     | 97          |
| CHAP. X. Des églises qui sont hors de la ville.                 | 106         |
| CHAP. XI. Du gouvernement de Bologne, des sciences &            | des         |
| mœurs.                                                          | 113         |
| CHAP. XII. Route de Bologne à Florence. Volcan de Pi            |             |
| Mala.                                                           | 132         |
| CHAP. XIII. Histoire de la Toscane, & Spécialement de           | Flo-        |
| rence.                                                          | 139         |
| CHAP. XIV. Description de la cathédrale & du palais de          | Flo-        |
| rence.                                                          | 156         |
| CHAP. XV. De la galerie de Florence.                            | 176         |
| CHAP. XVI. Palais Pitti & ses environs.                         | 230         |
| CHAP. XVII. Histoire singulière de Bianca Capello.              | 25 E        |
| CHAP. XVIII. Partie septentrionale de Florence.                 | 258         |
| CHAP. XIX. Diverses remarques sur la ville de Florence, &       | } ∫ur       |
| ∫es babitans.                                                   | 289         |
| CHAP. XX. Du gouvernement, du commerce & des impôt              | s de        |
| la Toscane.                                                     | 300         |
| CHAP. XXI. Des hommes illustres & de l'histoire littérair       | e de        |
| Florence.                                                       | 330         |
| CHAP. XXII. De la poessie & des poetes Italiens.                | 35 I        |
| CHAP. XXIII. Etat actuel des sciences & des lettres.            | 362         |
| CHAP. XXIV. Des environs de Florence.                           | 371         |
| CHAP. XXV. Description de Pise.                                 | 375         |
| CHAP. XXVI. Description de Livourne & de ses environs.          | 414         |
| CHAP. XXVII. Description de Luques & de ses environs.           | 430         |
| CHAP. XXVIII. Route de Sienne; description de cette ville.      | 450         |
| - · · ·                                                         |             |



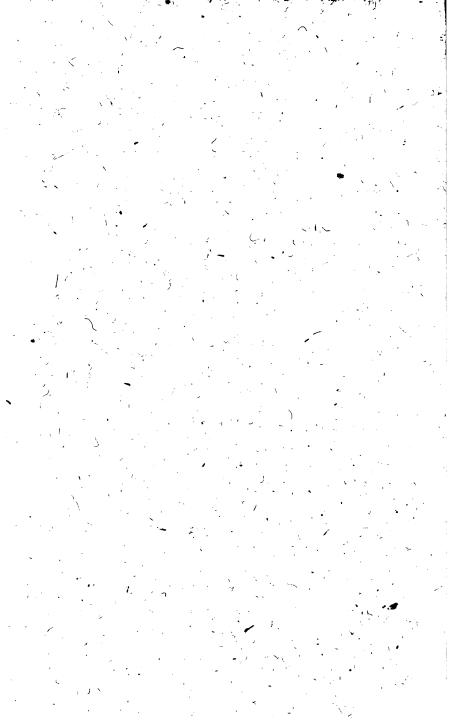

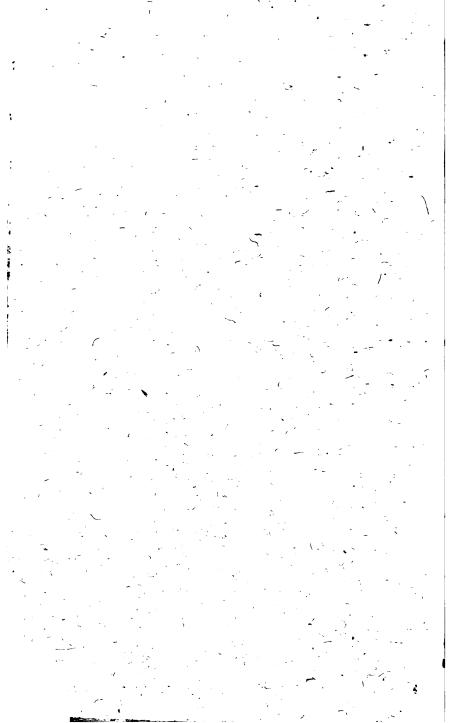

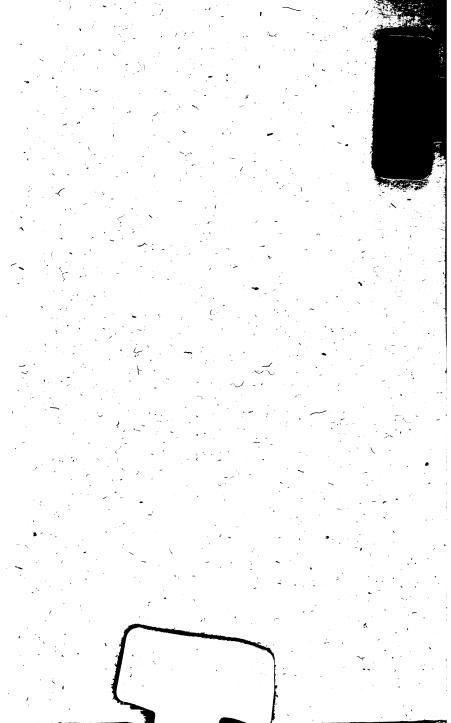

